

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



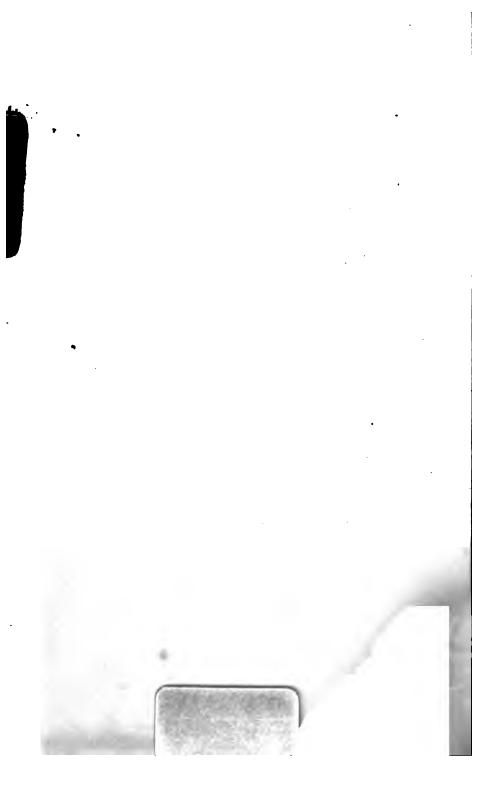

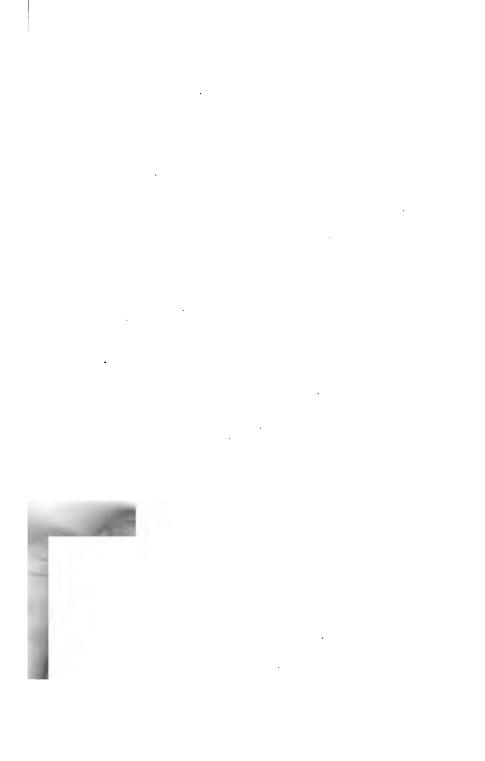

**4** • •

# CORRESPONDANCE MATHÉMATIQUE ET PHYSIQUE

L'OBSERVATOIRE DE BRUXELLES.

• . ŧ

## **CORRESPONDANCE**

# MATHÉMATIQUE ET PHYSIQUE,

DE

## L'OBSERVATOIRE DE BRUXELLES,

PUBLIÉR PAR LE DIRECTEUR

### A. QUETELET.

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES DE BRUXELLES; CORRESPONDANT DE L'INSTITUT DE FRANCE, DES ACADÉMIES ROYALES DE BERLIE ET DE TURIN; DE L'INSTITUT DES PAYS-BAS; DE LA SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE DE PARIS; DE LA SOCIÉTÉ ROYALE ASTRONOMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE LONDRES; DE LA SOCIÉTÉ DE PRYSIQUE ET D'ELSTOIRE NATURELLE DE GENÈVE; DES SOCIÉTÉS DES SCIENCES NATURELLES ET MÉDICALES DE REIDELBERG ET DE WUREDOURG; DES SOCIÉTÉS DE GAND, LIÉGE, MOFS, ANVERS, ROTTERDAN, UTRECET, CAMBRAI ET MANCY.

## TOME VIII.



# BRUXELLES,

M. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE DE BRUXELLES, RUE DE LA MONTAGRE, Nº 40.

1835.

187. a. 29.

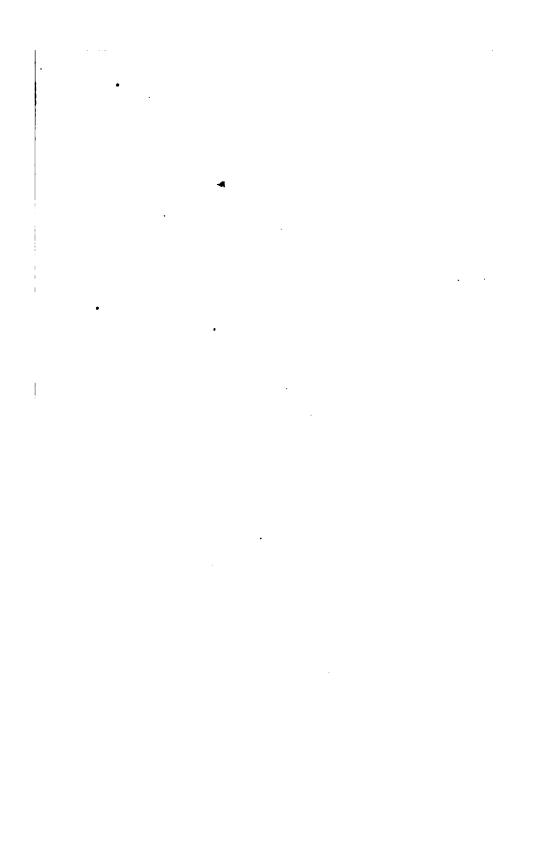

# CORRESPONDANCE MATHÉMATIQUE ET PHYSIQUE

L'OBSERVATOIRE DE BRUXELLES.

|                                                                       | ages. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Nouvelle transformation de la formule de la dynamique, par M. Pagani  | 62    |
| Démonstration de l'égalité des momens dans l'équilibre du levier      |       |
| par M. Le François                                                    | 200   |
| Sur une méthode générale pour exprimer les trajectoires de la         |       |
| lumière et des planètes, au moyen d'une fonction caractéris-          |       |
| tique, par M. Hamilton                                                | 69    |
| Réflexions sur l'erreur échappée à Newton, en composant sa pre-       | •     |
| mière formule pour déterminer la loi de la résistance nécessaire      |       |
| afin qu'un corps pesant décrive librement une courbe donnée, par      |       |
|                                                                       | 137   |
| M. Plana.                                                             | 10/   |
| Analyse propre à fixer la limite de la convergence d'une série        |       |
| donnée par Lambert, en 1765, pour exprimer, par la hauteur du         |       |
| jet, la portée des projectiles lancés dans l'air, par M. Plana.       | 305   |
|                                                                       |       |
| mathématiques appliquées.                                             |       |
| Astronomie.                                                           |       |
| Suite de la recherche immediate des orbites des comètes, par          |       |
| M. Valz, de Nismes                                                    | 31    |
| Tables pour le calcul des comètes                                     | 50    |
| Lettre de M. G. De Pontécoulant au rédacteur, sur le coefficient de   |       |
| la grande inégalité de Jupiter                                        | 275   |
| in Brando inchanto do subteti.                                        |       |
| Physique.                                                             |       |
| Sur l'intensité relative du magnétisme terrestre à Paris, Bruxelles,  |       |
| Gostingen, Berlin et Stockholm, année 1833, par M. Rudberg,           |       |
| d'Upsal                                                               | 63    |
| De la forme des surfaces lumineuses produites par la réflexion sur un | •     |
| miroir sphérique qui a un point lumineux à l'un de ses foyers         |       |
| approximatifs, et sur l'interférence qui a lieu près des arêtes       |       |
| de rebroussement de ces surfaces, lettre de M. Potter, de Man-        |       |
|                                                                       | -     |
| chester                                                               | 89    |
| Recherches sur les degrés successifs de force magnétique qu'une       |       |
| aiguille d'acier reçoit pendant les frictions multiples qui ser-      |       |
| vent à l'aimanter, par A. Quetelet                                    | 95    |
| Photometres de MM. De Maistre, Quetelet et Arago                      | 104   |
| Photomètres de MM. De Humboldt, Potter, etc                           | 110   |
| Sur l'absorption de la lumière par les milieux colorés, considérée    |       |
| sous le rapport de la théorie ondulatoire, par sir J. F. W. Herschel. | 114   |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                              | TIJ         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|                                                                                                                                  | Pages.      |  |
| Correction de la hauteur observée du baromètre pour la réduire                                                                   |             |  |
| à zéro de température, par M. Crahay                                                                                             | 18)         |  |
| Formule corrective pour un baromètre qui contient de l'air, par                                                                  |             |  |
| le même                                                                                                                          | 186         |  |
| Note sur un phénomène des couleurs accidentelles, par M. Plateau.                                                                | 211         |  |
| Expériences sur la vision                                                                                                        | 215         |  |
| Lettre de M. le professeur Rudberg, d'Upsal, au rédacteur, sur le                                                                |             |  |
| magnétisme terrestre et l'optique.                                                                                               | 217         |  |
| Sur l'origine de la chaleur animale, article communiqué par M. Ch.                                                               |             |  |
| Matteucci de Forli                                                                                                               | 223         |  |
| Sur les expériences du pendule par le capitaine Foster.                                                                          | 252<br>262  |  |
| Nouvelles piles thermo-electriques de M. Nobili                                                                                  | <b>400</b>  |  |
| Sur la température moyenne au-dessous de la surface de la terre                                                                  | <b>3</b> 01 |  |
| à Stockholm, par J. Rudberg                                                                                                      |             |  |
| Observations sur la température de la terre, faites à différentes profondeurs et à l'observatoire de Bruxelles, par A. Quetelet. | 303         |  |
| Sur les variations du pouvoir réfléchissant d'un rhomboïde de spath                                                              |             |  |
| calcaire; pour différeus plans formant des angles voisins de ceux                                                                |             |  |
| de la polarisation, lettre de M. Potter, de Manchester                                                                           | 321         |  |
|                                                                                                                                  |             |  |
| Météorologie.                                                                                                                    |             |  |
| Resumé des observations méteorologiques faites à Maestricht pen-                                                                 |             |  |
| dant l'année 1831, par M. Crahay                                                                                                 | 186         |  |
| Résume des observations météorologiques faites à Maestricht pen-                                                                 | 100         |  |
| dant l'année 1832, par le même.                                                                                                  | 172         |  |
| Instans du maximum et du minimum de la hauteur diurne du baro-                                                                   | 178         |  |
| mètre et étendue de la période, par le même                                                                                      | 1,70        |  |
| dant l'année 1833, par le même.                                                                                                  | 246         |  |
| Note sur les observations de Bruxelles                                                                                           | 252         |  |
| De l'influence de la lune sur l'atmosphère terrestre, déterminée                                                                 |             |  |
| par les observations météorologiques                                                                                             | 257         |  |
| 1. Influence de la lune considérée dans sa révol. synodique.                                                                     | 258         |  |
| 2 » » dans sa révol. anomalistique.                                                                                              | 265         |  |
| 3. » » dans sa révol. équatoriale                                                                                                | 269 .       |  |
| (Par M. Eug. Bouvard.)                                                                                                           |             |  |
| STATISTIQUE.                                                                                                                     |             |  |
| Mar. 4 to 31 m 6 to 4 1                                                                                                          | •           |  |
| Notes extraites d'un voyage fait en Angleterre aux mois de juin et                                                               |             |  |

.

.

|                                                                                                                                       | Pages.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Réunion générale des savans anglais à Cambridge                                                                                       | 1           |
| Aurores boréales, étoiles filantes                                                                                                    | 5           |
| Optique                                                                                                                               | 6           |
| Magnétisme                                                                                                                            | 9           |
| Maréce                                                                                                                                | 12          |
| Des constantes et de la machine à calculer de M. Babbage                                                                              | 13          |
| Statistique                                                                                                                           | 14          |
| Observatoires                                                                                                                         | 17          |
| Sur les enfans trouvés                                                                                                                | 134         |
| Lettre de M. le baron de Prony à M. Verhulst, sur la table des populations specifiques, insérée dans l'Annuaire du bureau des         |             |
| longitudes, pour 1838                                                                                                                 | 227         |
| Lettre du rédacteur à M. D'Ivernois sur quelques points relatifs                                                                      |             |
| à la vie moyenne.                                                                                                                     | 232         |
| Note de M. D'Ivernois                                                                                                                 | 234         |
| Notice systématique des ouvrages qui traitent spécialement de la sta-<br>tistique des Pays-Bas ou de la Belgique, ou bien qui peuvent |             |
| servir de sources pour cette statistique, par M. Tandel                                                                               | 280         |
| Note supplémentaire du rédacteur.                                                                                                     | 300         |
| HISTOIRE DES SCIENCES.                                                                                                                |             |
| Sur les manuscrits de Bradley et de Harriot                                                                                           | 48          |
| Notice historique sur Rodolphe de Bruges, par M. le baron de Reiffenberg                                                              | 254         |
| Notice sur Martin Dorpius, Van den Dorp ou Van Dorp, par le                                                                           | 286         |
| Notes sur Adrien Romain ou Van Roomen, par le même                                                                                    | 200         |
| Correspondance scientifique et annonces. — Recherches de M. Han-                                                                      |             |
| sen sur le coefficient de la grande inégalité de Jupiter et sur                                                                       |             |
| la théorie des perturbations. — Mémoire de M. Hamilton sur une                                                                        |             |
| •                                                                                                                                     | 255         |
| méthode générale de dynamique. — Rectification                                                                                        | 800<br>01 A |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

## **CORRESPONDANCE**

# MATHÉMATIQUE ET PHYSIQUE.

Notes extraites d'un voyage en Angleterre aux mois de juin et de juillet 1833, par M. Quetelet.

BÉUNION GÉBÉRALE DES SAVANS ANGLAIS A CAMBRIDGE.

L'association britannique pour l'avancement des sciences, the British association for the advancement of science, prit naissance à York; et la première réunion date de l'année 1831. Celle qui suivit, eut lieu à Oxford, et dépassa par ses résultats toutes les espérances des fondateurs. La troisième réunion qui vient d'avoir lieu à Cambridge, a été peut-être plus remarquable encore, et formera certainement époque dans les annales des sciences en Angleterre (1). Cette réunion a commencé le 24 juin et a duré pendant une semaine. Douze cents personnes environ y ont pris part, et l'on comptait parmi elles à peu près tous les savans anglais les plus distingués. Les étrangers étaient peu nombreux; et cette circonstance tient peut-être à ce que l'épo-

<sup>(1)</sup> Cette réunion remarquable, sut présidée avec talent par M. Segwick géologue d'un mérite distingué; les vices-présidens étaient, MM. Airy et Dalton; les secrétaires MM. Henslow et Whewell; le président sortant, était le célébre géologue Buckland; et le président désigné pour l'année prochaine, est II. l'amiral Brisbane, le sondateur du nouvel observatoire construit à la Nouvelle-Hollande.

que de la réunion n'était pas assez reculée pour permettre à la plupart des savans du continent et surtout aux professeurs des universités, de venir y prendre part; nul doute qu'on ne rende leur concours plus considérable l'année prochaine à Édimbourg, en fixant, comme on l'a fait, l'époque de la réunion vers le commencement de septembre.

Les admissions aux conférences avaient lieu d'après les principes les moins restrictifs. Toute personne ayant communiqué à une société scientifique, des recherches imprimées dans les actes de cette société, de même que les personnes envoyées en députation par des sociétés scientifiques provinciales, pouvaient assister de droit, après avoir été inscrites, aux conférences comme membres de l'association.

L'inscription se faisait devant un comité directeur. Le prix de l'inscription pour les membres était d'une livre sterling.

Les savans étrangers, recommandés par un membre de l'association, étaient inscrits gratuitement.

Les conférences étaient générales ou spéciales.

Les conférences générales avaient lieu dans la salle du sénat académique. On y traitait les questions d'un intérêt général, on y faisait des rapports sommaires sur les travaux des sections, des rapports élaborés sur l'avancement de certaines branches des sciences, qui avaient été demandés l'année précédente à des savans particulièrement versés dans ces sciences, etc.

Les conférences spéciales, ou les sections, avaient été distribuées d'après la nature des sciences et avaient lieu simultanément dans des locaux séparés. Ces sections étaient au nombre de cinq, et pendant la réunion, on en forma une sixième dont j'aurai occasion de parler bientôt.

Les cinq sections étaient composées de la manière suivante :

### 1 . Section.

Section des sciences mathématiques et physico-mathématiques (astronomie, mécanique, hydrostatique, hydraulique, lumière, chaleur, son, météorologie et arts mécaniques).

## 2. Section.

Section de chimie, électricité, galvanisme, magnétisme, minéralogie, arts chimiques et manufactures.

3. Section.

Section de géologie et géographie.

4º Section.

Section d'histoire naturelle (botanique, zoologie et physiologie végétale).

5º Section.

Section de physiologie animale, anatomie et médecine.

Du reste chaque section pouvait se sous diviser à son gré ou s'unir à une autre; elle avait aussi le droit de choisir son président, un vice-président et deux secrétaires. Ces secrétaires étaient chargés de réunir les notes et documens nécessaires pour faciliter aux secrétaires de l'association la rédaction du rapport général.

Pendant les conférences des sections, avaient lieu les communications spéciales et les annonces soit écrites, soit verbales de découvertes récentes, de recherches, de résultats de recherches, de solutions expérimentales de questions controversées, l'indication de points importans à examiner, les renseignemens sur les progrès des sciences dans d'autres pays et des observations orales sur ces communications.

Il me serait impossible de rendre compte de tous les travaux qui ont été présentés soit dans les conférences générales soit dans les sections; ni le temps ni la nature de mes études ne m'auraient permis de suivre tant de communications diverses. Pour se faire une idée de leur importance, il suffit de jeter les yeux sur le volume qui contient les rapports de l'association britannique faits à la réunion (1), qui a cu lieu l'année précédente à Oxford. On y trouvera, à côté des communications les plus instructives et les plus diverses, des rapports pleins d'intérêt sur l'histoire et les progrès de certaines branches des sciences dans ces derniers temps.

De pareils rapports ont encore eu lieu cette année et spécialement sur les objets suivans :

Sur l'état de nos connaissances relativement au magnétisme terrestre, par M. Christie;

Sur l'état actuel de la théorie analytique de l'hydrostatique et de l'hydrodynamique, par M. Challis;

Sur l'état de nos connaissances en hydraulique considérée comme une branche de la science de l'ingénieur, par M. G. Rennie;

Sur l'état de nos connaissances, quant à la force des matériaux, par M. Barlow (2);

Sur l'état de nos connaissances, quant aux veines minérales, par M. John Taylor.

Dans l'impossibilité ou je suis, de présenter un tableau complet des travaux des savaus anglais à Cambridge, je tâcherai de présenter au moins un aperçu de quelques sujets qui ont fixé l'attention dans la section des sciences physiques où j'ai plus particulièrement assisté. Il pourra donner une idée plus juste de la manière de procéder.

Ce comité avait pour secrétaire M. Forbes, et était présidé par M. Peacock, dont les efforts unis à ceux de MM. Herschel, Babbage et Whewell, ont le plus contribué à répandre en Angleterre la notation moderne et les nouvelles méthodes analytiques.

<sup>(1)</sup> Reports of the british association, etc., 1831-1832, 1 vol. in 80 624 pag. Londres, John Murray, 1833.

<sup>(2)</sup> M. Barlow, qu'une indisposition avait empêché d'assister à la réunion, avait envoyé son rapport en y joignant un fragment de poutre qui, en se rompant, avait présenté dans sa fracture des circonstances toutes particulières.

## Aurores boréales, étoiles filantes.

La première séance fut presqu'entièrement consacrée à des descriptions d'aurores boréales et à des remarques très-intéressantes sur ces brillans météores, que firent successivement MM. Dalton, Airy, Potter, Scoresby, Robinson, etc. On s'occupa particulièrement de déterminer les différentes circonstances qui doivent fixer l'attention des observateurs pendant le phénomène; et il s'éleva accidentellement une discussion très, animée au sujet du bruissement qui, selon quelques observateurs, accompagne assez souvent l'apparition des aurores boréales. M. Scoresby, dont les voyages dans les régions polaires sont bien connus, était entièrement d'avis que ces bruissemens n'étaient que des illusions; des personnes présentes à la séance assurèrent au contraire les avoir distinctement entendus.

Cette discussion soutenue vivement par des hommes aussi distingués et dans un pays où les aurores boréales sont fréquentes, devenait du plus haut intérêt parce qu'elle résumait en quelque sorte l'état de nos connaissances sur ces météores. Elle conduisit naturellement à conclure qu'il fallait des observations nouvelles et qu'on les multiplierait le plus possible pour pouvoir avec précision déterminer toutes les circonstances du phénomène. Il est assez remarquable que le nombre des aurores boréales, ait très-sensiblement diminué dans nos climats: l'abbé Chevalier et l'abbé Mann qui faisaient à Bruxelles des observations météorologiques pour la société palatine de Manheim, il y a 50 ans, en ont compté jusqu'à 24 par année, tandis qu'actuellement on en observe tout au plus une ou deux pendant une même période de temps.

Il fut aussi question des étoiles filantes, autre phénomène non moins intéressant et peut-être moins étudié que le précédent, quoiqu'il se présente bien plus fréquemment. Il en fut encore parlé dans la seconde séance. Des recherches nombreuses que j'avais faites sur ces météores pour en déterminer la hauteur, la vitesse de translation, etc (1), me permirent de prendre part à cette nouvelle discussion, et d'appeler l'attention des physiciens sur son importance. M. Herschel appuya fortement cet avis, en faisant valoir l'utilité dont pouvait être l'étude de ces météores et particulièrement pour la détermination des longitudes. M. Robinson, directeur de l'observatoire d'Armagh, assura de son côté qu'il s'était déjà servi avec succès de ce moyen d'observation.

Une grande partie de la seconde séance fut consacrée à un sujet de recherche non moins digne d'attention, particulièrement en Angleterre; il fut question de la forme la plus avantageuse à donner aux vaisseaux: ce sujet donna lieu à une discussion trèsvariée à laquelle prirent part MM. Challis, Lardner, Robinson, Baily, etc. Quelques physiciens parlèrent surtout de l'insuffisance de l'analyse, dans l'état actuel de la science, pour parvenir à la solution d'un problème aussi complexe.

## Optique.

L'Optique eut une large part dans les séances qui suivirent, et l'on entendit successivement sur ce sujet important, MM. Herschel, Brewster, Airy, Hamilton, Lloyd, Powell, Potter, etc. Grâce à l'obligeance de la plupart de ces savans physiciens, et aux communications qu'ils ont bien voulu me faire, j'ai pu profiter de leurs resherches pour la rédaction des

<sup>(1)</sup> Je fus assez heureux pour pouvoir entretenir de ces recherches l'illustre Laplace quelques années avant sa mod. « Ainsi nous pouvons assigner, disait ce grand philosophe, le mouvement des planètes dans l'espace; nous calculons les orbites des comètes; nous déterminons, après une courte apparition, leurs retours qui souvent ne doivent avoir lieu qu'à des époques très-reculces, et nous n'avons encore aucune notion exacte sur la nature de ces météores qui se reproduisent à tout instant, sous nos yeux, seulement à quelques lieues de distance. »

M. Brandès, en ce moment, renouvelle en Allemagne les observations qu'il a déjà faites sur ces météores.

notes qui seront jointes à la traduction du Traité de la Lumière, de M. Herschel (1).

M. Potter commença par exposer les résultats auxquels il avait été conduit par ses recherches sur l'intensité de la lumière réfléchie à la surface des corps. Ce physicien a déduit de ses observations que, quand la réflexion a lieu à la surface des métaux et que l'on prend le sinus d'incidence de 100 rayons pour abscisse d'un système de coordonnées rectangulaires, l'ordonnée représentant les rayons réfléchis est celle d'une ligne droite. Ainsi, dans l'équation y = ax + b, pour un miroir de métal, y est la lumière réfléchie, a est la tangente trigonométrique de  $355^{\circ}12'$ , b' = 72. 3 et x est le sinus d'incidence de 100 rayons. Quand la réflexion a lieu sur des corps transparens, l'équation précédente devient celle d'une hyperbole, et prend cette forme :

$$y = a + \frac{c}{r + b - x};$$

a, b, c sont des constantes qu'on détermine par des expériences, et r = 100. La communication faite par M. Potter à Cambridge, avait particulièrement pour objet de montrer la coïncidence des résultats calculés par la formule avec ceux que lui avait fournis l'expérience pour le verre d'antimoine.

En discutant la valeur de ces observations, on fut accidentellement conduit à parler du nouveau photomètre que l'auteur avait imaginé. M. Ritchie, à qui l'on doit aussi un photomètre bien connu, présenta des remarques intéressantes sur la sensibilité de l'organe de la vue (2) et sur les erreurs auxquelles on peut être exposé.

<sup>(1)</sup> L'impression de la traduction qui est plus particulièrement due à M. Verhulst, est actuellement achevée.

<sup>(2)</sup> Je me rappelle à ce sujet qu'étant entré chez M. Gartner, dont l'établissement à Londres est bien connu des géographes, je le trouvai très-occupé de montrer à quelques personnes que la main avait plus de

M. Herschel lut une note sur l'absorption de la lumière, dont il a bien voulu nous promettre un extrait. Il répéta aussi avec le plus grand succès une expérience sur l'interférence des rayons sonores, expérience qu'il a indiquée dans son article sur l'acoustique de l'encyclopédie métropolitaine, et qui consistait à faire vibrer deux diapasons parfaitement à l'unisson au-dessus d'un verre cylindrique d'environ deux décimètres de hauteur et de moins d'un demi-décimètre d'ouverture. Au fond du verre était une petite couche d'eau; les diapasons en vibrant successivement au-dessus du verre, donnaient un son continu; et quand ils vibraeint simultanément, on entendait des intermittences très-rapprochées et très-distinctes.

M. Hamilton présenta les principaux résultats sur la réfraction conique, auxquels il a été conduit par ses vues ingénieuses et par son élégante analyse; et M. le professeur Lloyd fit part du résultat de ses observations qui confirment pleinement ce que M. Hamilton a trouvé par ses formules.

Dans une réunion particulière à laquelle j'assistais avec MM. Herschel, Brewster, Powell, Christie, etc. M. Wheatstone fit voir une expérience très ingénieuse; elle avait pour objet de reconnaître si l'apparition d'une lumière est instantanée, ou si elle a une durée appréciable, et dans ce dernier cas, de mesurer cette durée. Il s'agit par exemple de savoir si une étincelle électrique a une durée appréciable. A cet effet, M. Wheatstone prend un cercle de carton qu'il partage par des rayons en plusieurs secteurs qu'il rend alternativement blancs et noirs; il fait tourner ensuite ce cercle dans son plan autour d'un axe fixe, et il résulte de ce mouvement de rotation que la surface du cercle paraît grisâtre par suite de la durée des impressions que la lumière laisse sur la rétine. Cela posé, si le cercle est mis en mouvement dans une chambre parfaitement

sensibilité que l'œil Sa démonstration consistait en ce qu'il traçait à la main et avec une simple règle des lignes si rapprochées et si fines, que l'œil ne pouvait les distinguer et les compter qu'au moyen de la loupe.

obscure, et s'il est subitement éclairé par une étincelle électrique ou par la décharge d'une bouteille de Leyde, on verra trèsdistinctement les secteurs blancs et noirs comme si ce cercle était dans une immobilité complète, malgré toute la rapidité de rotation qu'on peut lui donner. Il faut donc en conclure que le cercle n'a été éclairé que pendant un instant infiniment court. L'impression sur la rétine est assez vive néanmois, et se prolonge assez pour rendre très-distincte l'image du cercle. On conçoit que si l'étincelle électrique avait une durée appréciable, on verrait le cercle tournant dans plusieurs positions successives, et il deviendrait impossible de distinguer son image avec netteté.

La nature de ces recherches, qui reposent sur la durée de la vision, me donna occasion de parler des recherches faites en Belgique, par M. Plateau, qui, en donnant suite à des expériences très-curieuses de MM. Roget et Faraday, a construit le petit instrument très-ingénieux qu'il a nommé phantascope, et qui a été imité depuis en France d'une manière très-imparfaite, sous le nom de phénakisticope, et à Londres sous celui de phantasmascope.

## Magnétisme.

Le magnétisme ne fut point négligé; on exprima en particulier le désir de voir se multiplier les observations sur l'inclinaison et l'intensité de la force de l'aignille magnétique, observations qui sont malheureusement encore très-rares. M. Christie de Woolwich fit sentir l'importance des corrections, et spécialement de celles qui concernent l'inégalité de la température, sujet dont il s'est récemment occupé. Il fut aussi question de l'inégalité de la force magnétique, que M. Kuppfer croit avoir reconnue entre le sommet et la base des montagnes contrairement à des observations antérieures, que j'ai eu occasion de vérifier dans les Alpes, avec M. Necker Saussure, qui a bien voulu y prendre part; et que M. Forbes a également vérifiées depuis, mais dont les résultats n'ont pas encore été publiés. Ce genre de recherches a été spécialement recommandé à l'attention des physiciens. Je crois qu'il ne serait pas moins intéressant de vérifier un résultat assez remarquable, que M. Necker a déduit de mes observations; c'est que l'intensité magnétique ne présente guères d'anomalies quand on l'observe sur des volcans éteints; tandis que le contraire est extrêmement sensible sur des volcans en action; d'où semblerait (résulter que ces anomalies sont dues à des actions chimiques.

J'ai profité de mon séjour en Angleterre, pour vérifier les observations sur l'intensité relative des forces magnétiques à Paris, Londres et Bruxelles, que M. le capitaine Sabine a bien voulu me communiquer dans le temps. Je crois que M. Forbes a répété de son côté les mêmes observations, qui donneront un moyen précieux de contrôle. M. Snow Harris se proposait aussi de déterminer les différences entre Cambridge, Londres et Plimouth.

M. Snow Harris, dont je regrette de ne pouvoir faire connaître ici les appareils très-ingénieux pour le magnétisme et l'électricité, afin de s'assurer de l'horizontalité des aiguilles, les suspend au-dessus d'un liquide et cherche ensuite à amener le parallélisme entre l'aiguille et son image.

On agita aussi la question encore très-douteuse du degré de précision qu'on peut obtenir avec des instrumens magnétiques; des physiciens doutaient, par exemple, qu'on pût obtenir avec exactitude l'inclinaison, à moins d'un quart de degré, d'autres citèrent des observateurs qui croyaient pouvoir la donner avec une exactitude d'une demi-minute. Il n'est pas sans intérêt de connaître ces espèces de limites qui existent dans l'opinion des savans, et qui donnent une mesure de l'état actuel de la science et des arts mécaniques. M. Scoresby, présenta une boussole de déclinaison avec un assemblage de cercles destinée, à remplacer les instrumens astronomiques dans bien des cas pour déterminer les élémens de situation en mer; M. l'amiral Brisbane insista avec lui sur les grands avantages que présente l'instrument.

Ceci me conduit naturellement à parler d'un globe, que

M. Barlow a bien voulu me montrer à Woolwich, et sur lequel ce savant avait tracé des lignes indiquant les lieux qui présentent la même déclinaison de l'aiguille, d'après les observations les plus récentes. Les côtes paraissaient avoir dans les écarts une influence assez marquée; je fus frappé le lendemain de voir chez M. Baily, les résultats des observations du pendule que M. le capitaine Forster a laissées, et qui viennent d'être calculées, offrir avec le calcul des discordances à peu près semblables.

M. Baily, qui m'a montré avec la plus grande obligeance les papiers du capitaine Forster, m'a fait remarquer un résultat curieux, qui se trouve à la vérité fondé sur peu d'observations, mais qui, par cela même, mérite d'autant plus d'être vérifié, c'est que le pendule oscillant dans le plan du méridien magnétique, et perpendiculairement à ce plan, ne lui a pas donné les mêmes valeurs.

Je ne puis m'empêcher de mentionner aussi un fait assez curieux que j'ai observé à Londres chez M. Watkins, et que M. Christie a constaté par ses propres expériences; c'est que des morceaux de fer très-doux, après avoir acquis le maguétisme par induction, avaient conservé encore toute leur force, quinze jours et d'autres même un mois après avoir été soumis au courant électrique; mais, après la séparation de la charge, toute leur faculté avait à peu près disparu. J'ai eu occasion de m'en entretenir assez longuement avec M. Christie, sans en trouver de cause bien plausible. Je regrette maintenant de ne pas avoir examiné avec soin les parties où avait lieu le contact, et vérifié si les surfaces rapprochées et unies d'abord par la force magnétique, n'étaient pas restées adhérentes ensuite comme le seraient des plateaux de Magdebourg.

Les observations magnétiques furent encore recommandées, pendant les aurores boréales, et l'on demanda même de les comprendre autant que possible dans toutés les observations météorologiques. Sans nier la grande utilité des observations faites dans cette vue, je pense qu'on tirerait beaucoup plus de profit d'observations suivies sur la nature et l'intensité de

de l'électricité atmosphérique, que je regarderais volontiers comme un des élémens les plus importans à considérer; c'était aussi l'avis de M. Herschel. J'ai vu depuis à Paris les appareils que M. Arago a destinés à cet effet, et qu'il a observés avec un soin qui sans doute vaudra à la science de nouvelles découvertes.

M. Brunel, dans une conversation particulière, communiqua le détail des observations qu'il a faites avec M. Faraday, sur l'emploi de la force expansive de l'acide carbonique rendu gazeux; observations encore trop peu connues de ceux qui cherchent à employer cette substance dans les machines au lieu de la vapeur d'eau. Ces expériences, qui furent conduites avec beaucoup de soin, ont montré que le gaz finit par perdre peu à peu de sa force élastique. M. Brunel a en l'obligeance de me montrer à Londres les dessins des appareils dont il s'était servi.

#### Marées.

On avait recommandé, l'année précédente, à l'attention des savans, les observations sur les marées. M. Whewell qui vient d'insérer dans les Transactions philosophiques de Londres, un mémoire très-intéressant sur ce sujet, qui a également beaucoup occupé M. Lubbock, a fait un rapport remarquable dans lequel il a résumé ce que la science a pu réunir jusqu'à ce jour.

Il serait très-utile de recueillir à Anvers et à Ostende, les observations qu'on y fait sans doute sur les marées, afin de pouvoir les communiquer aux savans anglais qui ont témoigné le désir de les connaître. Si des personnes zélées pour l'avancement des sciences, consentaient, chez nous, à prendre part aux observations qui ont actuellement lieu sur un même plan et dans plusieurs localités, je communiquerais volontiers les instructions qui m'ont été données à cet effet, et en particulier par M. Whewell, qui est chargé de recueillir les renseignemens qu'on voudra bien destiner à l'association.

Les frais de l'inscription annuelle des membres, quoique faibles, avaient produit une somme assez forte depuis la naissance de l'association; et ou résolut de l'utiliser en l'appli-

quant par parties à des encouragemens de travaux pénibles mais utiles, tels que les observations sur les marées, les calculs de réduction d'anciennes observations astronomiques encore inédites, etc. On proposa aussi une prime pour l'assemblage des constantes d'après l'idée de M. Babbage.

## Des constantes et de la machine à calculer de M. Babbage.

Ce savant a exprimé depuis long-temps le désir de voir former une espèce de répertoire où serait enregistré tout ce qui est susceptible d'être mesuré; ainsi, par exemple, la pesanteur spécifique des corps, la dilatation linéaire des métaux, la grandeur des animaux, celle de leurs ossemens, leur poids, la quantité d'air qu'ils respirent, de nourriture qui leur est nécessaire, etc.; sujet immense, surtout si l'on y faisait entrer pour les êtres vivans la considération de l'âge, comme j'ai essayé de le faire pour l'espèce humaine. Le cadre que je me suis tracé, pour l'homme seulement, est si vaste, que je n'espère point, même avec le concours de plusieurs amis, de pouvoir jamais présenter plus qu'une esquisse du travail que j'ai eu en vue. Du reste, je pense qu'il ne faut point renoncer à un sujet de recherches quelque vaste qu'il soit, dès qu'il en peut résulter de l'utilité. Le temps est un élément de solution qui vient à bout des recherches les plus pénibles; et si nos efforts sont dirigés dans un sens convenable, nos descendans achèveront ce que nous n'avons pu faire.

M. Babbage, qui ne recule pas devant les entreprises les plus gigantesques, est l'inventeur de la célèbre machine à calculer, commencée avec des frais considérables depuis plusieurs années, mais que l'auteur ne verra probablement jamais terminée sur le plan immense qu'il a conçu. La machine, dans son état actuel, fonctionne néanmoins avec facilité, et suffit pour faire comprendre les idées de l'inventeur. Je dois à l'amitié qui m'unit depuis long-temps à M. Babbage, d'avoir vu à Londres, à plusieurs reprises et dans le plus grand détail, toutes les parties de la machine à calculer, et d'avoir pu me faire une

idée plus juste d'un travail dont j'avais souvent entendu parler, mais que très-peu de personnes connaissent dans ses détails. Cette machine est certainement très-compliquée; il faut une extrême attention pour suivre le jeu de ses différentes parties; aussi je n'entreprendrai pas de donner sa description qui occuperait sans doute un volume assez considérable, si l'on voulait avoir égard aux idées de l'inventeur, à l'extrême perfection du travail mécanique, et à tous les calculs mathématiques que la machine peut effectuer. En 1829, le comité des ingénieurs, dont MM. Brunel, Donkin, Barton, etc., faisaient partie, jugea que cet ouvrage était le plus parfait qu'ils eussent vu. Une des applications les plus utiles auxquelles on pourra l'employer sera la construction de tables de logarithmes, surtout avec les perfectionnemens imaginés par M. Babbage. La machine imprimera les logarithmes en même temps qu'elle les calculera, de sorte qu'on se trouverait à l'abri des erreurs de calcul, de copie ou d'impression. Il pourrait se faire à la vérité que pendant qu'elle fonctionne, une dent de roue vint à se briser, et que par suite il se sît une erreur, mais comme cette erreur se transporterait dans tous les résultats subséquens, il serait impossible de ne pas la reconnaître en vérifiant le résultat final.

## Statistique.

Les recherches de statistique ont également occupé M. Babbage, et comme cette science n'était pas comprise au nombre de celles dont les comités avaient à s'occuper à Cambridge, nous nous réunîmes d'abord pour en parler avec MM. Malthus et Jones, dont j'avais eu l'honneur de faire la connaissance. Quelques personnes témoignèrent le désir de prendre part à ces conférences toutes particulières, qui reçurent bientôt une extension telle que l'association reconnut, en séance générale, un sixième comité pour la statistique, mais en resserrant cette science dans sa partie purement numérique. On avait désigné M. Malthus, pour présider le comité, mais sur l'invitation de cet illustre savant, M. Babbage fut proclamé à sa place, et M. DrinkWater secrétaire en permanence, chargé de recevoir les communications faites au comité.

L'attention se porta d'abord, dans le comité de statistique, sur la nécessité d'avoir des documens exacts sur la population; et il faut en convenir, ce besoin est vivement senti en Angleterre, spécialement pour tout ce qui concerne les naissances. Aussi le parlement s'occupe en ce moment des moyens de donner de l'exactitude à cet élément statistique; et il recueille avec soin tons les renseignemens qui peuvent l'éclairer sur ce point délicat. M. Bowring me proposa, à Londres, de me soumettre à un examen d'un comité du parlement, afin de donner des renseignemens sur le dénombrement qui a eu lieu, chez nous en 1829, et sur la tenue des registres de notre état civil; je m'y soumis avec plaisir, heureux si je pouvais contribuer à faire prendre des mesures qui assurassent plus d'exactitude à un élément aussi important que celui de la population. Peu de pays, par leur position, par la nature de leurs limites et la tenue des registres de l'état civil, méritent autant que le nôtre d'être étudiés sous le rapport de la population. La Suède et la Suisse ont depuis long-temps fixé l'attention des sayans, sous le même rapport. Les renseignemens que je sus à même de présenter à Cambridge, et l'assurance que je crus pouvoir donner que notre gouvernement se prêterait volontiers à faire toutes les recherches dont la science aurait besoin, porta à croire qu'on pourrait avec succès prendre notre royaume comme offrant toutes les conditions désirables pour servir de sujet d'études. Cet état de choses, dont nous serons les premiers à recueillir les fruits, sera sans doute apprécié, et j'ose croire que ce serait un des résultats les plus heureux de nos relations scientifiques avec l'Angleterre.

M. Malthus, en conséquence des propositions que je me crus autorisé à faire, voulut bien me remettre les questions suivantes, que je me suis empressé de communiquer depuis à M. le ministre de l'intérieur, qui a promis de faire réunir les élémens nécessaires pour y répondre d'une manière satisfaisante.

On demande:

Le nombre des naissances que produit chaque mariage pendant sa durée;

Le nombre proportionnel d'enfans qui arrivent jusqu'à l'époque du mariage;

Le nombre des enfans vivans par chaque mariage;

Les salaires pour les manufactures et l'agriculture dans les différentes provinces, particulièrement le prix d'une journée moyenne de travail pour l'agriculteur;

La quantité de froment que le prix d'une pareille journée peut produire dans les temps ordinaires;

Le prix moyen des différentes espèces de grains;

La nourriture habituelle du journalier;

Le nombre proportionnel des mariages stériles;

Le nombre proportionnel des mariages, ayant cinq ou plus d'enfans en vie.

Le comité exprima aussi le désir de connaître les mesures prises depuis 1815, par le gouvernement belge, pour la diminution de la mendicité.

Les réponses à ces questions seraient des matériaux précieux remis entre des mains habiles, qui les feraient valoir à notre profit.

Les hommes les plus versés dans les sciences politiques ont des conférences à Londres, où ils discutent sur les sujets de leurs études et s'éclairent mutuellement. Ces discussions toutes scientifiques, tout amicales, auxquelles assistent ordinairement vingt à trente personnes, ont lieu à la suite d'un banquet, et roulent généralement sur les questions politiques du jour. On a bien voulu m'admettre à l'une d'elles, où l'on examinait la question du travail imposé aux enfans dans les fabriques. A cette séance, assistaient plusieurs des économistes les plus distingués de l'Angleterre, tels que; MM. Malthus, Senior, Tooke, Lewis, Whately, Babbage, etc.; notre ministre plénipotentiaire à Londres, M. Van de Weyer, que ses fonctions n'ont pas détourné du sujet de ses premières études, fait aussi partie de cette association, et il assistait à la même séance.

#### Observatoires.

L'observatoire de Cambridge a fait plusieurs acquisitions précieuses depuis ma première visite en 1827; outre la grande lunette méridienne de dix pieds de distance focale, on y trouve maintenant un cercle mural de dix pieds de diamètre et un nouvel équatorial, d'une forme très-élégante, qui a été construit à Londres dans les ateliers de MM. Troughton et Simms. Cet équatorial, semblable en tout à celui que les mêmes artistes exécutent en ce moment pour l'observatoire de Bruxelles, est muni de deux cercles de trois pieds de diamètre; le cercle vertical est entre quatre colonnes cylindriques, qui s'appuient sur le cercle des heures, et sont placées dans la direction des pôles. Ces trois beaux instrumens mettent l'observatoire de Cambridge au rang des premiers observatoires de l'Europe; personne sans doute n'était mieux à même de faire valoir ce bel établissement que le directeur actuel, M. Airy, dont le nom est également distingué dans les différentes branches des sciences mathématiques.

L'observatoire royal de Greenwich, n'a pas reçu de changemens remarquables depuis plusieurs années; cependant le grand secteur zénithal a été mis en place. Les observations des étoiles et des planètes, continuent toujours à être faites avec la même activité dans ce bel établissement, qui, de même que les observatoires de Cambridge et d'Armagh, publie ses travaux avec une régularité dont la science retire les plus grands avantages.

La rédaction du Nautical almanac, confiée aux soins de M. Stratford, vient de prendre aussi un extension nouvelle qui augmentera de beaucoup son utilité pour les astronomes et pour les marins en particulier. Depuis quelque temps, la publication de cet intéressant recueil souffrait des retards, mais grâce aux soins des rédacteurs actuels, le volume de 1834, qui vient d'être

mis en vente, sera bientôt suivi de celui pour 1835; et tout fait espérer qu'on pourra à l'avenir se procurer ces éphémérides quelques années avant d'être dans le cas de devoir les employer, ce qui est indispensablé, surtout pour les navigations de long cours. La société royale astronomique seconde puissamment par ses encouragemens et par les précieux mémoires qu'elle publie, l'élan que l'astronomie reprend maintenant en Angleterre.

J'ai revu également avec le plus grand intérêt l'observatoire de M. South, où j'avais reçu, lors de mon premier voyage, un accueil si amical, accueil qui me fut renouvelé encore par l'habile observateur qui a fondé cet établissement à ses frais. L'observatoire s'est enrichi, depuis 1827, de la grande lunette de M. Cauchoix, et M. South n'a épargné aucuns soins pour lui donner un local et un support parallactique convenables; malhenreusement la construction du support, livrée du reste à des mains très-habiles, a moins bien réussi que d'autres ouvrages des mêmes artistes. Peut-être de nouveaux perfectionnemens y donneront plus de stabilité, mais dans l'état actuel de l'instrument, il serait impossible de conserver une étoile sous le fil ou de prendre une mesure micrométrique; la marche des étoiles étant trop ondulante pour pouvoir obtenir des résultats précis.

Note sur la théorie du mouvement rectiligne et oscillatoire d'un point matériel; par M. PLANA, directeur de l'observatoire de Turin.

Pour mieux fixer les idées sur un passage qu'on lit à la page 197, du 1er vol. de la *Mécanique céleste* de *Laplace*, j'ai pensé qu'il pouvait être utile d'entrer dans les détails que je vais exposer.

Soit  $V_{\mu^2}$  le pouvoir attractif d'une force centrale à l'unité de distance. Si un point matériel placé à la distance a (1 + e) part du repos, il prendra vers ce centre attractif un mouvement rectiligne qui doit être déterminé par l'équation

(1) . . . . 
$$\frac{d^3x}{dt^3} = \frac{\pm \sqrt{\mu^2}}{[a(1+e)-x]^3};$$

x désignant l'espace parcouru dans le temps t, depuis le point de départ. On prendra le radical avec le signe + ou avec le signe -, suivant que x sera plus petit ou plus grand que a (1 + e). Cela posé, l'équation (1) fournira ces deux intégrales

(2). 
$$(\frac{dx}{dt})^2 = \frac{2\sqrt{\mu^2}}{a(1+e)-x} + C;$$

(3). . . . 
$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \frac{-\sqrt{\mu^2}}{a(1+e)-x} + C';$$

où C et C' désignent deux constantes arbitraires. Pour déterminer ces constantes, nous supposerons que la vitesse  $\frac{dx}{dt}$  est nulle lorsque x = o, et qu'elle redevient nulle lorsque x = 2a (1 + e). Il est clair qu'on satisfait à cette double condition, en prenant

$$C=C'=-\frac{2\mu}{a(1+\frac{p}{2})}.$$

Ainsi nous avons:

$$(2)'...\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \frac{2\mu}{a(1+e)-x} - \frac{2\mu}{a(1+e)}; \dots x < a(1+e).$$

$$(3)'...\left(\frac{dx}{dt}\right)^{2} = \frac{2\mu}{x-a(1+e)} - \frac{2\mu}{a(1+e)}; \ldots x > a(1+e).$$

d'où l'on tire

(2)"...dt 
$$\sqrt{\frac{2\mu}{a(1+e)}} = dx \sqrt{\frac{a(1+e)-x}{x}};...x < a(1+e).$$
(3)"...dt  $\sqrt{\frac{2\mu}{a(1+e)}} = dx \sqrt{\frac{x-a(1+e)}{2a(1+e)-x}};...x > a(1+e).$ 

En faisant a(1+e)-x=x' dans la première de ces équations, et x-a(1+e)=x'' dans la seconde, nous aurons

$$dt \sqrt{\frac{2\mu}{a(1+e)}} = -\frac{dx' \cdot \sqrt{x'}}{\sqrt{a(1+e) - x'}};$$

$$dt \sqrt{\frac{2\mu}{a(1+e)}} = \frac{dx'' \sqrt{x''}}{\sqrt{a(1+e) - x''}};$$

ou bien

où je distingue par t' et t" les temps qui précèdent de ceux qui suivent l'instant du premier passage du point matériel par le centre d'attraction.

En intégrant l'équation (2)" de manière qu'on ait t' = 0 lorsque x' = a (1 + e), on obtient

$$(4) \cdot \cdot \cdot \cdot t' \sqrt{\frac{2\mu}{a(1+e)}} = \sqrt{a(1+e)x' - x'^2} + \frac{a(1+e)}{2} \left(\pi - \arcsin = \frac{a(1+e) - 2x'}{a(1+e)}\right);$$

et en intégrant l'équation (3)" de manière qu'on ait t''=o lorsque x''=o, on trouve

(5). . . . 
$$t''\sqrt{\frac{2\mu}{a(1+e)}} = -\sqrt{a(1+e)x'' - x''^2} + \frac{a(1+e)}{2} \text{ arc. } \cos = \frac{a(1+e) - 2x'}{a(1+e)}.$$

La formule (4) donne

(6) . . . . . . . 
$$T' = \frac{\pi}{\sqrt{\mu}} \left(\frac{a(t+e)}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

Pour le temps T' qui répond à x' = o: la formule (5) donne pour t' une valeur égale à T', en y faisant x' = a (1 + e). Cela est d'ailleurs évident, puisqu'il s'agit ici d'un mouvement rectiligne et oscillatoire, où la vitesse est la même à droite et à gauche du centre attractif pour des distances égales à l'égard de ce centre.

Si l'on veut exprimer le second membre de l'équation (4) par la distance x mesurée depuis le point de départ, on y fera x' = a(1 + e) - x; ce qui donnera

(7) . . . . 
$$t'\sqrt{\frac{2\mu}{a(1+e)}} = \sqrt{a(1+e)x-x^2} + \frac{a(1+e)}{2}\left(x-\text{arc. cos.} = \frac{2x-a(1+e)}{a(1+e)}\right).$$

En posant e = 1 dans cette formule, on la fera coïncider avec celle donnée pour le même objet à la page 197 du 1er volume de la Mécanique celeste.

Considérons maintenant l'expression du temps, relative au mouvement elliptique d'un point soumis à la même force centrale, en partant de l'aphélie d'une ellipse dont a(1 + e) désigne

la distance aphélie. On sait que, dans ce cas, on a

$$\iota = \frac{\left[a\left(1+e\right)\right]^{\frac{3}{2}}}{V_{\mu}} \int_{0}^{\pi} \frac{d\nu}{\left(1-e\cos\nu\right)^{2}},$$

v étant l'anomalie comptée depuis l'aphélie. En nommant r le rayon vecteur, on a l'équation

$$r = \frac{a\left(1 - e^2\right)}{1 - e\cos \nu}$$

qui permet d'exprimer le temps par r. De sorte que nous avons

$$t = -\sqrt{\frac{a(1+e)}{\mu}} \int \frac{dr}{\sqrt{e^2 - \left(1 - \frac{a(1-e^2)}{r}\right)^2}}.$$

En faisant ici, r = a (i + e) - x, il viendra

(8). . . . . 
$$\ell = \sqrt{\frac{a}{\mu}} \int \frac{dx \left[a\left(\iota + e\right) - x\right]}{\sqrt{x \left(2ae - x\right)}}$$

Donc, en exécutant cette intégration de manière qu'on ait t = o lorsque x = o, on aura

(g) 
$$t=a\sqrt{\frac{a}{\mu}}\left(\sqrt{\frac{2aex-x^2}{a^2}}+\pi-\text{arc. cos.}=\frac{x-ae}{ae}\right);$$

d'où l'on tire

$$T = \frac{a^{\frac{3}{2}}\pi}{\sqrt{\mu}},$$

en posant

$$x = 2ae$$
.

Cette valeur de T coïncide avec celle de T', donnée par la formule (6), lorsque e = 1. Mais le mouvement cesse d'être elliptique dès qu'on fait e = 1. Ainsi, mathématiquement parlant,

quelque grande que soit l'excentricité, il y a une différence entre les temps t' et t qui répondent à la même valeur de x dans le mouvement rectiligne vers le foyer, et dans le mouvement elliptique vers le même foyer. En analysant, comme nous venons de le faire, les deux cas que présente ce mouvement, on évite toute obscurité, et on conçoit ce qu'il y a d'inexact dans les opinions émises par Euler, au sujet de ce problème, dans le 1er vol. de sa Mécanique. (Voyez pages 107, 108, 109, 268, 315, 1316) et adoptées par Montucla, d'après ce qu'on lit à la page 447 du second volume de son Histoire des mathématiques.

Au reste, l'idée de tirer la formule entre l'espace et le temps, qui convient au mouvement rectiligne, de la formule analogue relative au mouvement elliptique n'est pas nouvelle. Newton avait déjà considéré le mouvement rectiligne sous ce point de vue dans la 7= section du premier livre de ses Principes.

On suppose tacitement dans la solution du problème précédent, que le centre attractif est produit par un mécanisme tel, qu'il ne peut opposer aucun obstacle au mouvement du point matériel, même à l'instant de son passage par ce centre. Cela ne pourrait pas avoir lieu en vertu de l'action d'une masse sphérique et solide: et en la supposant percée par un trou, afin de rendre libre le passage du point matériel, la question changerait de nature, puisque, dans l'intérieur de la sphère, la loi de l'attraction serait différente. Mais, sans s'écarter de la loi réciproque au carré des distances, il y a un autre moyen de produire un mouvement rectiligne et oscillatoire qui paraît plus facile à réaliser.

Imaginons un point matériel placé sur la perpendiculaire élevée par le milieu de la ligne 2K, qui joint deux centres attractifs fixes, d'une égale intensité. Il est clair que le mouvement sera rectiligne, puisque ces deux forces se réduisent à chaque instant, à une seule dirigée suivant la perpendiculaire au milieu de la ligne 2K. Soit f la distance initiale du point matériel depuis ce milieu; et soit { \( \mu\) l'intensité de chacun de ces centres attractifs à l'unité de distance. Si le point matériel part du repos, on aura pour l'équation de son mouvement

(10) . . . . . . 
$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{\mu(f-x)}{[(f-x)^2 + K^2]^{\frac{3}{2}}}$$

x étant l'espace parcouru dans le temps t.

En intégrant cette équation de manière qu'on ait  $\frac{dx}{dt} = o$ , lorsque x = o, et posant z = f - x, on aura

$$(11) \ldots \left(\frac{dz}{dt}\right)^2 = 2\mu \left(\frac{1}{\sqrt{K^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{K^2+f^2}}\right).$$

Actuellement, si l'on fait f = K. tang.  $\beta$ , z = K. tang.  $\Psi$ , cette équation se changera en celle ci

$$\left(\frac{d\Psi}{dt, \cos^{2}\Psi}\right)^{2} = \frac{2 \mu}{K^{3}}(\cos \Psi - \cos \theta);$$

d'où l'on tire en intégrant,

$$2t\sqrt{\frac{\mu}{K^3}} - \int \frac{d\Psi}{\cos^3\Psi \sqrt{\sin^3\frac{1}{2}\beta - \sin^3\frac{1}{2}\Psi}}.$$

L'intégration par rapport à  $\Psi$  doit commencer avec  $\Psi = \beta$ ; mais en faisant

$$\sin \cdot \frac{1}{4} \Psi = \sin \cdot \frac{1}{4} \beta \cdot \sin \cdot \varphi = c \cdot \sin \cdot \varphi$$

on aura l'équation

(12)... 
$$t\sqrt{\frac{\mu}{K^3}} = -\int_{(1-2c^2\sin^2\varphi)^2}^{\frac{d\varphi}{(1-2c^2\sin^2\varphi)^2}} \sqrt{1-c^2\sin^2\varphi}$$

où l'intégrale est censée prise depuis  $\varphi = 90^{\circ} = \frac{\pi}{2}$ . Cela posé, si l'on réduit cette intégrale par la formule donnée à la page

135 du 1er vol. des Exercices de Legendre, on aura

(13). 
$$\left(\frac{1-2c^2}{2c^2}\right)t\sqrt{\frac{\mu}{K^3}} = \frac{\Delta \cdot \sin \cdot \varphi \cos \cdot \varphi}{1-2c^2 \sin \cdot 2\varphi} + \frac{1}{4c^2} [F - 2E - \pi(-2c^2)],$$

en observant que

$$\Delta = V \overline{1 - c^2 \sin^2 \varphi}; \quad E = \int \Delta d\varphi;$$

$$\mathbf{F} = \int \frac{d\varphi}{\Delta}; \; \pi \; (-2c^2) = \int \frac{d\varphi}{(1-2c^2\sin^2\varphi) \; \Delta}$$

Comme, par la nature de la question, le paramètre  $2c^* = 2\sin^2 \frac{1}{2}\beta$  demeure toujours inférieur à l'unité, on peut établir cette équation

$$F - \pi (-2c^2) = \pi (-\frac{1}{2})$$

$$+\sqrt{\frac{2}{1-2c^2}}\left[\frac{\pi}{2}-\arctan\left(\tan g.=\sqrt{\frac{1-2c^2}{2}}\frac{\tan g. \varphi}{\Delta}\right)\right].$$

(Voyez pag. 69 du 1er vol. cité plus haut).

Donc, en substituant cette valeur dans le second membre de l'équation (13), il viendra

$$(14)..\left(\frac{1-2c^{3}}{2c^{3}}\right)t\sqrt{\frac{\mu}{K^{3}}} = \frac{\Delta\sin.\phi\cos.\phi}{1-2c^{3}\sin.^{2}\phi} - \frac{E}{2c^{3}} + \frac{1}{4c^{3}}\pi(-\frac{1}{2})$$

$$+\frac{1}{4c^2}\sqrt{\frac{2}{1-2c^2}}\frac{\pi}{2}$$
 arc.  $\left(\tan g \cdot = \sqrt{\frac{1-2c^2}{2}}\frac{\tan g \cdot \varphi}{\Delta}\right)$ .

pour avoir le temps T de la demi-oscillation, il faudra faire q=0; ce qui donne

(15).. 
$$\left(\frac{1-2c^2}{2c^2}\right)$$
T $\sqrt{\frac{\mu}{K^3}} = \frac{\pi}{8c^2}\sqrt{\frac{2}{1-2c^2}} + \frac{E'}{2c^2} - \frac{\pi'(-\frac{1}{2})}{4c^2}$ 

en observant que nous changeons ioi le signe des intégrales E,  $\pi$ , parcequ'elles sont censées évaluées depuis  $\varphi = 0$ .

Pour exprimer l'intégrale complète  $\pi'$  ( $-\frac{1}{4}$ ) par les transcendantes elliptiques inférieures, nous poserons l'équation,

$$-\frac{1}{2} = -1 + (1 - c^2) \sin^2 \theta = -1 + b^2 \sin^2 \theta,$$

et en évaluant, d'après l'amplitude θ, les deux intégrales

$$\mathbf{F}(b_1\theta) = \int_{a}^{\theta} \frac{d\theta}{\sqrt{1-b^2\sin^2\theta}}, \quad \mathbf{E}(b_1\theta) = \int_{a}^{\theta} d\theta \sqrt{1-b^2\sin^2\theta},$$

on aura, conformément à la formule posée à la page 141 du 1er vol. des Exercices de Legendre;

$$\frac{\frac{1}{4c_2}\pi'(-\frac{1}{2})}{=} \frac{\frac{\pi}{2} + F'(c)\left[1 + F(b,\theta) - E(b,\theta)\right] - E'(c), F(b,\theta)}{c^2\sqrt{2(1-2c^2)}}$$

En substituant cette valeur dans le second membre de l'équation (15), on aura

(16). . . . 
$$\left(\frac{1-2c^2}{2c^2}\right) T \sqrt{\frac{\mu}{K^3}} = -\frac{\pi}{4c^2 \sqrt{1-2c^2}}$$

$$+\frac{\mathrm{E}'(c)}{2c^{2}}\left[1+\frac{2\mathrm{F}(b_{1}\theta)}{\sqrt{2(1-2c^{2})}}\right]-\frac{\mathrm{F}'(c)}{c^{2}\sqrt{2(1-2c^{2})}}[1+\mathrm{F}(b_{1}\theta)-\mathrm{E}(b_{1}\theta)].$$

Il est inutile de pousser plus loin l'analyse de cette question : il suffit d'avoir mis en évidence le changement qui s'opère dans les expressions analytiques lorsqu'on passe du premier mouvement rectiligne à celui-ci.

Le cas où le mouvement du point matériel a lieu sur la ligne même qui joint les centres attractifs indéfiniment prolongée a été résolu complétement par Legendre (voyez tome 2, de ses Exercices, page 502.)

Turin, le 5 mai 1833.

Remarques de M. Hamilton, directeur de l'observatoire de Dublin, sur un mémoire de M. Plana, inséré dans le tome VII, de la Correspondance Math. (extrait d'une lettre).

Les recherches de M. Plana, sur les rayons réfractés ne paraissent pas terminées dans la livraison (1) que j'ai vue; mais sa difficulté est clairement établie dans cette livraison pour le cas des rayons réfractés, et si on ne pouvait la vaincre pour ce cas important, elle serait une fatale objection contre le théorème des trajectoires orthogonales. M. Plana, lui-même, paraît cependant regarder ce théorème comme vrai, et il soupçonne en conséquence qu'il y a dans son analyse quelque vice radical (2), qu'il n'a pu reconnaître. S'il me fait l'honneur de lire les remarques suivantes, il sera convaincu, je crois, que ce soupçon n'est pas fondé, et que son analyse ne demande qu'à être poussée un peu plus loin, afin de démontrer le théorème avec lequel elle paraît en opposition.

M. Plana désigne par xyz, les coordonnées du point sur une surface réfléchissante

$$z = f(x, y), dz = pdx + qdy$$

où la surface est rencontrée par un rayon incident issu normalement d'un point x' y' z' d'une certaine autre surface

$$z' = F(x', y'), dz' = p'dx' + q'dy';$$

de manière qu'en désignant par r la portion interceptée de ce

<sup>(1) 2</sup>º livraison.

<sup>(2) «</sup> Il y a dans l'analyse précédente un vice radical, qui échappe à toutes mes réflexions. » Mém. pag. 99.

rayon, il a

(II) . . . . 
$$r^3 = (x-x')^2 + (y-y')^3 + (z-z')^2$$
,  
et  $x-x' + p'(z-z') = o$   
 $y-y' + q'(z-z') = o$ . (n)

Il considère x', y' et par suite z', r comme jonctions des deux variables indépendantes x, y déterminées par les équations précédentes, et prouve qu'elles donnent par la différentiation

(III). . . . . . 
$$r\frac{dr}{dx} = x - x' + p(z-z')$$
,

(IV). . . . . 
$$r\frac{dr}{dy} = y - y' + q(z-z')$$
.

Il pose, par abréviation.

(a) 
$$\dots$$
  $a' = \frac{x-x'}{z-z'}, \quad b' = \frac{y-y'}{z-z'},$ 

et il suppose, pour simplifier, que le rayon réfléchi par le point xyz coïncide avec l'axe des z; auquel cas, il prouve qu'on a

(b) 
$$a'(1+p^2+q^2)+2p(1-a'p-b'q)=0$$
,  
 $b'(1+p^2+q^2)+2q(1-a'p-b'q)=0$ ;

et finalement il déduit, comme la condition de l'orthogonalité des surfaces développables formées par les rayons réfléchis, une équation qui peut être exprimée ainsi:

(c). . . 
$$2q(p+a')\frac{dx'}{dx} + (2b'q - 1 - p^2 + q^3)\frac{dy'}{dx} =$$

$$2p(q+b')\frac{dy'}{dy} + (2a'p - 1 - q^2 + p^2)\frac{dx'}{dy}:$$
(1)

<sup>(1)</sup> Ce coefficient différentiel partiel est  $\frac{dy^2}{dx}$  dans la livraison (page 98 dernière ligne), mais évidemment par une erreur typographique.

mais M. Plana ne voit pas de preuve analytique que cette équation soit vraie, excepté dans des cas particuliers.

Pour écarter cette difficulté, j'observe que les équations (n) de M. Plana combinées avec les équations définitives (a) et avec la formule dz' = p'dx' + q'dy', donnent

$$dz' = -(a'dx' + b'dy');$$

si l'on différentie l'équation (IV) par rapport à x, et l'équation (III) par rapport à y; on trouve en comparant

(e) 
$$r \frac{d^3r}{dxdy} + \frac{dr}{dx} \frac{dr}{dy} - (z-z') \frac{d^3z}{dxdy} - pq$$
$$= a'q \frac{dx'}{dx'} + (b'q-1) \frac{dy'}{dx}$$
$$= b'p \frac{dy'}{dy} + (a'p-1) \frac{dx'}{dy} :$$

d'où il suit facilement, à cause de (b), que l'équation (c) est vraie (1), et qu'ainsi les surfaces développables des rayons réfléchis sont en général perpendiculaires les unes aux autres; ou, en d'autres termes, que les rayons réfléchis sont en général normaux à une surface, quand les rayons incidens sont normaux à une autre.

En complétant ainsi l'analyse de M. Plana sur ce point important, j'ai cru devoir, par l'estime que je lui porte, adopter sa méthode et sa notation. La marche que je suis pour démontrer le théorème de Hurghens, sur l'existence d'une serie de surfaces perpendiculaires aux rayons d'un système ordinaire homogène quelconque, est d'après l'expression fon-

$$2pq \frac{dx'}{dx} + (1 - p^2 + q^2) \frac{dy'}{dx} = 2pq \frac{dy'}{dy} + (1 - q^2 + p^2) \frac{dx'}{dy}.$$

<sup>[1] (</sup>c) et (e) peuvent s'écrire, à cause de (b),

damentale que j'ai établie pour la variation de ma fonction caractéristique V, (1) la suivante

$$\delta V = \delta f v ds = \frac{\delta v}{da} \, \delta x + \frac{\delta v}{\delta \beta} \, \delta y + \frac{\delta v}{d \gamma} \, \delta z \, ;$$

équation dans laquelle xyz sont les coordonnées rectangulaires d'un point quelconque sur un rayon quelconque du système; et  $\alpha\beta\gamma$  sont les cosinus des angles du rayon avec les demi-axes positifs de ces coordonnées; tandis que V est la vitesse corpuculaire le long du rayon, exprimée comme une fonction homogène de la première dimension du cosinus de la direction  $\alpha\beta\gamma$ . Dans le fait, pour des systèmes ordinaires, cette formule générale se réduit à la suivante:

$$\delta V = \nu(adx + \beta \delta y + \gamma dz),$$

et elle montre que les rayons d'un pareil système sont perpendiculaires à chacune de ces surfaces pour lesquelles ma fonction V est égale à toute quantité constante. Dans la théorie ondulatoire de la lumière, les surfaces perpendiculaires sont des ondes. Quand les rayons d'un système ordinaire sont incidens sur un cristal, les rayons réfractés extraordinaires ne sont pas en général perpendiculaires aux ondes ni à aucune autre surface commune; les rayons extraordinaires ont cependant, des surfaces perpendiculaires dans une certaine classe de cas, déterminés par une équation différentielle partielle du second ordre, que j'ai pu intégrer pour les cristaux à un axe. Quelle que puisse être la disposition des rayons dans le cristal, ils deviennent de nouveau perpendiculaires aux surfaces pour lesquelles ma fonction V est constante, quand ils émergnent dans un milieu ordinaire.

Observatoire de Dublin, le 16 août 1833.

<sup>(1)</sup> Dans un des numéros suivans de la Correspondance, nous donnerons un aperçu des travaux analytiques de M. Hamilton sur l'optique.

Suite de la recherche immédiate des orbites des comètes, par M. B. Valz, astronome à Nîmes, et correspondant de l'Institut de France (1).

## Soient:

LL'L" Les trois longitudes géocentriques d'une comète.

אג'א" Ses latitudes géocentriques.

rr'r' Ses rayons vecteurs.

HH'H" Ses longitudes héliocentriques.

τπ'π" Ses latitudes héliocentriques.

vv'v' Ses anomalies vraies.

ρρ'ρ" Ses distances accourcies.

AA'A" Les longitudes du soleil correspondantes.

RR'R" Les rayons vecteurs de la terre.

EE'E" Les élongations.

SS'S" Les commutations.

CC"
Les parties de l'arc de grand cercle compris entre les observations extrêmes, coupé par le rayon vecteur moyen.

a Le demi-grand axe de la trajectoire.

e L'excentricité.

p Le paramètre.

u L'anomalie excentrique.

x' L'argument de latitude.

x La distance au nœud.

D La distance périhélie.

TT'T" Les temps comptés du périhélie.

JJ'J" Les jours de la table des anomalies.

tt' Les temps intermédiaires aux observations.

c La corde de l'arc parcouru.

 $k = 27^{\text{jours}}.40385.$ 

I L'inclinaison de l'orbite.

<sup>(1)</sup> La première partie de ce mémoire a été insérée dans le tome précé-

La dernière équation deviendra

$$\frac{\rho \sin \cdot C}{\cos \cdot \lambda (CC')} = \frac{\rho' \sin \cdot C''}{\cos \cdot \lambda'' (C'C'')}$$

et la projection écliptique

$$\frac{\rho \sin. (L'L)}{(CC')} = \frac{\rho'' \sin. (L''-L')}{(C'C'')}$$

qui donnerqnt par conséquent

$$\frac{\sin. (L'-L)}{\sin. (L''-L')} = \frac{\sin. C \cos. \lambda''}{\sin. C' \cos. \lambda}.$$

Mais le dernier membre pouvant s'obtenir avec plus de précision que le premier qui est sujet à en manquer, lorsque les longitudes varient peu, nous l'y substituerons avec avantage, et l'équation (1) deviendra alors

$$\frac{\rho''}{\rho} = M = \frac{R'' \sin. (A''-A') \sin. C \cos. \lambda''}{R \sin. (A'-A) \sin. C' \cos. \lambda}, (2)$$

C, C' pourront s'obtenir comme ci-après.

Comme on n'obtient ainsi que le simple rapport des distances accourcies extrêmes, et qu'il faudrait parvenir à déterminer

dent de la Correspondance Mathématique, pag. 159. Le mémoire entier de M. Valz a paru presqu'aussitôt après dans la Connaissance des temps, pour 1834. Depuis, l'auteur, en nous faisant passer le reste des son manuscrit, a fait subir à son travail plusieurs modifications importantes; et l'une de ses tables, celle qui donne les distances des comètes à la terre, est entièrement changée.

l'une d'elles, on ne pourrait que la supposer arbitrairement fort différente sans doute de la vraie (puisqu'on n'en a aucune connaissance même approchée) et la vérifier ensuite par le calcul de l'intervalle de temps, en recommençant consécutivement de nouvelles hypothèses jusqu'à réussite complète. On serait exposé ainsi à de nombreuses et vaines tentatives, qu'il sera fort utile de chercher à diminuer le plus possible. On pourrait du moins reconnaître des limites aux suppositions, par celles de la corde de la trajectoire, qui, par l'expression qu'en a donnée Duséjour, pourrait avoir cette forme

$$c^2 = \alpha^2 \rho^2 + \beta \rho + \gamma^2,$$

y étant la corde de l'arc parcouru par la terre. En supposant des observations équidistantes, ce qu'on peut toujours se procurer par interpolation, la corde de la trajectoire de la comète ne saurait excéder

$$\gamma \left(\frac{2}{R'\sin.\;E_z}\right)^{\frac{1}{2}}$$

ou seulement  $\gamma \sqrt{2}$ , si l'élongation dépasse 90°, ni être moindre que  $\gamma$ , si  $\alpha$  et  $\beta$  sont de même signe,

ou 
$$\sqrt{\gamma^2 - \frac{\beta^2}{4a}}$$

s'ils ne le sont pas, mais jamais moindre toutefois que  $\gamma \sqrt{1/3}$  qui répond à la plus grande distance reconnue = 4; ayant d'ailleurs cos. E' = cos. E' cos.  $\lambda'$  (3); et on dirigerait les essais d'après ces limites à l'aide de l'expression de la corde donnée par Duséjour. On pourrait encore recourir à l'inégalité

$$\frac{(\mathbf{L}'-\mathbf{L})\cos. \lambda}{(\mathbf{L}''-\mathbf{L}')\cos. \lambda''} \gtrsim \frac{\lambda'-\lambda}{\lambda''-\lambda'},$$

suffisante pour des mouvemens peu considérables, pour recon-Tom. VIII. 3 naître si la route apparente est convexe ou concave vers le soleil, où si

$$r' \gtrsim R'$$

par conséquent si

$$\rho' \gtrsim 2R' \cos E'$$

et par suite

(\*) 
$$\rho = \rho' \frac{\sin \cdot (L' - L) + M \sin \cdot (L'' - L')}{M \sin \cdot (L'' - L)}$$
 (4).

Mais, à l'aide d'une simple table, nous obtiendrons cette distance même assez approchée dans le plus grand nombre des cas, pour qu'elle n'ait plus besoin que de légères corrections qu'on obtiendra toujours directement et successivement lors même qu'elles deviendraient plus considérables dans certains cas défavorables, à l'aide de deux seules équations, que nous pourrons même réduire en tables, pour en faciliter encore les applications.

Pour obtenir d'abord cette distance accourcie, soit donc d'a distance (dans la direction du soleil), de l'observation moyenne à l'arc de grand cercle, compris entre les deux observations extrêmes, ce qui serait une sorte de déviation de cet arc dans le cours de l'astre; mais pour abréger nous réserverons cette expression à la valeur de

$$\frac{\sin \cdot \delta}{f}$$

$$= \rho' \frac{\sin. C \cos. \lambda'' + M \sin. C' \cos. \lambda}{M \sin. C \cos. \lambda'' \cos. (L' - L') + M \sin. C' \cos. \lambda \cos. (L' - L)}$$

surtout lorsque les longitudes varient peu.

MATHÉMATIQUE ET PHYSIQUE.

employée dans la construction de la table avec

$$\rho^{o} = \frac{\rho'}{R' \cos_{o} \lambda'} \tag{5};$$

f étant la flèche de l'arc parcouru par la terre, qu'on obtiendra par

$$f = R' - \frac{R' \cos \frac{1}{2} (A'' - A)}{\cos \left(\frac{A'' + A}{2} - A'\right)}$$
 (6).

Ensuite

tang. 
$$\left(P + \frac{L'' - L}{2}\right) = \tan g. \frac{L'' - L}{2} \cdot \frac{\sin \left(\lambda'' + \lambda\right)}{\sin \left(\lambda'' - \lambda\right)}$$
 (7)

cot. 
$$(E, + \delta) = \cot \cdot (P + L - A') \cot \cdot E$$
, tang. E

+ 
$$\frac{\sin \cdot P \cot \cdot \lambda \sin \cdot \lambda'}{\sin \cdot (P + L - A') \sin \cdot E}$$
 (8)

sans être entièrement rigoureuse, la valeur précédente de f sera cependant d'une approximation suffisante. Les flèches des arcs parcourus par la terre et par la comète sont inverses aux carrés de leurs rayons vecteurs, conformément aux lois des forces centrales, on aura donc

$$\frac{\sin \cdot \sigma}{f} = \frac{\sin \cdot E_{,}}{\rho} - \frac{R'^{2} \sin \cdot (E_{,} + S_{,})}{r'^{2} \rho^{0}} = \frac{\sin \cdot ^{2} E_{,}}{\rho^{0}} \left(1 - \frac{R'^{3}}{r'^{3}}\right) = \frac{\sin \cdot E_{,}}{\rho^{0}} - \frac{\sin \cdot ^{3} (E_{,} + S_{,})}{\rho^{0} \sin \cdot ^{2} E_{,}} \qquad (9),$$

$$\rho^{0} = \frac{\sin \cdot S_{,}}{\sin \cdot (E_{,} + S_{,})} \qquad (10)$$

En effectuant les réductions, on parviendrait à une équation du 8° degré, réductible au 7°, qui résoudrait le problème fort

laborieusement et serait loin d'abréger les vaines tentatives. Mais il y aura toutefois possibilité de les éluder, et d'éviter ainsi nombre d'essais infructueux, en réduisant les deux dernières formules en table, qu'on pourra disposer de diverses façons relativement au choix des argumens. Nous nous sommes arrêtés à celle qui nous a paru la plus commode pour l'usage et la manifestation des cas défavorables; quoiqu'elle ne donne pas directement les distances à la terre  $\rho$ °, qui sont portées comme argumens avec les élongations directes E,, tandis qu'au contraire la déviation

est donnée par la table; ce qui ne pouvant au reste causeraucune difficulté, a paru plus convenable. On y remarquera aisément à la simple inspection, que parfois la déviation n'éprouvant que de faibles variations, la distance  $\rho^{\circ}$  ne pourra alors s'obtenir avec assez d'exactitude; mais les rectifications que nous obtiendrons ensuite, à l'aide de deux autres tables, permettront de la déterminer aussi bien que dans les cas ordinaires. On pourra déterminer CC' par cos.  $N = \cos P \cos \lambda$  (11)

$$\sin. (N + C) = \frac{\sin. (E, + \delta) \sin. N \sin. \lambda'}{\sin. E, \sin. \lambda}$$
 (12)

$$\cos \cdot (N + C + C') = \cos \cdot (P + L'' - L) \cos \cdot \lambda''$$
 (13)

Dans les mémoires de l'Académie des sciences pour 1779, pag. 62, Duséjour a fait connaître l'expression suivante de la corde, qui depuis lors a été fort utilement employée dans le calcul des orbites

$$c^{2} = r^{2} + r''^{2} - 2RR'' \cos. (A'' - A)$$

$$+ 2R\rho'' \cos. (L'' - A) + 2R''\rho \cos. (L - A'')$$

$$- 2\rho\rho'' \left(\cos. (L'' - L) + \tang. \lambda \tang. \lambda'' = \frac{\cos. (C + C')}{\cos. \lambda \cos. \lambda''}\right) (14)$$

$$r^2 = R^2 - 2R\rho \cos E + \rho^4 \sec^2 \lambda \qquad (15)$$

$$r''^2 = R''^2 - 2R''\rho'' \cos E'' + \rho'' \sec ^2\lambda''$$
 (16)

eliminant  $\rho$ ,  $\rho'$ ,  $\rho''$ , r, r'' d'après leurs valeurs ci-dessus (4), (5), (2), (15) et (16) et ne laissant que l'inconnue  $\rho^{\circ}$ , on obtiendra sons cette forme  $c^{\circ} = \alpha \rho^{\circ 2} + \beta \rho^{\circ} + \gamma$ .

Mais avec des intervalles de temps égaux, leur 2º puissance s'évanouit dans l'expression de la corde en fonction du temps, et l'on a jusqu'au 3° ordre

$$c^2 = a^2 \rho^{a2} + \beta \rho^a + \gamma^2 = \frac{2\gamma^2}{r'\left(\frac{2}{R'} - 1\right)}$$

faisant

$$\frac{\alpha}{\gamma}\rho^{2} = \rho, \text{ et } r'\left(\frac{2}{R'} - 1\right) = r,$$

$$\rho^{2}_{r} + \frac{\beta}{m'}\rho_{r} = \frac{2}{r} - 1 \tag{17}$$

on a

pour servir à la construction de la table donnant

$$\frac{\beta}{\alpha \gamma}$$

d'après les argumens r, et p, et servant à déterminer

$$\rho$$
, par  $\frac{\beta}{\alpha r}$  et  $r$ ,.

Mais on a encore l'équation du triangle entre le soleil, la terre et la comète

$$\frac{r'}{R'} = 1 - 2\rho^{\circ} \cos E, + \rho^{\circ^{2}}$$
 (18)

qu'on réduira aussi en table pour obtenir

$$\frac{r}{R'}$$

d'après les argumens E, et po. On pourra donc déterminer d'abord p° d'après une première table, avec une exactitude assez grande le plus souvent; mais lorsque parfois cependant la déviation ne permettra de l'obtenir que plus ou moins approchée, on n'aura alors qu'à l'introduire ainsi dans la dernière équation (18) pour en tirer une valeur de r' qu'on substituera dans celle (17), afin d'en obtenir une valeur plus approchée de po qu'on mettra de nouveau dans (18) et ainsi de suite pour de nouveaux r' et po jusqu'à ce que les différences avec les précédens en soient insensibles, ce qui arrivera assez promptement, après un petit nombre de substitutions successives. On procèdera toujours ainsi d'une manière directe et sans hypothèses arbitraires, qui deviennent fatigantes par leur incertitude, et le sentiment pénible qu'on éprouve toujours à faire fausse route. On pourrait éliminer pe entre les deux équations, pour éviter de résoudre l'équation complète du 2º degré; mais cela n'abrégerait guère, et altèrerait un peu, à ce qu'il paraît, la convergence des résultats. Quoique ces derniers calculs ne soient ni longs, ni pénibles, on pourra encore les éviter, comme on l'a vu, à l'aide des deux dernières tables qu'on trouvera avec l'autre à la suite du mémoire. On remarquera que celle qui donne les distances des comètes à la terre, ayant ses différences constantes, pourra se prolonger et s'étendre indéfiniment sans nouveau calcul autant qu'il deviendra nécessaire.

Ayant ainsi obtenu  $\rho^0$  avec une exatitude convenable, on en déduira  $\rho$  et  $\rho''$  comme ci-dessus. On pourrait au reste vérifier l'intervalle de temps, d'après le théorème de *Lambert*, et on s'assurerait que cela serait peu nécessaire

$$\ell + \ell' = K \frac{(r + r'' + C)^{\frac{3}{2}}}{2} - K \frac{(r + r'' - C)^{\frac{3}{2}}}{2}.$$
 (19)

Avant de chercher la totalité des élémens qu'il faudrait encore rectifier, il sera convenable de déterminer l'erreur sur l'observation moyenne, afin de la corriger d'abord. Nous remarquerons à son sujet que nous n'avons recommandé de l'interpoler pour la rendre équidistante qu'afin d'obtenir plus de simplicité dans les calculs, avec une plus grande approximation; mais à cela seulement s'en bornera l'emploi, et ce sera à l'observation même qu'il faudra recourir, pour les rectifications, afin de bannir les moindres craintes sur le résultat de l'interpolation. On pourrait recourir à divers moyens pour trouver l'erreur précédente, mais il ne faudra employer que les plus simples. Pour cela, on aura

$$\sin^{2}\frac{1}{2}(\nu''-\nu)=\frac{c^{2}-(r''-r)^{2}}{4rr''}$$
 (20)

tang. 
$$\frac{1}{2} \nu = \cot \cdot \frac{1}{2} (\nu'' - \nu) \pm \frac{r^{\frac{1}{2}}}{r'^{\frac{1}{2}} \sin \cdot \left(\frac{\nu'' - \nu}{2}\right)}$$
 (21)

$$D = r. \cos^{2} \frac{1}{2} \nu$$
 (22)  $T = JD^{2}$  (23)

$$J' = \frac{T'}{D_s^2}; \ r' = \frac{D}{\cos^2 \frac{1}{2} \ v'}; \ \sin \cdot (E_s + S_s) = \frac{R' \sin \cdot E_s}{r'}$$
 (24)

$$\sin x' = \frac{\sin \lambda' \sin S}{\sin E}$$
 (25)

$$\sin^{3}\frac{1}{2}(H'-H) = \frac{\sin^{3}\frac{1}{2}(\nu'-\nu) - \sin^{3}\frac{1}{2}(\pi'-\pi)}{\cos^{3}\pi'\cos^{3}\pi}$$
 (26)

Ensuite, pour établir la comparaison sur la commutation de l'observation moyenne, ou bien encore sur les différences d'anomalie en renversant la dernière équation, on aurait

$$\cos. S' = \frac{\cos. S_{,}}{\cos. s'}.$$

sur le rayon vecteur ce serait

$$r' = \frac{R' \sin E'}{\cos \pi' \sin (H' - L')}$$
 (27)

et sur l'élongation

tang. E' = 
$$\frac{r' \cos_{\pi} \pi' \sin_{\pi} (H' - A')}{R' - r' \cos_{\pi} \pi' \cos_{\pi} (H' - A')}$$
 (28)

ce qui ne sera guère plus long, et aura l'avantage de donner l'erreur géocentrique qu'il faudra chercher en définitive. On pourrait encore comparer les deux valeurs de la distance accourcie, l'une d'après l'élongation, et l'autre d'après la commutation déduite de la différence des anomalies, mais ce serait moins simple; d'ailleurs le choix entre les trois moyens proposés, selon les circonstances, sera plus que suffisant. Lorsque l'observation moyenne n'offrira pas d'intervalle assez considérable pour obtenir des élémens avec une exactitude suffisante, on établira la vérification sur une observation assez éloignée pour satisfaire à cette condition.

Avec les anomalies et les rayons vecteurs, on pourrait calculer l'angle S T' C' fig. 1, dont la différence avec l'élongation, positive ou négative selon que

$$r' \gtrsim R'$$

donnerait mieux qu'auparavant la réduction à la corde. Ensuite pour obtenir M plus exactement on aurait

$$\frac{r \sin. (\nu' - \nu)}{(GC')} = \frac{r'' \sin. (\nu'' - \nu')}{(CC'')}$$

$$M' = \frac{r'' \sin. (\nu'' - \nu) \sin. C \cos. \lambda''}{r \sin. (\nu' - \nu) \sin. C' \cos. \lambda}$$

$$(BT'') = (AT) M$$

$$\frac{\rho''}{\rho} = M' \pm \frac{(AT)}{\rho} (M' - M)$$

et l'on aurait facilement (AT); mais comme cette rectification pourrait ne pas suffire encore, et qu'on serait alors obligé de la réitérer, on simplifiera les calculs en faisant éprouver seulement une légère variation à M, et d'après la marche des erreurs, on satisferait à l'observation de comparaison, dont il faudra représenter la longitude ou la latitude géocentrique, selon celle dont le mouvement sera le plus rapide.

Enfin pour compléter les élémens on a

tang. 
$$\left(\frac{H''-H}{2}+x\right) = \tan g. \frac{H''-H}{2} \cdot \frac{\sin. (\pi''+\pi)}{\sin. (\pi''-\pi)}$$
 (29)  
tang.  $1 = \frac{\tan g. \pi}{\sin. x}$  (30)  
tang.  $x' = \frac{\tan g. x}{\cos. 1}$  (31)

Comme il est des cas où la valeur de M ne saurait se déterminer comme nous l'avons indiqué, et d'autres où elle ne le serait pas assez bien, il est convenable d'examiner les circonstances où cela a lieu, et les moyens qu'il peut y avoir d'y remédier, autant qu'on le pourra.

1º Lorsque les latitudes seront nulles, ou que l'orbite se trouvera dans le plan même de l'écliptique, ce qui n'a pas encore eu lieu, il est vrai, mais est possible cependant, quoique fort peu probable; alors la valeur de M sera moins bien déterminée, C, C' ne pouvant plus s'obtenir de la manière indiquée, et étant remplacés par les différences de longitudes. La déviation, tout en devenant nulle, ne pourra plus faire connaître la distance à la terre. Mais du moins la plus petite valeur de r' = R' cos. E' ou R' si l'élongation est de plus de 90°, et la subtituant dans l'équation (17), on en déduira un  $\rho$ °, qui introduit dans celle (18), donnera une valeur plus approchée pour r', qui remplacera la précédente dans (17) et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ne trouve plus de différences entre elles, ce qu'on obtiendra rapidement. Les deux dernières tables pourront

## TE: POING

· A ...

 $\Xi = \frac{-\cos x \sin (H' - A')}{1 - \cos x \cos x = 1}$ 

The state of the s

-

•

4

E-MENTIONE ET

in a since concer. et qui ora serrar anno 1 anno 1

completer es circono on a

$$\frac{H''-H}{2} = \lim_{n \to \infty} \frac{H''-H}{n + 1} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n + 1}$$

tang ! = tang r

 $g_{\text{B}} x_i = \frac{\alpha x_i}{\text{park } x}$ 

i est des cus ou la valent de V.,

par series bien, il est ousemaine

ou men à lien, et les appres

tre à l'auteurcomme il le

iréquemment, orsque le soleil , dans le grand s extrêmes de la . ncore avoir trop on infinie. Sans ces t avec la terre, ou ne des observations · u moyen et l'extrême n ra l'avantage de faire · observation moyenne. oar la grande rapidité du asidérable qui ferait conons ces suppositions sur sa s, que le calcul de l'intermaître la véritable, et qu'il 'ifications convenables d'après 😘 observation extrême; on pourra uelles suivantes :

$$= \frac{\rho \sin \cdot E}{R - \rho \cos \cdot E}$$
 (33)

$$= \frac{\sin \cdot S \tan g \cdot \lambda}{\sin \cdot E}$$
 (34)

$$= \frac{\rho \tan g \cdot \lambda}{\sin \cdot \pi} \tag{35}$$

$$\pi$$
) + sin.  $\frac{1}{2}$ (H'—H) cos.  $\pi$ ' cos.  $\pi$ (36)

$$\left(r+r'-2(rr')^{\frac{1}{2}}\cos{\frac{v'-v}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}(37)$$

suppléer ces lègers calculs; mais on doit remarquer que M n'étant pas obtenu dans ce cas avec asses d'exactitude, les premiers résultats seront moins satisfaisans, et ce ne sera que par la variation de M, que la marche des erreurs sur l'observation de comparaison permettra de déterminer sa vraie valeur, ce qui prolongera un peu plus les calculs.

2º La même difficultése présenterait pour l'observation moyenne, la comète serait en même temps en opposition (la conjonction ne permettrait guère les trois observations convenables) et dans son nœud, ou dans le prolongement du rayon vecteur de la terre, ainsi qu'on le voit dans la table des déviations; mais la probabilité en est encore très-faible. En général, lorsque les trois lieux de la comète, et celui du soleil correspondant à l'observation moyenne seront situés dans le même grand cercle, ce qui sera aussi bien rare, la valeur de M ne sera pas assez bien déterminée, les erreurs d'observations exerçant une trop grande influence, et C, ne pouvant s'obtenir comme on l'a prescrit, on aura alors pour y suppléer

$$\cos. (N+C) = \cos. (P+L'-L)\cos. \lambda \qquad (32).$$

La déviation, quoique nulle, ne pourra encore faire trouver la distance à la terre, ce qui rentrera dans le cas précédent, et l'on suivra la même marche pour le résoudre. C'est Legendre qui, au sujet des apparitions de 1805 des comètes à courtes périodes, a le premier donné la solution analytique dans ce cas d'exception, regardé auparavant comme insoluble. Il pouvait cependant être résolu par la méthode indirecte ancienne. Cette solution est très-satisfaisante, mais elle est fort laborieuse, et comme le remarque avec raison M. de Pontécoulant (théorie analytique du système du monde, tom. II, pag. 37), elle conduit à des calculs beaucoup trop longs et trop compliqués pour que la pratique puisse s'en accommoder. C'est ce dont on peut du reste acquérir la preuve en parcourant les quatre approximations successives, et les nombreux calculs qu'elles nécessitent pag. 26 à 36 du sécond supplément aux nouvelles méthodes de Legen-

dre, sans qu'elles aient cependant fait reconnaître à l'auteurl'elliptieité de la comète de trois ans de période, comme il le fait espérer pag. 2.

3. Enfin, ce qui pourrait se rencontrer plus fréquemment, et serait par conséquent bien plus à redouter, lorsque le soleil se trouverait lors de l'observation moyenne, dans le grand cercle passant par le lieu moyen, et l'un des extrêmes de la comète, les erreurs d'observations pourront encore avoir trop d'influence, la valeur de M étant alors nulle ou infinie. Sans ces erreurs, la comète se serait trouvée en contact avec la terre, ou du moins en aurait été fort près, lors d'une des observations extrêmes, mais alors l'arc compris entre le lieu moyen et l'extrême donnera la déviation, et la table présentera l'avantage de faire connaître la distance à la terre lors de l'observation moyenne. La plus petite distance serait indiquée par la grande rapidité du mouvement, et par une parallaxe considérable qui ferait connaître ce faible éloignement. Du moins ces suppositions sur sa valeur seraient tellement restreintes, que le calcul de l'intervalle de temps ferait bientôt connaître la véritable, et qu'il n'y aurait plus qu'à faire les rectifications convenables d'après la marche des erreurs sur l'autre observation extrême; on pourra alors faire usage des formules usuelles suivantes :

tang. 
$$S = \frac{\rho \sin. E}{R - \rho \cos. E}$$
 (33)

tang. 
$$\pi = \frac{\sin. S \text{ tang. } \lambda}{\sin. E}$$
 (34)

$$r = \frac{\rho \tan g. \lambda}{\sin . \pi}$$
 (35)

$$\sin^{2}\frac{1}{2}(\nu'-\nu) = \sin^{2}\frac{1}{2}(\pi'-\pi) + \sin^{2}\frac{1}{2}(H'-H)\cos^{2}\pi'\cos^{2}\pi'$$

$$= \mathbb{K} \left( r + r' + (rr')^{\frac{1}{2}} \cos \frac{\nu' - \nu}{2} \right) \left( r + r' - 2(rr')^{\frac{1}{2}} \cos \frac{\nu' - \nu}{2} \right)^{\frac{1}{2}} (37)$$

On remarquera du reste qu'il suffirait que les observations se rapprochassent assez des circonstances susénoncées, pour que les inconvéniens signalés pussent se reproduire.

Lorsqu'on ne pourra parvenir à représenter des observations exactes d'une manière satisfaisante, ou à réduire convenablement les erreurs sur l'observation de comparaison, il faudra renoncer à la parabole, pour recourir à l'ellipse, ce qui n'arrivera que fort rarement; mais les calculs précédens n'en conserveront pas moins la majeure partie de leur utilité. On pourra essayer des grands axes, de 5, 10, 15... en cherchant à satisfaire à l'intervalle de temps dans l'ellipse d'après l'expression

$$t + t' = \frac{3Ka^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{2}} \left[ \varepsilon - \sin \varepsilon - (\delta - \sin \delta) \right]$$

$$\sin \varepsilon \frac{1}{2} \varepsilon = \frac{r + r'' + c}{4a}$$

$$\sin \varepsilon \frac{1}{2} \delta = \frac{r + r'' - c}{4a},$$

selon que v" — v dépassera ou non 180°, J fera de même; mais l'ambiguité restera sur ɛ, ce qui vient de ce que par deux points, on peut décrire deux ellipses différentes, ayant un même foyer et demi-grand axe, mais les intervalles de temps compris n'étant pas les mêmes. Les élémens paraboliques obtenus feront reconnaître l'ellipse véritable.

Après avoir satisfait à l'intervalle de temps, il restera à déterminer l'ellipse dont on n'a encore que le grand axe, deux rayons vecteurs et l'angle compris. Pour cela on aurait

$$e \cos v = \frac{p}{r} - 1$$
  $e \cos v'' = \frac{p}{r''} - 1$   $e^2 = 1 - \frac{p}{a}$ 

et comme on ne connaît pas v, v" mais seulement leur diffé-

rence, il faudra recourir à des transformations qui puissent éliminer les inconnues. Ajoutant et retranchant les deux premières équations, il vient

$$e\left(\cos v + \cos v''\right) = \frac{p}{r} + \frac{p}{r''} - 2$$

$$= 2e\cos \frac{v + v''}{2} \cos \frac{v'' - v}{2}$$

$$e\left(\cos v'' - \cos v\right) = \frac{p}{r''} - \frac{p}{r'}$$

$$= 2e\sin \frac{v'' + v}{2} \sin \frac{v'' - v}{2},$$

transposant, carrant, ajoutant et chassant  $e^s$ , il ne restera plus que l'inconnue p, qu'on obtiendra alors aisément; mais pour abréger faisons

$$\frac{\frac{1}{r''} + \frac{1}{r}}{\cos_{\frac{1}{2}}(v'' - \nu)} = y, \frac{\frac{1}{r''} - \frac{1}{r}}{\sin_{\frac{1}{2}}(v'' - \nu)} = s, \frac{1}{\cos_{\frac{1}{2}}(v'' - \nu)} = z,$$

et nous aurons

$$4e^2 = 4\left(1 - \frac{p}{a}\right) = p^2 S^2 + (py - 2z)^2$$

ou

$$p^{2}(S^{2}+y^{2})+4p\left(\frac{1}{a}-yz\right)=4-4z^{2}=-4 \tan 3z^{2}\frac{y''-y}{2}$$
 (39)

qu'on résoudra à l'ordinaire après les substitions. p déterminé, on obtiendra facilement e, mais on peut l'avoir directement à l'aide d'une construction assez simple, qui fournit les relations suivantes; on en déduira ensuite p.

tang. 
$$\alpha = \frac{r \sin. (v'' - v)}{r'' - r \cos. (v'' - v)}$$

$$\cos \beta = \frac{4a(r''-r) - 2rr''\cos \cdot (v''-v) + 2r''^2}{\sin \cdot a}$$

$$\sin \cdot a (2a-r'')\sin \cdot (v''-v)$$

$$(2ea)^2 = r''^2 + (2a - r'')^2 - 2r''(2a - r'')\cos(\beta \pm a) = 4a(a - p)(40) =$$

on aura ensuite les anomalies par les deux équations primitives et le temps compté du périhélie par

tang 
$$\frac{1}{4}u = \tan \theta$$
.  $\frac{1}{4}v \left(\frac{1-e}{1+e}\right)^{\frac{1}{4}} T = \frac{3ka^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{2}}(u-e\sin u)$  ;1

et le reste comme pour la parabole. Les erreurs de deux hypo-23 thèses, sur l'observation de comparaison, feront connaître le reai grand axe.

Il est toujours convenable de donner des exemples d'application du calcul des formules, afin de rendre plus clair, ce qui nouve de l'une des dernières comètes, celle de 1830; et l'on verra qu'avec un intervalle de 27 jours, on obtient, sans tâtonnement, avec moins de cent logarithmes, des élémens satisfaisans, différant assez peu de ceux définitifs, qui représentent fort bien les observations que nous avons faites durant trois mois, et que voici ensemble pour faire la comparaison:

| Pass. au pér., avril | 9i.876.T.M.         | de minuit à Nîme | • 9j.511 \                      |
|----------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|
| Distance périhélie.  | 0. <b>9216.</b>     |                  | . 0. 9196 Obtens                |
| Long. du périhélie   | 2120 13′ 30″        |                  | . 0.9198 Obtenus immédiatement. |
| Long. du nœpd asc    | <b>206. 22. 0</b> . |                  | . 206. 33. ( ment.              |
| Inclinaison          | 21, 16. 0 mg        | uvement direct . | . 21.28.                        |

(Pour abréger j'ai été obligé de supprimer les démon trations, et je n'ai développé l'expression du paramètre, que parce que je n'ai pu la trouver nulle part, et que *Delambre* exige même trois rayons vecteurs avec les angles compris (*Astr.*, tom. III, pag. 346.) mes.

| L" — L 7°42'4 <sub>mai</sub> . L' — L 4.40.251'20' A' — L 80.54.3 0 10 + sin. 23704 23704 tang. \( \frac{1}{2} \) = cot. \( \frac{1}{2} \) 36361 38181 \( \textbf{D} = \frac{1}{2} \) 5655 \( \textbf{T} = \frac{1}{2} \) 10197 | "   L" | 0.78618 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| g. $\left(x + \frac{H'' - H}{2}\right)$ = hélie.  tang. I                                                                                                                                                                       |        |         |

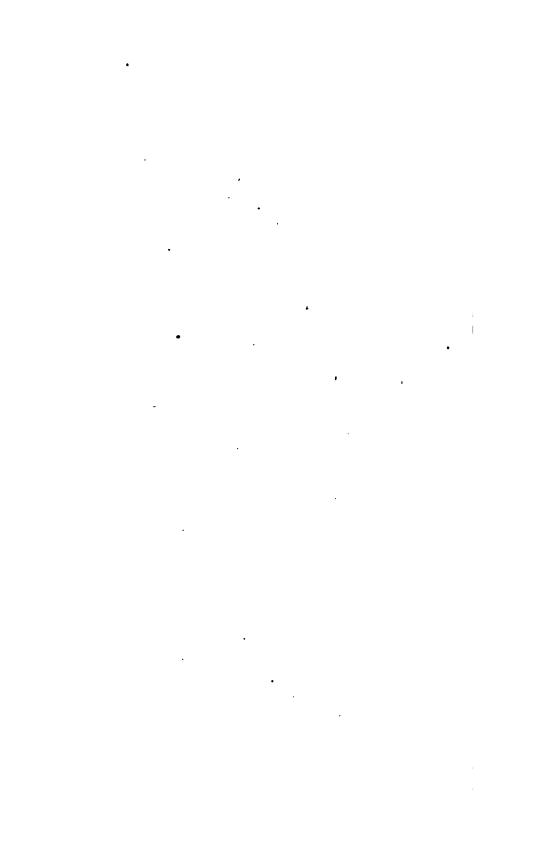

Pour donner une application de la deuxième méthode, plus rigoureuse que la première, nous prendrons l'exemple calculé par *Delambre*; mais dans l'expression de la corde (*Astr.*, tom. III, pag. 358), il faudra substituer la distance accourcie pour l'observation moyenne d'après la formule

$$\rho' = \rho \frac{M \sin (L'' - L)}{\sin (L' - L) + M \sin (L'' - L')} = 1,1488$$
 (5)

ce qui donnera

$$\rho'^2 - 0.19204$$
.  $\rho' = \frac{0.057787}{r'} - 0.028494$  et

$$r'^2 = 1,1646. \ \rho'^2 - 0,83184. \ \rho' + 1,0124.$$

Substituant, dans la première équation, le minimum de

$$r' = R' \sin E_1 = 0.9294$$

on en tire

$$\rho' = 0.30315$$

qui, introduit dans la deuxième, donne

$$r' = 0.9313;$$

et de là de pouveau par la première

$$a' = 0.30285$$

et par la deuxième

$$r' = 0.9313$$

comme le précédent et le vrai. Pour le montrer, revenons à

$$\rho = \frac{\rho'}{1,1488} = 0.34793$$

sensiblement le même que Delambre a obtenu (en corrigeant le troisième chiffre qui doit être 7 au lieu de 8) pag. 364, par cinq hypothèses arbitraires, des proportions et la recherche de 80 logarithmes, tandis qu'une douzaine a suffi : il est vrai que la circonstance s'est trouvée favorable, qu'on pourra être dans le cas de les doubler, et qu'il en faut quatre à cinq pour  $\rho'$ ; mais la différence sera toujours majeure, et il est d'ailleurs plus satisfaisant toujours de procéder d'une manière en quelque sorte directe et sans suppositions arbitraires.

(Voir les tableaux.)

Observatoire de Nîmes, le 2 mars 1833.

## Sur les manuscrits de Bradley et de Harriot.

- Nous avons annoncé à la page 374 du volume précédent, que M. Rigaud, directeur de l'observatoire d'Oxford, préparait sur Harriot un travail semblable à celui que nous lui devons sur Bradley. Ce travail a paru depuis peu, et il se recommande à l'attention des savans par des renseignemens historiques du plus haut intérêt. On remarquera particulièrement ce qui concerne les recherches de Harriot sur les comètes, sur les satellites de Jupiter et sur les taches du soleil. M. Rigaud s'est attaché, dans sa notice, à relever différentes erreurs que le baron de Zach a émises sur Harriot et qui se sont répandues à la faveur du nom du célèbre astronome allemand. Son ouvrage, imprimé avec tout le luxe des belles éditions d'Oxford, renferme plusieurs fac simile de Harriot et de Bradley, ainsi qu'un exposé extrêmement curieux des différentes tentatives faites par ce dernier savant pour arriver à sa loi de la réfraction astronomique.

**ABLEAU** 

## DES DEVIATIONES DES COMETES A LA TERRE.

|           |      |        |       |       | -   |    |       |         |       |       |      |      |      |      | _    |
|-----------|------|--------|-------|-------|-----|----|-------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| ê         | 0.0  | 0.2    | 2     | 0.4   | 0   | 2  | 1.4   | 1.6     | 1.8   | 2.0   | 2.2  | 2.4  | 2,6  | 2.8  | 3.0  |
| Et<br>10a | -0 5 | -0.    | 81    | 1.48  | _s  | Ī. | -1.94 | -1.05   | -0.36 | +0.20 | 0.65 | 1.03 | 1.35 | 1.63 | 1.87 |
| 20        | -0.9 | 6 -1.  | 45    | 2.43  | -4  | 27 | -0.67 | -0.23   | +0.12 | 0.40  | 0,63 | 0.82 | 0.98 | 1.11 | 1.23 |
| 30        | -1.  | 30 -1  | .83   | -2.67 | -3  | 51 | -0.11 | -1-0.18 | 0,41  | 0.60  | 0.73 | 0.88 | 0,98 | 1.08 | 1.16 |
| 4         | 0 -1 | .48 -  | 1.90  | -2.36 | -2  | 03 | +0.26 | 0.49    | 0.66  | 0.80  | 0.91 | 1.01 | 1.09 | 1,16 | 1,22 |
|           | 50 - | 1.48   | 1.70  | _1.78 | -1  | 33 | 0.57  | 0.75    | 0.89  | 1.00  | 1.09 | 1,17 | 1,23 | 1,29 | 1.33 |
|           | 60   | 1.30   | 1.30  | -1.10 | -0  | 64 | 0.84  | 0.99    | 1.11  | 1,20  | 1.28 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.48 |
|           | 70   | -0.96  | -0.77 | -0.47 |     | 92 | 100   | 1.22    | 1,32  | 1.40  | 1.46 | 1.52 | 1.56 | 1.60 | 1.64 |
|           | 80   | -0.51  | -0.23 | -0.08 | +0. | 18 | 1.33  | 1.44    | 1.53  | 1.60  | 1.66 | 1.70 | 1.74 | 1.78 | 1.81 |
|           | 90   | 0.00   | 0.29  | 0.50  | ٩   | 43 | 1.56  | 1.66    | 1.74  | 1.80  | 1.85 | 1.89 | 1.93 | 1.96 | 1.99 |
|           | 100  | 0.51   | 0.73  | 0.80  | O.  | 67 | 1.79  | 1.87    | 1.94  | 2.00  |      |      |      |      |      |
|           | 110  | 0.96   | 1.02  | 0.98  | 0.  | 90 |       |         |       |       |      |      |      |      |      |
|           | 120  | 1.30   | 1.19  | 1.05  | 0.  |    |       |         |       |       |      |      |      |      |      |
|           | 130  | 1.48   | 1.24  | 1.03  | •   |    |       |         |       |       |      |      |      |      |      |
|           | 140  | 1.48   | 1.16  | 0.93  | •   |    |       |         |       |       |      |      |      |      | •    |
|           | 150  | . 1.30 | 0.97  | 0.75  | 0.  |    |       |         |       |       |      |      |      |      |      |
|           | 160  | 0.96   | 0.70  | 0.53  | 0   |    |       |         |       |       |      |      |      |      |      |
|           | 170  | 0.51   | 0.36  | 0.27  | 0.4 |    |       |         |       |       |      |      |      |      |      |
|           | 180  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.  |    |       |         |       |       |      |      |      |      |      |

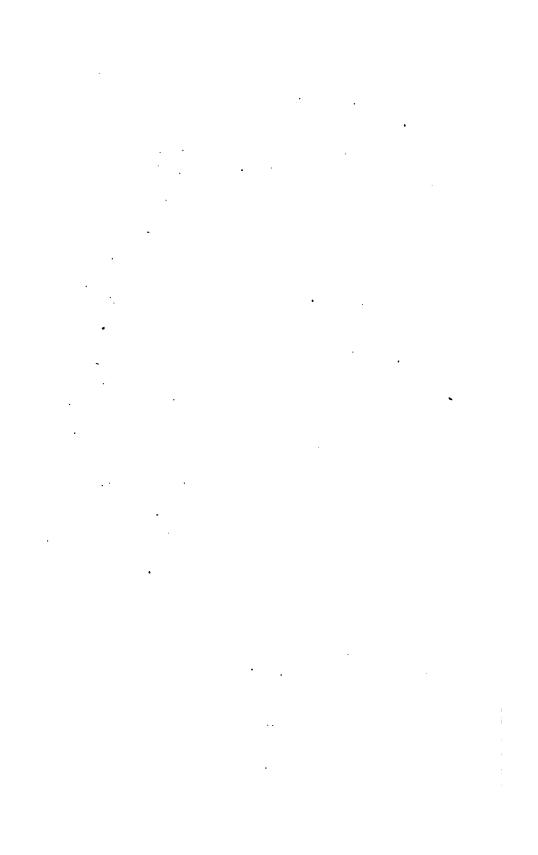

TABLE
POUR LES RAYONS VECTEURS DES COMETES.

|     | _    | _    |      |           |      | _    |      |               |      |            |      |
|-----|------|------|------|-----------|------|------|------|---------------|------|------------|------|
| P   | 0.0  | 0.2  | 0.4  | 0.6       | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.4           | 1.6  | 1.8        | 2.0  |
| E,  | 1.00 | 0.80 | 0.61 | 0.42      | 9.25 | 0.17 | 0.28 | 0.45          | 0.64 | 0.83       | 1.03 |
| 200 | 1.00 | 0.82 | 0.64 | 0.48      | 0.37 | 0.85 | 0.43 | 0.57          | 0.74 | 0.93       | 1.11 |
| 30  | 1.00 | 0.83 | 0.68 | 0.57      | 0.50 | 9.52 | 0.60 | 0.73          | 0.89 | 1.06       | 1.24 |
| 40  | 1.00 | 0.86 | 0.74 | 0.66      | 0.64 | 0.68 | 0.78 | ō. <b>9</b> 0 | 1.05 | 1.22       | 1.39 |
| 50  | 0.00 | 0.89 | 0.80 | 0.77      | 0.78 | 0.84 | 0.95 | 1.08          | 1.23 | 1.39       | 1.56 |
| 60  | 1.00 | 0.92 | 0.87 | 9.87      | 0.92 | 1.00 | 1.11 | 1.25          | 1.40 | 1.56       | 1.73 |
| 70  | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.98      | 1.05 | 1.15 | 1.28 | 1.42          | 1.57 | 1.74       | 1.91 |
| 80  | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.07      | 1.17 | 1.29 | 1.42 | 1.57          | 1.73 | 1.90       | 2.08 |
| 90  | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.17      | 1.28 | 1.41 | 1.80 | 1.72          | 1.89 | 2.06       | 2.24 |
| 100 | 1.00 | 1.95 | 1.14 | 1.25      | 1.39 | 1.53 | 1.69 | 1.86          | 2.03 | 2.21       | 2.39 |
| 110 | 1.00 | 1.09 | 1.20 | 1.33      | 1,48 | 1.64 | 1.81 | 1.98          | 2.16 | 2.34       | 2.52 |
| 120 | 1.00 | 1.i1 | 1.25 | 1.40      | 1.56 | 1.73 | 1.91 | 2.09          | 2.27 | 2.46       | 2.65 |
| 130 | 1.00 | 1.14 | 1.29 | 1.46      | 1.63 | 1.81 | 2.00 | 2.18          | 2.87 | 2.56       | 2.75 |
| 140 | 1.00 | 1.16 | 1.33 | 1.51      | 1.69 | 1.88 | 2.07 | 2.26          | 2.45 | 2,65       | 2.84 |
| 150 | 1.00 | 1.18 | 1.36 | 1.55      | 1.74 | 1.93 | 2.13 | 2.32          | 2.52 | 2.71       | 2.91 |
| 160 | 1.00 | 1.19 | 1.38 | 1.58      | 1.77 | 1.97 | 2.17 | 2.36          | 2.56 | 2.76       | 2.96 |
| 170 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.59      | 1.79 | 1.99 | 2.19 | 2.39          | 2.59 | 2,79       | 2.99 |
| 180 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60      | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40          | 2.60 | 2.80       | 3.00 |
|     | To   | m.   | VII  | <b>7.</b> | •    | •    | •    | •             | •    | <b>'</b> 4 | •    |

Note lue par M. Hachette, membre de l'Institut, à la séance de l'Académie Royale des Sciences de Paris, le 25 mars 1833; et communiquée par l'auteur.

L'écrit que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie, a pour titre : « Nouvelles considérations géométriques sur l'épure de la » volte d'arête en tour ronde. »

Un tracé de la voûte ainsi nommée, se trouve dans un ancien recueil de dessins géométraux relatifs à la coupe des pierres, publié par Larue en 1728. Chargé du cours de géométrie descriptive à l'école polytechnique, j'avais modifié ce tracé, et l'épure que je fis graver en 1814 pour cette école, contenait plusieurs applications de mes recherches sur les plans tangens aux surfaces réglées. Les additions que j'ai faites récemment à cette épure, se rapportent aux deux surfaces de la voûte d'arête en tour ronde. l'une annulaire et l'autre conoïde, qui se coupent suivant une courbe à double courbure, et néanmoins se touchent en un point de cette courbe. Je me suis proposé de résoudre les deux questions suivantes: 1º de prolonger indéfiniment la projection de la ligne d'intersection des deux surfaces sur le plan tangent commun de ces surfaces, qu'on suppose horizontal; 20 de mener les tangentes à cette projection au point double qui est le point de contact des deux surfaces.

En résolvant la première question, j'ai observé que la courbe à double courbure, intersection des deux surfaces de la voûte d'arête en tour roude, se projetait sur le plan tangent commun de ces surfaces, suivant une spirale d'Archimède ralongée ou raccourcie, et, pour certaines données, suivant la spirale même.

J'ai fait voir comment les paramètres des deux surfaces doivent varier, pour que la projection de la ligne d'intersection de ces surfaces soit invariable. Cette relation entre les paramètres étant trouvée, j'en déduis une construction des tangentes à la projection de la ligne d'intersection, pour les points où la méthode générale doit se trouver en défant, parce que les plans tangens menés par les points aux deux surfaces de la voûte d'arête, se coupent suivant une perpendiculaire au plan de projection.

Il résulte de ces considérations: 1° Qu'il n'y a aucun point de la spirale d'Archimède pour lequel on ne puisse lui mener une tangente, en regardant cette ligne comme l'intersection de deux surfaces, l'une annulaire, l'autre conoïde, dont les paramètres sont liés entr'eux par une relation déterminée.

2º Que la spirale construite par la méthode usitée qui donne l'intersection de deux surfaces quelconques définies, se présente avec les deux branches dont la courbe entière se compose, et dont M. Lacroix a fait mention dans son excellent Traité élémentaire de calcul différentiel et intégral, édition 1828, page 172, fig. 30.

3º Que la construction des tangentes à la spirale dépend de la rectification d'un arc de cercle, ainsi qu'il est démontré par l'expression connue de la sous-tangente.

La seconde question de géométrie descriptive que j'ai résolue, consiste à mener les tangentes aux branches de la spirale qui se croisent au point double. La solution est fondée sur la substitution de deux cylindres du second degré, aux deux surfaces appulaire et conoïde de la voûte d'arête en tour ronde. Ces quatre surfaces ont un point de contact commun, qui est le point double de la spirale. Les deux cylindres étant touchés par le même plan, lequel contient la spirale, et ayant pour axes perpendiculaires à leurs sections droites, deux lignes droites situées dans uu plan parallèle à celui de cette spirale, leur ligne d'intersection est composée de deux branches situées chacune dans un plan, et les plans de ces branches coupent le plan tangent commun des deux cylindres, suivant deux droites tangentes à la courbe d'intersection des surfaces annulaire et conoïde; d'où il suit que les projections horizontales de ces droites sont les tangentes de la spirale au point double.

J'ai terminé cet écrit, par un résumé des propositions que

j'ai ajoutées à la Géométrie descriptive de Monge, et dont j'ai fait plusieurs applications utiles à la coupe des pierres, aux ombres et à la perspective linéaire; ces propositions ont passé dans les livres élémentaires de géométrie à trois dimensions récemment publiés.

Quant au fait géométrique qui est l'objet principal de cette communication, il consiste en ce qu'une projection orthogonale de la ligne d'intersection des deux surfaces de la voûte d'arête en tour ronde, l'une annulaire et l'autre conoïde, et la ligne connue sous le nom de spirale d'Archimède, sont deux lignes identiques.

Proposition de géométrie et solution d'une question proposée à la fin de la 2º livraison du tome VII, de la Corresp. Math., par M. CHASLES.

Soient deux droites AB, A'B', situées d'une manière quelconque dans l'espace; à partir des deux points fixes B, B' pris arbitrairement sur ces droites, on porte sur la première, dans le sens BA, une ligne B a d'une longueur variable, et sur la seconde, de part et d'autre du point B', deux lignes B'b, B'b' égales à la ligne Ba;

- 1° Si on tire les droites ab, leurs milieux I seront sur une droite DI, qui passera par le milieu D de BB';
- 2º Les milieux l' des droites ab' seront pareillement sur une droite DI', qui passera aussi par le milieu D de BB';
  - 3º Les deux droites DI, DI' feront entr'elles un angle droit.
- 1<sup>re</sup> Démonstration. Les deux premières parties de cette proposition résultent du théorème sur le quadrilatère, plan ou gauche, donné dans le 5<sup>e</sup> livre de la Géométrie de M. Legendre.

En effet, qu'on prenne BA = B'A'; qu'on joigne par une droite le milieu E de AA' au milieu D de BB': les côtés opposés du quadrilatère AA'B'B sont divisés par les deux droites ab,

DE, de manière qu'on a

$$\frac{Ba}{a\Lambda} = \frac{B'b}{b\Lambda'}$$
, et  $\frac{BD}{DB'} = \frac{AE}{E\Lambda'}$ .

Donc, d'après le théorême cité, la droite ab, rencontrera la droite DE en un point I, et l'on aura

$$\frac{aI}{Ib} = \frac{AE}{EA^{\prime}}.$$

Or AE = EA', donc aI = Ib. Ainsi le milieu de chaque droite ab est sur la droite DE.

Par la même raison, le milieu de chaque droite ab' est sur une seconde droite Dl'.

Il reste à démontrer que les deux droites DI, DI' sont rectangulaires.

Pour cela, nous remarquerons que la droite II' est parallèle à la base bb' du triangle abb', et égale à la moitié de cette base; II' est égale, par conséquent, à la droite Ba.

La droite aB' rencontre la droite II' en un point C qui est le milieu de chacune de ces deux lignes. Donc la droite CD est parallèle au côté Ba du triangle BB'a, et égale à la moitié de ce côté: mais nous venons de dire que Ba = II'; donc CD est égale à la moitié de II'; donc la circonférence de cercle décrite dans le plan DII' sur la droite II', comme diamètre, passera par le point D; ce qui prouve que les deux droites DI, DI' sont à angle droit.

Ainsi le théorème est démontré.

Nous avons supposé les deux droites BA, B'A', situées d'une manière quelconque dans l'espace, mais notre démonstration embrasse le cas particulier où elles se trouversient dans un même plan: ainsi le théorème énoncé dans la deuxième livraison du tom. VII, de la Correspondance, à la suite de la table des matières, se trouve démontré.

On conclut de là cette propriété du triangle :

Étant donné un triangle quelconque ABG dont la base est AB; si, sur les deux côtés AG et BG, on porte deux lignes Ab, Ba égales à BG et AG respectivement, et qu'on prenne les milieux C, a des segmens Cb, Ca, ces deux points milieux seront en ligne droite avec le milieu de la base AB.

2º Démonstration. Supposons que deux mobiles, de masses égales, partent en même temps des points B, B', et se meuvent avec des vitesses égales suivant les deux droites BA, B'A'; leur centre de gravité parcourra, comme on sait, une droite qui sera parallèle à la résultante de deux vitesses égales à celles des deux mobiles, et dont serait animé un seul point. Ici, cette résultante divisera en deux également l'angle des directions des deux vitesses, lesquelles sont parallèles aux directions des deux droites BA, B'A' que parcourent les deux mobiles. Or, le centre de gravité des deux mobiles est le milieu de la droite qui joint les deux points que nous regardons comme ces deux mobiles. Donc le milieu de chaque droite ab est sur une droite DI parallèle à la droite qui devise en deux également, l'angle des deux droites BA, B'A'.

Par la même raison, le milieu de chaque droite ab' est sur une droite DI' parallèle à la droite qui divise en deux également l'angle des deux droites BA, B'A' lequel est supplément de l'angle des deux droites BA, B'A'.

Or, quand deux droites divisent en deux également, l'une l'angle de deux droites et l'autre leur supplément, elles sont à angle droit; donc les deux droites DI, DI' sont à angle droit.

Ainsi les trois parties du théorème sont démontrées.

Chartres, le 30 janvier 1833.

Note sur une construction graphique nouvelle des tangentes et des rayons de courbure des courbes géométriques; communiquée à la Société philomatique, séance du 29 mai 1830; par M. Chasles, correspondant.

Les constructions graphiques qui résolvent ces deux pro-

blèmes d'une manière générale, et la propriété fondamentale des courbes sur laquelle ces constructions reposent, peuvent être exposées en peu de mots.

Voici d'abord quelle est cette propriété des courbes géométriques :

« Si par un point pris dans le plan d'une courbe géométrique, on mène deux transversales parallèles à deux axes fixes, et qu'on fasse les produits des segmens compris entre ce point et la courbe sur les deux transversales, le rapport de ces deux produits sera toujours le même, quel que soit le point pris dans le plan de la courbe. »

Ce théorème, démontré dans la Géométrie de position de Carnot, est une généralisation d'une propriété des lignes du 3 degré, énoncée par Newton dans son énumération de ces lignes.

Construction des tangentes. Pour déterminer la tangente en un point m d'une courbe géométrique d'un degré quelconque, on mène par ce point deux transversales mA, mA', sous des directions arbitraires; on fait les produits des segmens compris sur ces droites entre le point m et les autres points où elles rencontrent la courbe; soient p, p' ces deux produits;

Par un point M, pris arbitrairement dans le plan de la courbe, on mêne deux tranversales parallèles aux deux droites mA, mA'; et on fait les produits des segmens compris sur ces deux transversales entre le point  $\mu$  et la courbe; soient  $\pi$ ,  $\pi'$  ces deux produits.

On portera sur les deux droites mA, mA', à partir du point m, deux lignes proportionnelles aux rapports

$$\frac{\Pi}{P}, \frac{\Pi'}{P},$$

respectivement; la droite qui joindra les extrémités de ces lignes sera parallèle à la tangente au point m.

Ainsi la direction de la tangente est déterminée.

On pourrait construire directement la normale. Pour cela, on porterait sur les deux transversales issues du point m, des lignes

proportionnelles aux rapports

$$\frac{\mathbf{P}}{\overline{\mathbf{n}}}, \frac{\mathbf{P}'}{\overline{\mathbf{n}'}};$$

par les extrémités de ces lignes et par le point m, on ferait passer un cercle; son centre serait sur la normale à la courbe au point m.

Construction des cercles osculateurs. Pour déterminer le cercle osculateur en un point m d'une courbe géométrique, on mènera par ce point la tangente à la courbe, et une tranversale quelconque mA; on prendra les produits des segmens compris sur ces deux droites entre le point m et les autres branches de la courbe; soient T et P ces deux produits.

Par un point  $\mu$  pris arbitrairement dans le plan de la courbe, on mênera deux parallèles à la tangente et à la transversale; et on fera les produits des segmens compris sur ces deux parallèles entre le point  $\mu$  et la courbe; soient  $\tau$  et  $\pi$  ces deux produits.

On portera sur la transversale mA une ligne égale à

$$\frac{\mathbf{P}}{\pi} \cdot \frac{\tau}{\mathbf{T}};$$

l'extrémité de cette ligne sera sur le cercle osculateur cherché.

Il suit de cette construction que si l'on désigne par 6 l'angle que la transversale mA fait avec la tangente, le rayon de courbure sera égal à

$$R = \frac{1}{2 \sin \theta} \cdot \frac{P}{\pi} \cdot \frac{\tau}{T}.$$

Si la courbe est du degré m,  $\tau$  et  $\pi$  contiendront m facteurs linéaires, P en contiendra m-1, et T en contiendra m-2.

Quand la courbe sera tracée, ces facteurs seront des lignes comprises sur les transversales; et quand la courbe sera déterminée par son équation, on connaîtra immédiatement, au moyen de cette équation, les valeurs des quatre produits P, T,  $\pi$ ,  $\tau$ ; ce qui résulte, comme on sait, de la théorie générale des équations.

Quand la courbe est tracée, il faut qu'elle le soit complétement, c'est-à-dire que toutes ses branches soient décrites, pour que les transversales la rencontrent en autant de points que l'indique le degré de la courbe. Par exemple, si la courbe est une des courbes du quatrième degré, appelées ovales de Descartes, il faut connaître sa compagne, qui est une seconde ovale, jouissant des mêmes propriétés que la première, qui n'est point indiquée par la construction géométrique que Descartes et d'autres géomètres ont donnée de ces courbes, mais qui est renfermée dans la même équation.

Quand on ne connaîtra point l'équation d'une courbe, ni sa description complète, on aura recours à une méthode graphique fondée sur la théorie des surfaces réglées, que M. Hachette a exposée dans ses Élémens de géométrie à trois dimensions, et dont un extrait se trouve dans le bulletin de la société philomatique, année 1816. Cette méthode graphique s'applique aussi, comme on sait, à la construction des plans osculateurs des lignes à double courbure, et même à la détermination de leurs centres de courbure sphérique.

Les constructions que je viens d'exposer, s'appliquent aux tangentes et aux rayons de courbure des sections planes des surfaces géométriques; elles conduisent à quelques propriétés nouvelles de ces surfaces, relatives particulièrement aux courbes que M.Ch. Dupin à appelées indicatrices, dans sa Théorie de la courbure des surfaces, (voyez l'ouvrage publié par ce savant, sous le titre: Développemens de géométrie, in-4°.)

Faisons observer, en terminant cette note, que nos constructions, ci-dessus énoncées, peuvent être simplifiées parce qu'au lieu de quatre transversales parallèles deux à deux, on peut n'en mener que trois, dont deux issues du point de la courbe et la troisième tout-à-fait arbitraire; cette modification des solutions ci-dessus repose sur une propriété générale des courbes géométriques due à Carnot, et dont celle que nous avons citée n'est qu'un corollaire.

Chartres, le 30 janvier 1833.

Nouvelle transformation de la formule fondamentale de la dy namique; par M. PAGANI.

Liége, le 2 avril 1833.

Les principales transformations connues de la formule fondamentale de la dynamique, déduite du principe des vitesses virtuelles, supposent que les divers points matériels d'un système sont rapportés à trois axes fixes rectangulaires ou aux coordonnées polaires. En général, la position relative d'un point dans l'espace est déterminée au moyen de trois axes rectangulaires; seulement, l'origine et les directions des axes sont fixes; c'est le cas des coordonnées orthogonales ordinaires; quelquefois l'origine est située dans le point, et l'un des axes est le rayon vecteur mené de ce point à un autre point fixe; c'est le cas des coordonnées polaires; enfin, on peut supposer l'origine au point matériel, et prendre pour axes, le prolongement du rayon osculateur de la trajectoire du mobile, la tangente à cette courbe et une troisième droite perpendiculaire aux deux autres.

La transformation dont je veux parler dépend des axes mobiles de la seconde espèce; elle m'a paru assez simple et féconde en conséquences remarquables pour m'engager à la faire paraître dans la *Correspondance*. Voici la formule:

$$\operatorname{Sm}\left(\frac{d^2s}{dt^2} \ \delta s \ - \ \frac{u^2}{\rho} \, \delta \rho - \Sigma \mathrm{P} \delta p \right) = 0.$$

m, dénote la masse d'une molécule quelconque du système;

s, la longueur variable de la trajectoire décrite par m;

 $\nu$ , la vitesse de m au bout du temps t;

 $\rho$ , le rayon osculateur;

P, la force accélératrice qui sollicite maprès le temps t;

p, la droite menée du point m au centre de la force P.

La caractéristique  $\Sigma$  indique la somme de toutes les forces qui sollicitent la molécule m; la lettre  $\delta$  désigne la variation

arbitraire des variables, compatible avec les conditions du système; enfin la lettre S est le signe sommatoire qui s'applique à toutes les masses du système.

On voit, à l'inspection seule de la formule, qu'elle est plus simple que toutes celles qui ont été données par Lagrange et par d'autres géomètres. On pourrait même la réduire davantage en comprenant parmi les forces accélératrices données le terme

υ<sup>2</sup>

qui exprime la force centrifuge, et qui provient de l'inertie de la matière. Mais la forme précédente est très-propre à mettre en évidence soit la force centrifuge, soit plusieurs autres propriétés que j'ai développées ailleurs.

Sur l'intensité relative du magnétisme terrestre à Paris, Bruxelles, Gættingue, Berlin et Stockholm; année 1832, par J. Rubberg. (Annales de physique de Berlin.)

Les expériences ont été faites avec une boussole d'intensité de Gambey, et avec deux aiguilles appartenant à cet instrument, qui seront désignées dans la suite par n° 1 et n° 2. Comme les observations se faisaient à différentes températures, j'ai déterminé à Stockholm, par des recherches spéciales, son influence sur la force des aiguilles. Et par la moyenne de plusieurs observations, j'ai trouvé, pour n° 1, la correction de

$$i' = i (1 - 0,0004660. t)$$
  
et pour n° 2  $i' = i (1 - 0,0005006. t)$ 

i désigne l'intensité magnétique pour t degré du thermomètre centigrade, et i celle pour 0°, ces coefficiens seront conservés dans la suite.

Je laissais osciller l'aiguille suspendue par un fil de cocon, dans une boîte de plomb, à trois pouces du fond; cette boîte était placée dans une autre de bois plus grande et l'intervalle compris entre les deux était rempli, la première fois, avec de la glace pilée; la seconde, avec de l'eau chaude à la température de 30° c. Pour voir les oscillations de l'aiguille, deux lunettes étaient attachées aux deux côtés de la boîte de plomb, et dans une même direction, elles traversaient aussi la boîte de bois. L'une de ces lunettes portait le microscope nécessaire à l'observation; le couvercle de la boite de plomb était en verre, et portait un tube dans lequel était le fil de cocon; il y avait un second trou pour placer le thermomètre qui donne la température de l'aiguille. En outre, la boîte de bois reposait sur une croix munie de vis afin que l'on pût faire mouvoir la boîte autour de son centre au moyen d'une autre petite vis, et mettre ainsi le point de croisement des fils du microscope exactement dans le méridien magnétique.

(Après ces explications, l'auteur donne ses observations originales, et il en déduit les valeurs suivantes pour l'intensité horizontale.)

| Pour Paris (1).  | Bruxelles (2). | Goettingue (3). | Berlin (4). | Stockholm (5).   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|
| _                |                | _               | -           |                  |
| No 2 1,0000      | 0,97042        | 0,97695         | 0,97416     | 0,85697          |
| No 2 (a). 1,0000 | 0,97208        | 0,97964         | 0,97368     | 0,85858 (a_et c) |
| -(b). 1,0000     | 0,97078        | 0,97833         | 0,97238     | 0,85607 (a et d) |
|                  |                |                 |             | 0,85586 (b et a) |
|                  |                |                 |             | 0,85493 (b et d) |

Les deux dernières observations pour Stockholm ont été négligées aussi bien pour n° 1, que pour n° 2, parce qu'elles ont été faites dans la boîte de plomb et qu'elles ont donné des résultats sensiblement trop grands.

<sup>(1)</sup> Dans le cabinet magnétique du jardin de l'observatoire.

<sup>(2)</sup> Dans le jardin de l'observatoire.

<sup>(3)</sup> Dans le jardin de l'observatoire.

<sup>(4)</sup> Dans le jardin de M. Mendelson.

<sup>(5)</sup> Dans une tente, au nord de l'observatoire.

## MATHÉMATIQUE ET PRYSIQUE.

## La valeur de l'intensité horizontale est donc

|    | Pour Paris. | Bruxelles. | Goettingue. | Berlin. | Stockholm. |
|----|-------------|------------|-------------|---------|------------|
|    | _           | -          | -           | -       | -          |
| De | 1,0000      | 0,97109    | 0,97831     | 0,97341 | 0,85648    |

J'ai déterminé en même temps l'inclinaison pour Paris, Berlin, Stockholm, avec une boussole de Gambey. A Bruxelles, elle était en mars 1832, d'après les observations de M. Quetelet, de 68° 49'; à Gættingue, elle n'a plus été déterminée depuis 1826, époque à laquelle M. Alex. Humboldt l'a trouvée de 68° 29' 26"; en supposant que la diminution annuelle soit restée pour ces dernières années de 2', 8; comme elle a été trouvée par cette observation et les précédentes, elle serait pour le commencement 1832 de 68° 13'. Quoique cette valeur soit probablement trop petite, on peut cependant s'en servir.

La table suivante donne l'intensité totale calculée d'après l'inclinaison.

| Paris.                    | Bruxelles. | Goettingue. | Berlin. | Stockholm. |
|---------------------------|------------|-------------|---------|------------|
| _                         |            |             | _       | _          |
| Inclinaison 67-41'        | 68• 49′    | · 68•13′    | 680 16' | 71-40'     |
| Intensité totale . 1,0000 | 1,0205     | 1,0010      | 0,9982  | 1,0340     |

Quoique en général ces observations prouvent que la force magnétique augmente en même temps que la latitude, l'intensité à Berlin fait cependant une exception. Pour Gœttingue l'intensité est aussi proportionnellement trop petite; la cause de ceci peut se trouver dans la détermination hypothétique de l'inclinaison. Ceci n'est cependant pas le cas pour Berlin, où j'ai trouvé, pendant mon séjour, avec une boussole de Gambey, appartenant à M. Reiss, à différens jours, les valeurs 68° 18′, 68° 16′ et 68° 14′,2; et M. Reiss lui-même à trouvé, le 3 juin, 68° 16′,2. La moyenne de ces valeurs, abstraction faite des variations journalières, semble donc être pour cette époque sensiblement exacte. Donc, puisque ce n'est pas la situation du terrain qui a produit pour Berlin une telle anomalie, l'on en doit chercher la cause dans la défectuosité des observations. Cepen-

dant, je puis difficilement croire que la défectuosité seule des observations directes ait produit de pareils écarts.

Il serait du reste à désirer que l'on possédât une méthode plus exacte et dont l'exécution fût praticable pour déterminer l'intensité absolue à chaque endroit.

Note. Vers le milieu de l'année 1829 et en 1830, j'ai fait en Allemagne et à Paris des observations magnétiques aux mêmes lieux que M. Rudberg, et je suis parvenu aux résultats suivans, en prenant pour unité l'intensité observée à Paris.

| Parts.                       | Bruxelles. | Goetlingue. | Berlin. |
|------------------------------|------------|-------------|---------|
|                              | _          |             | _       |
| Intensité horizontale 1,0000 | 0,9697     | 0,9759      | 0,9750  |
| Intensité totale 1,0000      | 1,0218     | 1,0150      | 1,0164  |

les valeurs que j'ai obtenues pour l'intensité horizontale s'accordent avec celles de M. Rudberg beaucoup mieux que les valeurs pour l'intensité totale, ce qui provient sans doute de ce que les inclinaisons magnétiques employées dans nos calculs offraient des différences assez sensibles; je pense du reste que ce dernier élément est celui qui laisse en général le plus à désirer dans les appréciations du magnétisme terrestre.

Démonstration de l'égalité des momens dans l'équilibre du levier, par M. Le François, professeur à l'Athénée de Gand, et docteur en sciences.

Il y a quelques jours qu'ayant à m'occuper de la théorie du levier, j'en pris occasion pour passer en revue les différentes démonstrations qui ont été données de l'égalité des momens dans l'équilibre de cette machine. Aucune ne me parut plus élémentaire que celle d'Archimède, qui me mit sur la voie de celle que j'ai l'honneur de vous soumettre.

Concevez deux leviers, BAC et DCF, dont l'un ait son point d'appui en A et l'autre son point d'appui en C, à l'une des extrémités du premier. Les petits bras AC et CD sont égaux, et le

bras CF est plus petit que le bras AB de la longueur de l'un des petits bras. On charge l'extrémité B d'un poids m et l'on suspend en C un second poids m' qui fasse équilibre au premier; ou bien on partage m' en deux portions qui se fassent équilibre aux extrémités D et F; de cette manière l'extrémité C est encore chargée du poids m'.

On fait tourner le levier DCF sur C jusqu'à ce que D soit en A, auquel cas tout le poids dont il est chargé est supporté par ce point d'appui. L'extrémité F passe alors en G sur le prolongement de AC à une distance AG du point d'appui égale à AB; mais le poids que porte G fait à lui seul équilibre au poids m suspendu en B, la charge de G est donc égale à m aussi, et par suite celle de D égale à m'—m.

Soit actuellement x le poids qui fait, à l'unité de distance du point d'appui, équilibre à m, x sera une fonction de m et du bras AB = l, en sorte qu'on pourra poser x = F(m, l) ou  $\frac{x}{m} = \frac{F(m, l)}{m}$ . Le premier membre de cette dernière équation étant indépendant de l'unité de poids, il doit en être de même du second, qui est par suite indépendant de m et égal à fl, d'où x = mfl. On aurait de même x = m'fl', l' représentant le bras AC; donc

$$mfl = m'fl'$$
 . . . . . (1)

pour le premier levier, et

$$(m'-m) fl' = m f(l-l')$$

pour le second.

De ces deux relations se déduit cette troisième :

$$fl-fl'=f(l-l') \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (2)$$

dont le second membre ne change pas quand on augmente chaque bras de levier d'une même longueur  $\lambda$ ; il en doit donc être de même du premier, ainsi

$$fl - fl' = f(l + \lambda) - f(l' + \lambda)$$

ou, en développant,

$$f' - f'' = (fl - f'') + \lambda \left(\frac{dfl}{dl} - \frac{dfl'}{dl'}\right) + \frac{\lambda^2}{1.2} \left(\frac{d^2fl}{dl^2} - \frac{d^3fl'}{dl'^2}\right) + \text{etc.}$$

$$d'où \frac{d \cdot fl}{dl'} - \frac{d \cdot fl'}{dl''} = o; \frac{d \cdot fl'}{dl'} - \frac{d^2fl'}{dl'^2} = o, \text{etc.}$$

et

$$\frac{d.fl}{dl} = \frac{d.fl'}{dl'}$$

la fonction  $\frac{d \cdot fl}{dl}$  est donc indépendante de l; ainsi :

$$\frac{d.f!}{dl} = \frac{d.fl'}{dl'} = a.$$

L'intégration donne fl = al + b, fl' = al' + c; et il reste à déterminer les trois constantes a, b, c.

La substitution des valeurs de fl, fl, f(l-l) dans la relation (2) fournit

$$a(l-l') + b - c = a(l-l') + b$$
  
 $c = 0$ , et  $f' = al'$ .

donc

Une substitution semblable, faite dans la relation (1) sous l'hypothèse l=l', ce qui donne m'=m, conduit à aml+mab=aml; ce qui ne peut être à moins que b=o, et dès lors ml=ml', etc.

Telle est l'une des deux démonstrations analytiques auxquelles m'a conduit la supposition de deux leviers ayant les rapports indiqués plus haut. Cette même supposition fournit aussi une démonstration très-élémentaire du principe dans le cas où le bras AB est un multiple de la longueur du bras AC. .

Sur une méthode générale pour exprimer les trajectoires de la lumière et des planètes, au moyen de coefficiens d'une fonction caractéristique, par W. R. Hamilton, astronome royal d'Irlande.

Nous avons promis, dans la livraison précédente de la Correspondance mathématique, de présenter un aperçu des recherches analytiques de M. Hamilton sur la lumière: ce savant
a eu l'obligeance de nous faire parvenir depnis, un mémoire
destiné à paraître dans la revue de l'université de Dublin, par
lequel il nous facilite beaucoup le travail que nous nous proposions de faire.

M. Hamilton commence par jeter un coup d'œil général sur l'histoire de l'optique; il trace rapidement la marche que cette science a suivie; il observe ensuite que, comme toutes les autres sciences physiques, elle a suivi dans ses progrès deux directions différentes, qui ont été nommées l'échelle ascendante et l'échelle descendante, la méthode d'induction et celle de déduction, le chemin de l'analyse et celui de la synthèse. Dans toute science physique, nous devons remonter des faits à leurs lois par la voie d'induction et l'analyse; et nous devons descendre des lois à leurs conséquences par la voie de déduction et la synthèse.

Dans l'optique, qui, depuis plus de deux mille ans, a toujours attiré l'attention des mathématiciens, plusieurs découvertes importantes ont été faites par cette double voie; il est néanmoins remarquable que, bien que les lois de cette science soient aussi réductibles à une forme purement mathématique que les autres résultats physiques, leurs conséquences mathématiques ont été moins bien tracées que celles de la plupart des autres lois; et que, pendant que les expériences modernes ajoutaient tant aux progrès d'induction de l'optique, ceux de déduction ont si peu gagné par le pouvoir immense que l'algèbre a acquis.

Tom. VIII.

Euclide et Ptolémée savaient que la communication entre les objets visibles et l'œil se fait en ligne droite; et que, quand la ligne de communication est rompue par la réflexion en un point d'un miroir plan ou sphérique, l'angle en ce point entre les deux portions de la ligne rompue, est bisecté par la normale au miroir. On savait aussi que cette loi s'étendait à plusieurs réflexions successives; sous ce rapport, l'optique d'induction était suffisamment avancée, pour permettre à un mathématicien de résoudre le problème suivant, en tant que cela dépend de la connaissance des lois physiques : déterminer l'arrangement final des rayons troits, ou lignes de vision, par lesquels un œil mobile verrait un point lumineux donné, réfléchi par la combinaison de deux miroirs sphériques. Cependant il restait à faire deux déductions capitales concernant l'arrangement des rayons, sans lesquelles la théorie devait être considérée comme loin d'avoir atteint la perfection : savoir que les rayons définitiss sont en général tangens à une couple et qu'ils sont perpendiculaires à une série des surfaces; l'une est un théorème nouveau et peu connu, et l'autre est encore en contestation. Malus qui découvrit le premier que les rayons d'un système ordinaire réfléchi ou réfracté, sont en général tangens à une couple de surfaces caustiques, fut conduit par la complication de ses calculs à nier l'existence générale (découverte par Huyghens) des surfaces perpendiculaires à de pareils rayons; et l'objection de Malus a été renouvelée récemment par un géomètre distingué d'Italie, dans un mémoire remarquable sur les caustiques qui a été publié dans la Correspondance de l'observatoire de Bruxelles (1).

Sans multiplier les exemples de l'imperfection de l'optique mathématique ou déductive, il est préférable de remonter à la source de l'imperfection, le manque d'une méthode générale,

<sup>(1)</sup> Page 13, tome VII. Voyez aussi le mémoire que M. Hamilton a invéré sur le même sujet à la page 27 de ce volume.

d'une idée fondamentale qui guide et aide la déduction. C'est cette méthode que M. Hamilton a cherché à établir; il a essayé de faire pour l'optique ce que Lagrange a fait pour la mécanique analytique : il lui paraît que le principe fondamental doit être recherché dans le principe connu sous le nom de loi de moindre action; il devrait être établi sur l'induction la plus large, et embrasser toute combinaison connue de milieux, les lignes droites ou brisées ou courbes, ordinaires ou extraordinaires, selon lesquelles la lumière (quelle que soit sa nature) étend successivement son influence en espace et en temps: par exemple, que la trajection linéaire de la lumière qui unit deux points, soit toujours telle qu'en la comparant à une autre variété infinie de lignes par lesquelles l'imagination et la géométrie peuvent lier les deux mêmes points, on ait toujours une certaine intégrale ou somme, souvent appelée action, et qui dépend d'après des principes fixes, de la longueur, de la forme, de la position, de la trajectoire et de la nature des milieux traversés, laquelle ait pour propriété d'être moindre que les intégrales semblables pour les lignes voisines ou du moins qui possède à leur égard, une certaine propriété déterminée. Cette loi qui servirait de base aux recherches analytiques sur la lumière, pourrait se nommer la loi de l'action déterminée.

M. Hamilton a déduit de cette loi une autre qu'on pourrait nommer par analogie la loi de l'action variable et qui paraît offrir naturellement une méthode de recherches telle qu'on peut la désirer; l'une de ces lois est en quelque sorte le dernier pas dans l'échelle ascendante d'induction pour la trajectoire linéaire de la lumière, tandis que l'autre peut être employée avec avantage comme le premier pas dans la voie descendante ou de déduction; ce qui va suivre offrira des éclaireissemens et des corollaires de ces deux lois corrélatives.

Nous commencerons par considérer d'abord le cas le plus simple, celui d'une trajectoire lumineuse rectiligne; car la ligne droite qui est évidemment de toutes les lignes la plus courte, se distingue encore parmi elles par une certaine propriété déterminée, et la loi de variation qui est renfermée dans les lois générales de l'action déterminée et variable, pourra servir de premier exemple.

La longueur V d'une ligne donnée droite ou courbe, peut évidemment être indiquée par l'intégrale suivante,

$$V = \int dV = \int V dx^2 + dy^2 + dz^2 . . . . (1)$$

Si nous passons maintenant de cette ligne à une autre voisine, ayant les mêmes extrémités, et si nous supposons que les différens points de la dernière sont liés à ceux de la première par des équations entre leurs coordonnées, de la forme

$$x_{\ell} = x + \epsilon \xi$$
,  $y_{\ell} = y + \epsilon y$ ,  $z_{\ell} = z + \epsilon \xi$ . . . (2)

 $\varepsilon$  étant une constante de peu de valeur, et  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  étant des fonctions arbitraires de x, y, z qui s'évanouissent pour les limites extrêmes de ces variables, c'est-à-dire pour les points extrêmes de la ligne donnée, et qui ne deviennent infinies pour aucun point intermédiaire ni pour la valeur  $\varepsilon = o$ , quoiqu'elles puissent renfermer en général la constante  $\varepsilon$ ; la longueur  $\nabla \varepsilon$  de la nouvelle ligne pourra être représentée par la nouvelle intégrale

$$V\varepsilon = \int V \overline{dx_{\xi}^{2} + dy_{\xi}^{2} + dz_{\xi}^{2}}$$

$$= \int V (dx + \varepsilon d\xi)^{2} + (y + \varepsilon dy)^{2} + (z + \varepsilon d\zeta)^{2}. \quad (3)$$

prise entre les mêmes valeurs extrêmes de x, y, z, que la première. Cette longueur  $V_{\varepsilon}$  peut être considérée comme une fonction de  $\varepsilon$ , qui tend vers l'ancienne valeur V, quand  $\varepsilon$  tend à se rapprocher de o, le quotient

$$\frac{1}{\epsilon} (V_{\epsilon} - V)$$

tendant en général en même temps vers une limite finie qui peut être exprimée ainsi

$$\lim_{\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon} (V_{\varepsilon} - V) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx \, d\xi + dy \, dy + dz \, d\zeta}{\sqrt{dx^{2} + dy^{2} + dz^{2}}}$$

$$= -\int_{-\infty}^{\infty} \left( \xi d \, \frac{dx}{dV} + \eta d \, \frac{dy}{dV} + \zeta d \, \frac{dz}{dV} \right); \quad . \quad (\S)$$

la dernière de ces formes étant déduite des premières par une intégration par parties et en employant la condition déjà mentionnée que les fonctions  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  s'évanouissent aux limites de l'intégrale. Quand la ligne primitive est telle que la limite (4) s'évanouit indépendamment des formes des fonctions  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  et qu'ainsi la différence de longueur  $V_{\varepsilon}$ — V tend définitivement vers un rapport évanouissant avec la petite quantité  $\varepsilon$  (qui détermine la différence entre la seconde et la première ligne et forme aussi un rapport fini avec la plus grande distance entre ces deux lignes), on peut dire que la ligne primitive a une longueur déterminée V, en tant qu'elle est comparée à toutes les lignes comprises entre les mêmes extrémités, qui en diffèrent très-peu en forme et en position; et puisqu'il suit facilement de la dernière forme de la limite (4), que cette limite ne peut s'évanouir indépendamment des formes de  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ , sans que

$$d \frac{dx}{dV} = o, d \frac{dy}{dV} = o, d \frac{dz}{dV} = o, . . . (5)$$

c'est-à-dire, sans que les rapports

$$\frac{ds}{dV}, \frac{dy}{dV}, \frac{dz}{dV},$$

soient constans dans l'étendue de la ligne primitive, mais que les limites s'évanouissent quant cette condition est satisfaite, nous voyons que la propriété de la longueur déterminée appartient (dans l'espace) à des lignes droites et à des lignes droites seulement. L'essai précédent de cette propriété de la ligne droite pourra peut être avoir son utilité pour ceux qui ne sont pas très-familiarisés avec le calcul des variations.

Pour éclaircir, par des exemples, cette propriété déterminée de la longueur de la ligne droite, considérons une ligne telle que la corde commune d'une série d'arcs circulaires et comparons sa longueur à celle de ces arcs, et les longueurs de ceux-ci entre elles. La longueur de la ligne droite étant  $\mathbf{V}$ , soit  $172 \ \epsilon$   $\mathbf{V}$  la hauteur ou la flèche de l'arc circulaire construit sur cette corde, de manière que 1/2 ( $\epsilon + \epsilon^{-1}$ )  $\mathbf{V}$  sera le diamètre du cercle et  $\epsilon$  la tangente trigonométrique du quart d'un arc ayant le même nombre de degrés, pour un rayon égal à l'unité; nous aurons alors l'expression suivante pour la longueur  $\mathbf{V}_{\epsilon}$  de l'arc circulaire, construit sur la corde donnée  $\mathbf{V}$ ,

$$V_{\varepsilon} = V(\varepsilon + \varepsilon^{-1}) \text{ tang.} -i\varepsilon . . . (6).$$

Cette expression peut prendre la forme

$$\frac{\mathbf{V}_{\varepsilon}}{\mathbf{V}} = 1 + 4 \left( \int_{0}^{\varepsilon} d\varepsilon \right)^{2} \varepsilon^{-3} \int_{0}^{\varepsilon} \frac{\varepsilon^{2} d\varepsilon}{(1 + \varepsilon^{2})^{2}}, \quad (7)$$

ce qui ne moutre pas seulement que le rapport de l'arc circulaire à sa corde est toujours moindre que l'unité, mais encore que puisque

$$\frac{dV\varepsilon}{d\varepsilon} = 4V \int_{0}^{\varepsilon} \left(\varepsilon^{-3} \int_{0}^{\varepsilon} \frac{\varepsilon^{2} d\varepsilon}{(1+\varepsilon^{2})^{2}}\right) d\varepsilon, \quad . \quad (8)$$

l'arc V e croît continuellement avec la hauteur dans un rapport croîssant; son coefficient différentiel étant positif et croissant, lorsque e est positif et croît; mais s'évanouissant avec e et montrant ainsi que, dans cette série d'arcs circulaires et d'une corde, la propriété de longueur déterminée appartient seulement à la ligne droite.

Imaginons maintenant que l'on ait tracé une série de demi-

ellipses sur un même axe donné V, en prenant pour l'autre axe conjugué une quantité variable « V. La longueur d'une quelconque de ces demi-ellipses aura pour expression

$$\mathbf{V}^{\epsilon} = \mathbf{V} \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \left(\cos \varphi^{2} + \epsilon^{2} \sin \varphi^{2}\right)^{\frac{1}{2}} d\varphi , \quad (9)$$

ou bien

$$\frac{\mathbf{V}_{\ell}}{\mathbf{V}} = \mathbf{1} + \left( \int_{\sigma}^{\mathbf{v}_{\ell}} d\epsilon \right)^{2} \int_{\sigma}^{\mathbf{v}_{k}} \frac{\sin \varphi^{2} \cos \varphi^{2} d\varphi}{(\cos \varphi^{2} + \epsilon^{2} \sin \varphi^{2})^{2}_{k}}; \quad (10)$$

Ainsi non-seulement le rapport de l'arc elliptique V<sub>é</sub> à sa base ou à son axe donné V, est plus grand que l'unité, et croît continuellement avec la hauteur; mais il croît dans un rapport croissant qui s'évanouit lorsque la hauteur devient nulle: de sorte que, dans cette série d'arcs demi-elliptiques et d'un axe, la dernière quantité seule a la propriété d'avoir une longueur déterminée.

En d'autres termes, si l'on construit sur une base d'une longueur donnée, de cent pieds par exemple, une série d'arcs circulaires ou demi-elliptiques ayant cette base pour corde ou pour axe, non-seulement la longueur de ces arcs croîtra avec leur hauteur, mais de plus chaque pied ou chaque pouce ajouté à la hauteur, produira une augmentation de longueur plus grande que celle qui résultait de l'addition précédente d'un pied ou d'un pouce; et plus ces arcs se rapprocheront de la base, plus petite sera la différence de leurs longueurs comparée à celle de leurs hauteurs, jusqu'à ce que la première devienne moindre que la plus petite fraction que l'on puisse imaginer de l'autre. Par exemple, si, sur une base de cent pieds, l'on construit deux arcs circulaires ayant l'un une hauteur de cinquante pieds et l'autre une hauteur de cinquante et un pieds, et étant ainsi le premier égal à une demi-circonférence de cercle et le second plus grand qu'une demi-circonférence, la différence des longueurs de ces deux arcs surpassera un peu la double différence des hauteurs, c'est-à-dire, d'environ deux pieds; mais si sur la même base, l'on décrit un arc circulaire d'un seul pied de hauteur et un

autre de deux pieds de hauteur, la différence des longueurs de ces deux petits arcs ne sera pas tout-à-fait un pouce, quoique la différence des hauteurs soit d'un pied comme précédemment; et si l'on conçoît que la hauteur des arcs construits sur la même base ou corde de cent pieds, se réduise à un pouce ou deux, par là même, la différence de leurs longueurs deviendra moindre que la cent cinquantième partie d'un pouce.

Nous voyons par là que le rayon rectiligne ou la trajectoire rectiligne que décrit la lumière en allant d'un point à un autre, doit être considéré comme ayant une longueur déterminée, par rapport à toutes les lignes d'une forme et d'une position peu différentes que l'on peut mener entre les mêmes extrémités. Si, au contraire, les extrémités de la trajectoire lumineuse ne se confondent pas avec celles de la ligne qui l'avoisine, alors elle aura une longueur variable. Pour trouver la loi de cette variation qui offre le cas le plus simple de la seconde loi générale que nous nous sommes proposé de démontrer, reprenons le rapport des longueurs V, Ve de deux lignes voisines, que nous avons donné plus haut, et supposons que ces deux lignes n'aient plus leurs points extrêmes superposés, ou en d'autres termes, que les fonctions 3, 4, 4, ne s'évanouissent plus aux limites de l'intégrale: alors, en intégrant par parties, il faudra ajouter à la dernière expression (4) de la limite de

$$\frac{1}{\epsilon}$$
 ( $V_{\epsilon}-V$ ),

le termes suivans

$$\xi \frac{dx}{dV} + \eta \frac{dy}{dV} + \zeta \frac{dz}{dV} + \zeta' \frac{d'x'}{d'V} + \eta' \frac{d'y'}{d'V} + \zeta' \frac{d'z'}{d'V},$$

qui appartiennent aux extrémités de la ligne donnée; les termes accentués sont les quantités initiales, et d' se rapporte aux changemens infiniment petits produits par le mouvement du point initial le long de l'élément initial de la ligne, de sorte que d'V

est cet élément initial pris négativement,

$$d'V = -V \frac{d'x'^2 + d'y'^2 + d'z'^2}{4}; \quad (17)$$

lorsqu'ainsi la dernière intégrale (4) s'évanouit, en supposant la ligne primitive droite, et que l'on compare cette ligne avec une autre infiniment rapprochée, la loi de la *longueur variable* est exprimée par l'équation suivante:

$$\lim_{\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon} (\mathbf{V}_{\varepsilon} - \mathbf{V}) = \frac{\varepsilon}{d\mathbf{V}} \frac{dx}{d\mathbf{V}} + \mathbf{v} \frac{dy}{d\mathbf{V}} + \mathbf{v} \frac{dz}{d\mathbf{V}} + \mathbf{v} \frac{d^{2}x'}{d^{2}\mathbf{V}} + \mathbf{v} \frac{d^{2}y'}{d^{2}\mathbf{V}} + \mathbf{v} \frac{d^{2}z'}{d^{2}\mathbf{V}},$$

$$= (\xi - \xi') \frac{dx}{d\mathbf{V}} + (\mathbf{v} - \mathbf{v}') \frac{dy}{d\mathbf{V}} + (\zeta - \zeta') \frac{dz}{d\mathbf{V}}, \quad (12)$$

que l'on peut mettre sous la forme

$$\delta V = \frac{dx}{dV}(\partial x - \partial x') + \frac{dy}{dV}(\partial y - \partial y') + \frac{dz}{dV}(\partial z - \partial z'), (13)$$

d'où l'on voit que la longueur V + JV d'une autre ligne qui distère infiniment peu du rayon rectiligne par sa forme et sa position, peut être considérée comme égale à sa projection sur ce rayon.

Il faut observer que, dans quelques cas particuliers, on peut rendre la distance de deux lignes moindre qu'une quantité donnée, sans que pour cela leurs longueurs tendent vers l'égalité. Ainsi, qu'on subdivise une droite donnée en un grand nombre de parties égales ou inégales, et que sur chacune d'elles on construise un demi-cercle; alors la ligne qui enveloppera toutes ces petites demi-circonférences, sera toujours peu distante de la droite et pourra s'en rapprocher autant qu'on voudra, quoique sa longueur ne tende pas à devenir égale à celle de cette droite, mais soit toujours à l'égard de celle-ci dans un rapport plus grand que l'unité, par exemple dans le rapport de x à 2. Mais les cas semblables sont exclus du raisonnement précédent qui suppose

qu'une des lignes se rapproche de la forme de l'autre, en même temps que leur distance mutuelle diminue.

La loi de la longueur variable d'un rayon rectiligne conduit naturellement à conclure (ce que l'on peut prouver d'une autre manière) que les rayons rectilignes divergeant d'un point donné x', y', z', ou convergeant vers un point donné x, y, z, sont coupés perpendiculairement par une série de sphères concentriques dont l'équation est

$$V = const.; . . . . . . (14)$$

ou, plus généralement, que si un faisceau de rayons rectilignes est perpendiculaire à une surface donnée, ces rayons sont perpendiculaires aussi à une série de surfaces déterminées par l'équation (14), c'est-à-dire, par la condition que la partie d'un rayon interceptée entre deux surfaces de la série aura une longueur constante. D'autres conséquences analogues peuvent être déduites de la loi d'une action variable.

Il peut être utile de s'arrêter davantage au cas des trajectoires rectilignes et aux conséquences de la suppositiou mathématique d'une communication lumineuse ou visuelle comme étant l'effet d'un mouvement de point à point le long d'une ligne droite mathématique ou rayon, avant de passer aux propriétés d'autres trajectoires moins simples.

C'est une conséquence naturelle de cette supposition que d'un point quelconque (A), considéré comme initial, on peut concevoir la lumière, si elle n'éprouve pas d'obstacles, comme procédant vers tout autre point (B) considéré comme final, le long d'un rayon déterminé ou d'une trajectoire linéaire : sa direction étant droite, elle demeure la même quels que soient les points limites vers lesquels elle va aboutir; mais sa longueur et sa position dépendent de la place des limites et admettent des variétés infinies, correspondant aux variétés infinies qu'on peut imaginer dans la manière de lier les points deux à deux. De manière que si nous exprimons par une série de nombres les places des points initiaux et finaux; et, par une autre série, la

longueur et la position du rayon, les nombres de la dernière série doivent, en langage mathématique, être fonctions des premiers, et pouvoir en être déduits par certains principes fixes de calcul. Il est un problème aisé mais fondamental pour faire cette déduction; on peut le résondre de la manière suivante.

Rapportons A et B à un système commun de trois axes rectangulaires OX, OY, OZ divergeant d'une même origine O; désignons les coordonnées positives ou négatives du point final B, vers lequel se dirige la lumière, par x, y, z, et représentons également les coordonnées correspondantes du point initial A, dont émane la lumière, par les lettres x', y', z', que V soit la longueur de la ligne droite au rayon AB, et  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  les cosinus positifs ou négatifs des angles aigus ou obtus que la direction de ce rayon forme avec les axes positifs des coordonnées. Le problème consiste alors à déterminer les lois de la dépendance fonctionnelle du nombre positif V, et des trois nombres positifs ou négatifs x, y, z, x', y', z'; et la solution de ce problème se trouve évidemment dans les formules suivantes:

$$V = \sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}; \quad . \quad (15)$$

$$\alpha = \frac{x - x'}{V}, \beta = \frac{y - y'}{V}, \gamma = \frac{z - z'}{V} . . . (16)$$

C'est un corollaire simple mais néanmoins important de cette solution, que les expressions des trois cosinus des directions a, β, γ données par les équations (16), se lient à l'expression de la longueur V, que donne la formule (15), de façon qu'on peut écrire

$$\alpha = \frac{\partial V}{\partial x}, \ \beta = \frac{\partial V}{\partial x}, \ \gamma = \frac{\partial V}{\partial z}; \quad . \quad . \quad (17)$$

de étant ici une caractéristique de différentiation partielle.

Nous avons aussi

$$\alpha = -\frac{\partial V}{\partial x'}, \beta = -\frac{\partial V}{\partial y'}, \gamma = -\frac{\partial V}{\partial z'}; \quad . \quad (18)$$

en différentiant la fonction V par rapport aux coordonnées initiales. Comme d'ailleurs les trois cosinus des angles  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  sont évidemment liés par la relation

$$a^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1, \dots (19)$$

nous voyons que la fonction V satisfait simultanément à ces deux équations aux différentielles partielles, du premier ordre et du second degré,

$$\left(\frac{\partial \overline{V}}{\partial x}\right)^{2} + \left(\frac{\partial \overline{V}}{\partial y}\right)^{2} + \left(\frac{\partial \overline{V}}{\partial z}\right)^{2} = 1$$

$$\left(\frac{\partial \overline{V}}{\partial x'}\right)^{2} + \left(\frac{\partial \overline{V}}{\partial y'}\right)^{2} + \left(\frac{\partial \overline{V}}{\partial z'}\right)^{2} = 1$$
(20)

les équations (17), (18), (20) recevront bientôt une extension considérable; mais il était bon de les signaler ici parce qu'elles contiennent le germe de la méthode générale pour la recherche des trajectoires de la lumière et des planètes, par les coefficiens différentiels partiels d'une fonction caractéristique. Quant aux équations (17) et (18) qui renferment les coefficiens du premier ordre de la fonction V, c'est-à-dire, dans le cas actuel, de la longueur, on peut les considérer comme les équations du rayon rectiligne qui passe, avec une direction donnée, par un point initial ou un point final déterminé: j'ai trouvé des équations analogues pour toutes les autres trajectoires de la lumière et même pour les orbites planétaires sous l'influence de leurs attractions réciproques.

· Quand on met les équations (16) sous la forme

$$x-x'=aV, y-y'=\beta V, z-z'=\gamma V,$$
 (21)

elles donnent évidemment par la différentiation

$$dx = adV$$
,  $dy = \beta dV$ ,  $dz = \gamma dV$ , . . . (22)

et par suite

$$dV^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$
, . . . (23);

le symbole d se rapporte ici à un changement infiniment petit du point final B, par un mouvement le long du rayon prolongé jusqu'à son extrémité; de manière que les équations (22) peuvent être considérées comme des équations différentielles de ce rayon. Elles fournissent les expressions

$$a = \frac{dx}{dV}, \beta = \frac{dy}{dV}, \gamma = \frac{dz}{dV}, \ldots$$
 (24)

qui, d'après (23), peuvent prendre la forme

$$a = \frac{\partial \dot{d}V}{\partial dx}, \ \beta = \frac{\partial dV}{\partial dy}, \ \gamma = \frac{\partial dV}{\partial dz}, \quad . \quad . \quad (25)$$

désignant toujours une différentiation partielle, et dV étant considérée comme une fonction de dx, dy, dz.

En comparant les expressions (25) et (17), on obtient les résultats suivans, que nous verrons bientôt être d'une grande généralité et que nous étendrons d'une manière analogue à toutes les trajectoires de la lumière,

$$\frac{\partial \mathbb{V}}{\partial x} = \frac{\partial d\mathbb{V}}{\partial dx}, \quad \frac{\partial \mathbb{V}}{\partial y} = \frac{\partial d\mathbb{V}}{\partial dy}, \quad \frac{\partial \mathbb{V}}{\partial z} = \frac{\partial d\mathbb{V}}{\partial dz}, \quad (26)$$

Il ne faut pas prendre ces équations comme identiques; car les quantités des premiers membres sont des coefficiens différentiels partiels d'une fonction V, tandis que celles du second membre sont les coefficiens d'une autre fonction dV.

De même, si nous employons, comme précédemment, la

caractéristique d' pour marquer les changemens infiniment petits provenant d'un changement du point initial A, par un mouvement le long de l'élément initial du rayon, nous aurons les équations différentielles

$$d'x' = -\alpha d'V, \ d'y' = -\beta d'V, \ d'z' = -\gamma d'V, \ (27)$$

d' V étant, comme plus haut, l'élément initial pris négativement, de manière que

$$d'V^2 = d'x'^2 + d'y'^2 + d'z'^2; \quad . \quad . \quad . \quad (28)$$

nous avons par là,

$$\alpha = -\frac{\delta d'V}{\delta d'x'}, \beta = -\frac{\delta d'V}{\delta d'y'}, \gamma = -\frac{\delta d'V}{\delta d'z'}, \quad (29)$$

et conséquemment, d'après (18),

$$\frac{\partial V}{\partial x'} = \frac{\partial d'V}{\partial d'x'}, \quad \frac{\partial V}{\partial y'} = \frac{\partial d'V}{\partial d'y'}, \quad \frac{\partial V}{\partial z'} = \frac{\partial d'V}{\partial d'z'}. \quad (3o ;$$

on peut appliquer à ces résultats les remarques faites pour les équations (26).

La loi générale de l'action déterminée, en optique, peut maintenant s'établir comme il suit.

La quantité optique nommée action, pour toute trajectoire lumineuse ayant i points de réflexion ou de réfraction subite, et ayant par conséquent i + i branches, est la somme de i + i intégrales séparées,

Action = 
$$\mathbb{V} = \Sigma \int d\mathbb{V}(r) = \mathbb{V}(1) + \mathbb{V}(2) + \mathbb{V}(3)$$
  
+ ... +  $\mathbb{V}(r)$  + ... +  $\mathbb{V}(t+1)$ , ... (31)

dont chaque terme est déterminé par une équation de la

forme

$$V^{(r)} = \int dV^{(r)} = \int v^{(r)} \sqrt{dx^{(r)^2} + dy^{(r)^2} + dz^{(r)^2}}, \quad (32)$$

le coefficient  $v^{(r)}$  de l'élément de la trajectoire, dans le milieur rième, dépendant, dans le cas le plus général, des propriétés optiques de ce milieu, de la position, de la direction et de la couleur de cet élément, conformément aux principes découverts par l'expérience; de sorte que, par exemple, si le rième milieu est ordinaire,  $v^{(r)}$  est l'index pour ce milieu; ainsi  $dV^{(r)}$  est toujours une fonction homogène de première dimension des différentielles  $dx^{(r)}$ ,  $dy^{(r)}$ ,  $dz^{(r)}$ , qui peut en renfermer aussi les coordonnées non différentiées  $x^{(r)}$ ,  $y^{(r)}$ ,  $z^{(r)}$  elles-mêmes, et la forme générale de sa variation est

$$\delta d\nabla(r) = \sigma(r) \, \delta dx(r) + r(r) \, \delta dy(r) + \nu(r) \, \delta dz(r) + \left(\frac{\delta \nu(r)}{\delta x(r)} \, \delta x(r) + \frac{\delta \nu(r)}{\delta x(r)} \, \delta y(r) + \frac{\delta \nu(r)}{\delta z(r)} \, \delta z(r)\right) ds(r) \quad (33)$$

lorsque pour abréger, l'on fait

$$\sigma(r) := \frac{\partial d \nabla(r)}{\partial dx^{(r)}}, \ \tau(r) := \frac{\partial d \nabla(r)}{\partial dy^{(r)}}, \ \nu(r) := \frac{\partial d \nabla(r)}{\partial dz^{(r)}}, \quad (34)$$

et

$$ds(r) = \sqrt{dx^{(r)^2} + dy^{(r)^2} + dz^{(r)^2}}$$
 . . . (35).

L'homogénéité de dV(r) donne aussi

$$d\mathbf{V}(r) = \sigma(r) dx(r) + \tau(r) dy(r) + \nu(r) dz(r) . \qquad (36)$$

Transformons les coordonnées  $x^{(r)}$   $y^{(r)}$ ,  $z^{(r)}$  de la trajectoire lumineuse en d'autres

$$z^{(r)}_{\varepsilon}$$
,  $y^{(r)}_{\varepsilon}$ ,  $z^{(r)}_{\varepsilon}$ ,

données par les équations

$$x^{(r)} = x^{(r)} + \varepsilon \xi^{(r)}, \ y^{(r)} = y^{(r)} + \varepsilon \eta^{(r)}, \ z^{(r)} = z^{(r)} + \varepsilon \zeta^{(r)}, \ (37)$$

s étant une constante très-petite, et

des fonctions de e et des coordonnées x(r) y(r) z(r) qui ne deviennent pas infinies pour  $\epsilon = 0$ , ni pour un point quelconque de la rême partie de la trajectoire, et qui au point de rencontre de deux quelconques de ces parties, satisfont à l'équation de la surface réfléchissante ou dirimante qui lui correspond, et s'évanouissent aux extrémités de la trajectoire; nous passerons ainsi à une ligne voisine de la trajectoire lumineuse, ayant les mêmes extrémités, et les points où elle se brise sur les mêmes surfaces refléchissantes ou dérimantes : or, d'après la loi de l'action déterminée, si nous comparons l'intégrale ou la somme  $V = \Sigma \int dV(r)$ relative à la trajectoire lumineuse, avec l'intégrale correspondante V, de la ligne en question, la différence de ces deux intégrales ou actions est à la quantité » (en vertu de laquelle l'une des lignes diffère de l'autre) dans un rapport décroissant à l'infini, lorsque cette quantité » décroît elle-même à l'infini : de sorte que l'équation aux limites est

$$\lim_{\epsilon} \frac{1}{\epsilon} (V_{\epsilon} - V) = 0 \dots (38)$$

ou

$$\lim_{\epsilon} \sum_{\epsilon} \frac{1}{\epsilon} (\nabla^{(r)} - \nabla^{(r)}) = \sum_{\epsilon} \lim_{\epsilon} \frac{1}{\epsilon} (d\nabla^{(r)} - d\nabla^{(r)}) = 0, (39)$$
 ou bien

$$\Sigma f\left(\frac{\partial dV_{\varepsilon}^{(r)}}{\partial \varepsilon}\right) = 0 . . . . . . (40).$$

Pour développer cette équation, nous avons (33) et (37)

$$\left(\frac{\partial dV_{\varepsilon}^{(r)}}{\partial \varepsilon}\right) = \sigma(r) d\xi(r) + \tau(r) d\eta(r) + \nu(r) d\zeta(r) 
+ \left(\xi(r) \frac{\partial \nu(r)}{\partial x(r)} + \eta(r) \frac{\partial \nu(r)}{\partial y(r)} + \zeta(r) \frac{\partial \nu(r)}{\partial z(r)}\right) ds(r); \quad (41)$$

intégrant par parties, et accentuant les symboles qui se rapportent au commencement de la rême partie de la trejectoire, il vient:

$$\int_{\delta \epsilon} \left( \frac{\partial d \nabla_{\epsilon}^{(r)}}{\partial \epsilon} \right) = \sigma(r) \xi(r) - \sigma'(r) \xi'(r) + \tau(r) \eta(r) - \tau'(r) \eta'(r)$$

$$+ \nu(r) \chi(r) - \nu'(r) \chi'(r)$$

$$+ \int_{\delta} \xi(r) \left( \frac{\partial \nu(r)}{\partial x(r)} ds(r) - d\sigma(r) \right)$$

$$+ \int_{\delta} \eta(r) \left( \frac{\partial \nu(r)}{\partial y(r)} ds(r) - d\tau(r) \right)$$

$$+ \int_{\delta} \chi(r) \left( \frac{\partial \nu(r)}{\partial z(r)} ds(r) - d\nu(r) \right). \qquad (42)$$

Puisque les valeurs extrêmes et les valeurs relatives aux points de jonction des autres fonctions arbitraires  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ , sont assujetties aux conditions suivantes :

$$\xi'(1) = 0, \ \eta'(1) = 0, \ \zeta'(1) = 0, \ \xi(i+1) = 0, \ \eta(i+1) = 0, \ \zeta(i+1), = 0, \ (43)$$

et

$$\xi(r) = \xi'(r+1), \ y(r) = y'(r+1), \ \zeta(r) = \zeta'(r+1),$$
 (44)

r variant depuis 1 jusqu'à i; et que de plus, pour chaque valeur de rentre les mêmes limites, elles doivent satisfaire à la condition

$$n_x^{(r)} \xi^{(r)} + n_x^{(r)} \eta^{(r)} + n_x^{(r)} \zeta^{(r)} = 0 . . . (45)$$

n(r) étant chaque demi-normale à la rème surface réfléchissante ou dirimante au point rème d'incidence, et

$$n^{(r)}, n^{(r)}, n^{(r)},$$

étant les cosinus des angles que n(r) fait avec les trois demi-axes rectangulaires positifs des coordonnées x, y, z: la loi de l'ac
Tom. VIII.

tion déterminée (40) se réduit aux équations suivantes :

$$d\sigma^{(r)} = \frac{\partial v^{(r)}}{\partial x^{(r)}} ds^{(r)}; d\tau^{(r)} = \frac{\partial v^{(r)}}{\partial y^{(r)}} ds^{(r)}; dv^{(r)} = \frac{\partial v^{(r)}}{\partial z_{(r)}} ds^{(r)}; \quad (46)$$

et

$$\sigma'(r+1) - \sigma(r) = \lambda(r) \underbrace{n(r)}_{x} n(r); \quad \tau'(r+1) - \tau(r) = \lambda(r) \underbrace{n(r)}_{y} n(r); \quad (47)$$

$$\sigma'(r+1) - \sigma(r) = \lambda(r) n(r);$$

λ(r) étant un multiplicateur indéterminé. Les trois équations (46) qui doivent avoir lieu en même temps en vertu de la condition (36), expriment les changemens graduels, s'il y en a, d'un rayon, entre ses points de soudaine réflexion et les équations (47) renferment les lois de la réflexion et de la réfraction ordinaire et extraordinaire. Tous ces résultats de la loi connue que j'ai désignée sous le nom de loi de l'action déterminée, sont pleinement confirmés par l'expérience, en donnant une forme convenable aux fonctions dénotées par ν(r).

Ainsi, dans le cas d'un milieu uniforme, ordinaire ou extraordinaire, la fonction  $v^{(r)}$  doit être considérée comme indépendante des coordonnées non différenciées  $x^{(r)}$ ,  $y^{(r)}$ ,  $z^{(r)}$ , et les équations différentielles (46) de la  $r^{\rm dens}$  partie de la trajectoire lumineuse deviennent simplement

$$d\sigma(r) = 0$$
,  $d\tau(r) = 0$ ,  $d\nu(r) = 0$ , (48)

et donnent par l'intégration

$$\sigma^{(r)} = \text{const.}, \ \tau^{(r)} = \text{const.}, \ \nu^{(r)} = \text{const.};$$
 (49)

ces équations expriment le fait connu de la propagation rectiligne de la lumière dans un milieu uniforme, parce que dans un pareil milieu,  $\sigma(r)$ ,  $\tau(r)$ ,  $\nu(r)$  dépendent simplement de la couleur et de la direction, mais non des coordonnées de la trajectoire, et sont des fonctions de a(r),  $\beta(r)$ ,  $\gamma(r)$  qui ne renferment pas  $x^{(r)}, y^{(r)}, z^{(r)}$ , en faisant, pour abréger,

$$\mathbf{z}(r) = \frac{dx^{(r)}}{ds^{(r)}}, \quad \beta(r) = \frac{dy^{(r)}}{ds^{(r)}}, \quad \gamma(r) = \frac{dz^{(r)}}{ds^{(r)}}, \quad (50)$$

de sorte que  $\alpha(r)$ ,  $\beta(r)$ ,  $\gamma(r)$  représentent les cosinus de l'inclinaison (constante dans ce cas) d'un élément de la  $r^{\rm dec}$  partie de la courbe sur les demi-axes positifs des coordonnées. Les formules (46) donnent ainsi les équations différentielles connues de la trajectoire décrite par un rayon lumineux qui traverse l'atmosphère terrestre.

Quant aux lois de la réflexion et de la réfraction de la lumière exprimées par les équations (47), elles peuvent être comprises dans l'équation

$$t_{x}^{(r)} \Delta \sigma^{(r)} + t_{y}^{(r)} \Delta \tau^{(r)} + t_{z}^{(r)} \Delta \nu^{(r)} = a . . . (51)$$

Δ se rapporte ici aux changemens subits produits par réflexion ou par réfraction, et

$$t(r)$$
,  $t(r)$ ,  $t(r)$ 

sont les cosinus des inclinaisons sur les demi-axes des coordonnées, d'une ligne arbitraire  $\ell(r)$  qui touche la  $r^{\pm me}$  surface réfléchissante ou dirimante, au point  $r^{\pm me}$  d'incidence, de façon que

$$t_x^{(r)} n_x^{(r)} + t_x^{(r)} n_x^{(r)} + t_x^{(r)} n_x^{(r)} = 0$$
 . . (52).

Ainsi, par exemple, dans le cas d'un milieu ordinaire, nous avons

$$\sigma^{(r)} = \nu^{(r)} \alpha^{(r)}, \ \tau^{(r)} = \nu^{(r)} \beta^{(r)}, \ \nu^{(r)} = \nu^{(r)} \gamma^{(r)}; \ . \tag{53}$$

et l'équation (51) peut être mise sous la forme

$$\Delta. \ \nu^{(r)} \ \nu^{(r)} = o \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (54),$$

οù

$$\nu_{t}^{(r)} = \alpha^{(r)} t_{x}^{(r)} + \beta^{(r)} t_{y}^{(r)} + \gamma^{(r)} t_{z}^{(r)} . . . (55)$$

de sorte que la quantité

$$\nu(r) \nu(r)$$

qui ne change pas, est la projection de l'indice v(r) sur la tangente arbitraire t(r), chaque indice étant mesuré à partir du point d'incidence dans la direction du rayon correspondant; ce qui est conforme à la loi de *Snellius*. En général, si nons posons

$$\nu^{(r)} = \sqrt{\sigma^{(r)^2} + \tau^{(r)^2} + \nu^{(r)^2}}, \dots (56)$$

et

$$\sigma^{(r)} = \nu^{(r)} \underset{x}{\varrho^{(r)}}, \ \tau^{(r)} = \varrho^{(r)} \underset{x}{\varrho^{(r)}}, \ \nu^{(r)} = \varrho^{(r)} \underset{x}{\varrho^{(r)}}, \ (57)$$

nous pourrons considérer  $\sigma^{(r)}$ ,  $\tau^{(r)}$ ,  $\nu^{(r)}$ , comme les projections sur les axes des coordonnées d'une certaine ligne droite  $\nu^{(r)}$ , dont la longueur et la direction dépendront (en vertu de ce qui précède) de la forme de la fonction  $\nu^{(r)}$  ou  $dV^{(r)}$ , et de la direction et de la couleur de l'élément de la trajectoire lumineuse, avant ou après l'incidence; et en faisant

$$v_{t}^{(r)} = v_{x}^{(r)} t_{x}^{(r)} + v_{y}^{(r)} t_{y}^{(r)} + v_{z}^{(r)} t_{z}^{(r)}, \quad . \quad . \quad . \quad (58)$$

l'équation (51) deviendra

$$\Delta. \ \nu^{(r)} \ \nu^{(r)} = 0, \quad \ldots \quad (59)$$

ce qui exprime que la projection de cette droite  $\nu(r)$  sur une tangente arbitraire t(r) menée à la surface réfléchissante ou dirimante, par le point d'incidence, n'est pas changée après la réflexion ou la réfraction ordinaire ou extraordinaire; et nous donne une formule générale qui satisfait d'une manière convenable à toutes les lois connues des changemens subits d'une trajectoire lumineuse. Dans la théorie des ondulations, j'ai trouvé que la ligne  $\nu(r)$  est réciproque à la vitesse normale de propagation de l'onde; on peut donc appeler ses projections les composantes du retardement normal: de sorte que la propriété

de demeurer constante dont jouit la ligne  $\nu(r)$ , d'après ce que nous avons trouvé plus haut, peut s'énoncer, dans le langage adopté pour cette théorie, en disant que la composante du retardement normal dans la direction d'une ligne qui touche en un point d'incidence une surface réfléchissante ou dirimante ordinaire ou extraordinaire, ne change pas en vertu de la réflexion ou de la réfraction. Ce fut au reste par une autre méthode que je parvins primitivement à cet énoncé général des lois de la réflexion et de la réfraction : je fis usage en particulier de mon principe de la fonction caractéristique, et d'une autre loi générale dont je vais parler.

(La suite à la prochaine livraison)

De la forme des surfaces lumineuses produites par réflexion sur un miroir sphérique qui a un point lumineux à l'un de ses foyers approximatifs, et sur l'interférence qui a lieu près des arêtes de rebroussement de ces surfaces. (Extrait d'une lettre de M. Potten de Manchester.)

En faisant des expériences sur la formation des miroirs, d'après ma méthode pour leur donner les figures produites par la
révolution des sections coniques autour de leurs grands axes (1),
je fus conduit à comparer l'effet des nouveaux miroirs à celui
produit par des miroirs sphériques semblables, afin d'avoir une
idée exacte de la bonté de mon nouveau mode de travail. Dans
quelques-unes de ces comparaisons, où j'avais monté un miroir
sphérique, d'une large ouverture relativement à sa distance
focale, avec une simple lentille, comme un microscope réflecteur, et où je me servais, au lieu d'un objet réel fixé au foyer
du miroir, de l'image produite sur une petite goutte de mercure
par la flamme d'une chandelle; je trouvai que le large cercle

<sup>(1)</sup> Voyez le Journal des sciences d'Edimbourg.

d'aberration était composé d'anneaux alternativement clairs et obscurs. Lorsque l'image du soleil fut substituée à celle de la chandelle, l'apparence était très-brillante et très-belle et ne le cédait en splendeur à aucun des phénomènes d'interférence.

En recherchant la cause de ces anneaux, nous pouvons considérer l'image du soleil ou de la chandelle, produite par le petit globule de mereure, comme un point lumineux et les surfaces lumineuses qui en émanent comme sphériques; après la réflexion, ces surfaces prennent une figure beaucoup plus compliquée que nous allons examiner.

Si Qa, Qb (fig. 1) sont deux rayons infiniment voisins l'un de l'autre, émanant du point lumineux Q; aq, bq leurs directions après la réflexion, lorsque am est mené perpendiculairement sur Qb, et bn sur aq, les points a et m appartiendrout à la même surface sphérique; mais an est égal à bm et par là lorsque la particule a arrive en n, la particule m arrive en b ( je continuerai à me servir de la théorie qui suppose que la lumière est une matière émise, parce que, pour des raisons que j'ai fait connaître ailleurs, je la crois plutôt la vraie théorie que celle des ondulations) la direction des rayons sera toujours normale à la surface réfléchie : le point d'intersection en q sera ains le centre de courbure de cette surface pour les particules b et n dans tous les points de leurs trajectoires après la réflexion; mais le point q est sur la caustique, cette courbe est évidemment la développée des surfaces lumineuses à toutes les distances du miroir. Ceci est une considération importante, car lorsque nous connaissons la forme de la caustique, qui est constante pour chaque position du point Q, nous pouvons aisément trouver d'une manière géométrique la forme de la courbe lumineuse pour chaque position ou succession de position. Il y aura toujours une arête de rebroussement où la courbe lumineuse touche la caustique; les côtés convexes sont, comme on peut le voir par la fig. 2 gq, eq, tournés l'un vers l'autre. Considérant le problème dans les trois dimensions, nous dirons plus généralement qu'il y a toujours une arête de rebroussement où la surface lumineuse touche la surface caustique.

Nous pouvons parvenir à la même conclusion au moyen de la propriété connue des cata-caustiques, que la longueur d'un des arcs est égale à la différence entre la longueur des deux rayons extrêmes formant cet arc, comptés de l'origine lumineuse aux points de tangence de l'arc et de la caustique. Ceci peut être facilement vu d'après la fig. 1. Pour connaître la distance variable  $Qb + bq = \rho$ , la distance qq, de l'intersection de trois rayons consécutifs infinement voisins est visiblement la différentielle de p, mais qq, est aussi la différentielle de l'arc de la caustique, et nommant s cet arc, nous devons avoir  $\int d\rho = -\int ds$ . L'origine de la caustique est au foyer principal F. De là  $\rho = c - s$  lorsque c =la distance QA + AF. Il suit de cette propriété que la distance  $Qa + aq_1 - q_2e$  (fig. 2.) est toujours égale à la distance Qb + bq au point de rebroussement pour la portion inférieure de la courbe et  $Qd + dq_2 +$ q2 q égale à Qb + bq pour la portion supérieure, lorsque eqg est développante de la caustique q,qq2.

La courbe, formée par la section de la surface lumineuse, peut rarement être exprimée par une équation algébrique suffisamment simple pour être de quelque utilité dans ces recherches; il pa cependant un cas important où nous pouvons avoir une approximation. Lorsque les ouvertures des lentilles ou miroirs sont étroites, l'approximation est assez forte pour qu'on puisse dire que l'aberration longitudinale varie comme le carré de l'ouverture : exprimant cette condition par les différentielles des coordonnées de la caustique (voyez l'Optique de Coddington, page 231, édition de 1820) et intégrant, nous obtenons comme solution particulière de l'équation primitive, l'équation d'une parabole semi-cubique, qui est donc approximativement la forme de toute caustique, qui a lieu lorsque l'ouverture est trèspetite. Mais, dans le cas de la lumière résléchie que nous considérons, la courbe lumineuse est, dans toutes les situations, une développante de la caustique, qui étant finalement une parabole semi-cubique, la portion centrale de la courbe lumineuse doit être dans une de ses positions, à peu près une parabole ordinaire. L'équation de la caustique étant approximativement :

$$x^3 = \frac{27}{4} ay^2;$$

après avoir trouvé la valeur de la partie constante de cette expression pour tous les miroirs et positions du point lumineux, nous pouvons facilement trouver la position et la forme de la parabole conique qui en est la développante, et les positions simultanées relatives des particules lumineuses sur les normales à toutes les distances désirables (1) peuvent être assignées.

En se servant d'un petit globule de mercure afin de former un point lumineux, il y aura une aberration de sa figure sphérique, et l'aberration totale est rigoureusement l'effet des deux aberrations opposées; l'erreur qu'on fait, en considérant l'image du soleil sur un très-petit globule comme un point lumineux, est très-faible et peut être négligée dans les expériences ordinaires.

Pour revenir à l'expérience mentionnée au commencement de cet article, si nous prenous la position de la surface lumineuse pour laquelle les rayons réfléchis du bord du miroir coupent l'axe, nous aurous une figure produite par la révolution de frl fig. 2, et c'est la meilleure position dans laquelle nous puissions voir l'effet de l'interférence dans le microscope, en plaçant ce point au foyer de l'oculaire. Nous évitons alors l'effet de la diffraction qui est concentrée près du point f. Les branches postérieures et antérieures de la courbe étant très-rapprochées vers le point r, doivent produire une interférence, et former, dans le cas général, autour de l'axe du miroir, des anneaux dont celui placé extérieurement sera le plus large, parce que la distance des branches y est moindre que vers l'intérieur. C'est ce qui a lieu en effet. L'expérience nous montre aussi que ces anneaux, d'abord alternativement brillans et sombres, finissent par devenir trop faibles et par être trop affectés du mé-

<sup>(1)</sup> On peut voir sur la théorie générale des caustiques, les différens mémoires insérés dans ce requeil.

lange des couleurs pour demeurer perceptibles. Il est une circonstance dans laquelle l'interférence produit un effet assez différent de celui auquel mènerait la théorie des ondulations. Il
est facile de voir que les rayons dont est formé le bord extérieur
de l'anneau extérieur au point r, auront parcouru des distances
égales et doivent produire une ondulation d'une intensité double; à partir de ce bord la lumière doit passer graduellement à
une obscurité complète, l'on trouve néanmoins que la partie la
plus brillante de l'anneau extérieur n'est pas sur le bord extrême,
mais à l'intérieur et plus près du bord interne que du bord
externe; et que de plus l'obscurcissement du bord externe jusqu'au noir est parfaitement graduel.

Tel est le résultat qui devrait avoir lieu si les rayons de lumière arrivant sur la même trajectoire en juxta-position, détruisaient par l'interférence leurs effets lumineux réciproques au lieu de les augmenter. J'ai déjà montré ailleurs que ce résultat est d'accord avec la théorie de l'émission, et qu'il est appuyé sur plusieurs expériences. Il y a une objection sur la nature de cette expérience qui peut être tirée de la théorie des ondulations, savoir, que comme les ondulations auraient une arête de rebroussement tout le long de la surface caustique, nous ne voyons pas bien quel peut être l'effet de la propagation des mouvemens vibratoires près de cette arête. Je répondrai à cela que, bien qu'une légère propagation de mouvement des particules vibrantes du prétendu éther puisse avoir affecté le bord extrême, il ne se fait pas d'interférence avec les anneaux sombres de l'intérieur qui sont remarquablement noirs et bien terminés.

L'obscurcissement graduel du bord de l'anneau extérieur est visiblement coloré de pourpre dont on peut difficilement rendre compte dans la théorie des ondulations, et fournit, il me semble, un argument décisif contre elle. Mais c'est ce qui doit arriver dans le cas où cet unneau est considéré comme commençant à la partie sombre du bord extrême et s'étendant jusqu'à la partie claire, parce que les intervalles des surfaces lumineuses étant les plus petits pour la lumière violette, l'effet de

l'interférence par la juxta-position décroîtra plus rapidement que pour d'autres couleurs et, par là, la teinte pourpre prédominera, comme cela est sensible en effet.

En estimant l'intensité de la clarté près d'une caustique, la question doit plutôt être traitée comme appartenant à l'optique physique qu'à l'optique mathématique, car il n'est pas difficile de voir par la fig. 2, que, pour chaque point lumineux, il y a une série de bandes claires et sombres suivant à peu près la direction de la cata-caustique.

Dans le peu d'essais que j'ai faits pour produire avec une lentille le même effet qu'avec un miroir, je n'ai pas réussi. Je suis cependant parvenu, par une autre marche, à produire par la réfraction une apparence parfaitement identique. Ayant placé du baume de Canada fortement coloré au moyen de la matière colorante de la racine d'alkanet entre deux verres plans, il se trouva qu'il y eut une large bulle d'air près du bord. En regardant à travers cette bulle, placée près de l'œil, vers un point lumineux, je reconnus l'apparence d'anneaux comme dans les miroirs et extrêmement bien terminés. Ceci est certainement un cas d'aberration produite par une réfraction irrégulière. Je n'ai cependant pas pu réussir à imiter ceci au moyen de lentilles.

Il n'y aura pas de difficulté à discerner la différence entre les phénomènes que j'ai décrits et ceux de diffraction, pour les personnes qui auront vu une seule fois les premiers; l'intensité de la lumière dans les surfaces lumineuses est à peu près égale; les anneaux sombres ont dans leur centre une partie parfaitement noire, qui les distingue très bien des anneaux faibles ou des bandes produites par la diffraction.

Smedley Hall, près de Manchester, le 2 décembre 1833.

Recherches sur les degrés successifs de force magnétique qu'une aiguille d'acier reçoit pendant les frictions multiples qui servent à l'aimanter; par A. QUETELET. (extrait des Annales de Physique et de Chimie, juillet 1833.)

## I. De l'objet de ce Mémoire.

Des recherches nombreuses ont été faites à différentes époques sur l'aimantation des aiguilles et des barreaux d'acier; quelques-unes sont dues à des physiciens célèbres. Cependant, malgré les savans écrits publiés sur cette matière, plusieurs questions restent encore à résoudre. Il en est une particulièrement qui m'avait arrêté dans une série de recherches que j'avais entreprises sur le magnétisme terrestre; j'en cherchai vainement la solution, soit dans les traités de physique, soit dans les ouvrages qui concernent spécialement l'aimantation. Cette question, qui a pour objet la détermination des degrés successifs de force qu'une aiguille d'acier reçoit pendant les frictions multiples qui servent à l'aimanter, me parut assez intéressante pour me déterminer à essayer de la résoudre par des expériences directes.

Coulomb avait fait connaître, par des recherches très-délicates, les différens degrés de force que présente dans toute sa longueur une aiguille après l'aimantation; il pouvait être curieux de rechercher ce qui se passe pendant l'aimantation même, de manière à counaître la force magnétique d'un point déterminé d'une aiguille après un nombre donné de frictions.

La solution de la question que je viens d'énoncer et qui fait l'objet de ce Mémoire, m'a présenté de nombreuses difficultés tant dans la partie expérimentale que dans la recherche d'une formule qui pût exprimer fidèlement toutes les circonstances des observations. Il est bien difficile, en effet, que les frictions soient toujours parfaitement gales dans tout le cours des expériences et qu'on puisse éviter toutes les causes d'erreur. Ces

recherches m'ont conduit à quelques autres résultats que je crois intéressans pour la théorie du magnétisme en général, et que je serai connaître successivement.

La plupart de mes expériences ont été faites depuis plusieurs années; et même, en 1830, en passant par Paris pour me rendre en Italie, j'en communiquai les principaux résultats à M. Arago. Cet illustre physicien voulut bien en faire part à l'Académie des Sciences, dans la séance du 12 juillet. Je sentais néanmoins le besoin de revenir sur les observations de détail, et de confirmer encore quelques résultats par des expériences nouvelles. C'est l'ensemble de ce travail que je présente dans ce Mémoire. Dans le cours de mes premières observations, je ne m'étais occupé que de l'aimantation d'aiguilles d'acier de forme cylindrique et de 6 à 7 centimètres de longueur, semblables à celles dont les voyageurs se servent ordinairement pour la détermination du magnétisme terrestre. Je m'aperçus bientôt que cette forme convenait peu pour arriver au but que je me proposais d'atteindre. Je substituai donc à ces aiguilles des barreaux parallélipipédiques de différentes grandeurs, dont les faces planes permettaient de faire les frictions avec plus de régularité.

La méthode d'aimantation que j'ai adoptée est celle du contact séparé; les deux barreaux glissans étaient inclinés sous un angle de dix degrés environ; les frictions avaient lieu en partant du milieu et en allant vers les extrémités de l'aiguille à aimanter. Toutefois, cette aiguille n'était point placée entre d'autres barreaux aimantés de crainte que le plus léger frottement sur les barreaux ne troublât son état magnétique.

Pour mesurer la force de l'aiguille après chaque friction, j'observais la durée de cent oscillations horizontales en la plaçant dans une petite chappe de papier suspendue à un fil de soie d'un décimètre de longueur environ et tel qu'il sort du cocon (1). J'avais aussi pris les précautions nécessaires pour

<sup>(1)</sup> Pour suspendre les barreaux, je réunissais plusieurs fils.

éviter les agitations de l'air, la torsion du fil, etc. Enfin, je me suis servi successivement pour compter le temps de deux chronomètres de Molineux.

Les expériences ont eu lieu dans une grande chambre dont la température était à peu près constante; je n'ai donc point eu de corrections à faire de ce chef. Quant au fer qui pouvait se trouver dans la chambre, il devait, à la vérité, modifier la direction et l'intensité de l'action magnétique exercée par le globe, mais en ne le changeant pas de place et en ayant soin qu'il fût toujours à distance assez grande pour ne pas faire varier sensiblement, pendant les expériences, la résultante de toutes les forces qui agissaient sur l'aiguille, mes résultats ont pu être pris avec sûreté, puisque je n'avais d'ailleurs en vue que de déterminer les intensités relatives des forces que prenait l'aiguille pendant l'aimantation.

Cela posé, j'ai donné successivement à l'aiguille jusqu'à 30 doubles frictions; et, à chaque double friction, j'observais la force que l'aiguille avait acquise; à cet effet, je comptais à plusieurs reprises le nombre des secondes qu'elle employait à faire cent oscillations horizontales, en partant d'une même amplitude, et j'en déduisais la valeur moyenne pour dix oscillations. Les intensités étaient alors, comme on sait, en raison inverse des carrés de ces temps.

II. De la détermination des accroissemens d'intensité magnétique que reçoit successivement une aiguille pendant l'aimantation.

....La relation qui existe entre l'intensité totale I que peut prendre une aiguille ou un barreau, et la force i reçue après un nombre x de doubles frictions, peut se mettre sous la forme suivante:

$$i=1\left(1-\mu^{x^{\alpha}}\right);$$

équation dans laquelle  $\mu$  et a sont deux constantes qui dépendent de la force de coertion de l'aiguille, de sa forme, de sa grandeur, de son poids, etc., en même temps que de la force des barreaux glissans.

On conçoit que  $\mu$  est essentiellement une fraction, et que la courbe a une assymptote dont elle approche d'autant plus que x devient plus grand. La distance de cette assymptote à l'axe des abscisses auquel elle est parallèle est égale à I. D'une autre part, la courbe coupe son axe des abscisses, et l'intensité est nulle quand x=0. De sorte que la courbe part de l'origine même, si l'aiguille n'a pas d'aimantation préalable; et elle coupe l'axe des x dans la région négative ou positive, selon que l'aiguille était déjà aimantée dans le sens de l'aimantation qui va s'opérer, ou dans un sens contraire.

Il se présente cependant ici une difficulté qu'il importe de lever avant tout; si l'aiguille était déjà aimantée dans le sens que l'on se propose de continuer, il suffirait de chercher le nombre de frictions auquel correspond cette force initiale, et d'en tenir compte dans le reste du calcul. Ainsi, je suppose que la force déjà acquise réponde à un nombre c de frictions, on continuera l'opération et le calcul en posant

$$i = I \left( 1 - \mu \left( x + c \right)^{\alpha} \right)$$

æ désignant le nombre des frictions ultérieures qu'on se proposerait de donner.

Mais si le magnétisme acquis était de nature différente à celle du magnétisme qu'on se propose de donner à l'aiguille, il faudrait regarder l'opération comme-se composant de deux parties distinctes, l'une devant détruire préalablement le magnétisme acquis, et l'autre devant donner à l'aiguille, en partant de l'état zéro, un magnétisme de nature opposée. Or, tant que les pôles ne seraient pas renversés par l'aimantation, l'exposant aurait le signe négatif. La formule exprimerait cette double

circonstance de la manière suivante :

$$i=1$$
  $\left(\begin{array}{c} \pm (x\pm c)^{\alpha} \\ 1-\mu \end{array}\right)$ 

en observant que la différence de x et de c doit toujours être prise positivement entre les parenthèses.

On a donc dans l'équation, sous la forme la plus générale, quatre constantes avec i et x, de sorte qu'il suffira de quatre observations pour déterminer entièrement la courbe, et de trois seulement quand l'aiguille n'était pas aimantée primitivement ou quand on connaît déjà sa force.

Je vais montrer maintenant, par un exemple, l'emploi de la formule précédente, et je prendrai de préférence la première série d'expériences que j'ai faites, quand je me suis livré aux recherches qui font l'objet de ce Mémoire.

L'aiguille employée était de forme cylindrique et présentait à ses extrémités deux pointes coniques d'une hauteur à peu près égale au rayon de la base. La longueur totale était de 64,5 millimètres et le poids de 5445 milligrammes.

Les barreaux qui servaient à l'aimantation, étaient d'acier anglais et avaient la forme de parallélipipèdes. Ils avaient exactement la même longueur (153 millimèt.) et les deux autres dimensions différaient très-peu; de sorte que l'un des barreaux pesait 86175 milligrammes et l'autre 85300. Le premier qui présentait quelques petites taches de rouille, faisait dix oscillations en 90" et le second en 86",56. En déterminant le moment statique de ces deux barreaux par la formule connue

$$m=\frac{\pi^2\,\mathrm{P}l^2}{3g'\Gamma^{-}}\,,$$

on trouve 2234, 2 milligrammes pour le second barreau et 2088,2 pour le premier, c'est-à-dire que la force était la même que celle qu'auraient exercée les poids précédens suspendus à des bras de levier de 1 millimètre. Ces barreaux destinés à

opérer le renversement des pôles d'une aiguille d'inclinaison construite dans les ateliers de MM. Troughton et Simms, m'ont servi généralement dans la plupart des expériences dont j'aurai à parler.

On pourra d'abord, si l'on ne veut qu'une simple approximation, faire I = 10, puisque, après 30 frictions, l'intensité de l'aiguille était 9,675. De plus, pour déterminer  $\mu$ , on se servira du nombre 2,665 représentant la force magnétique obtenue par la première friction, et on fera x = 1 et c = 0, en négligeant la très faible intensité magnétique qu'avait l'aiguille avant l'expérience, intensité qui n'était représentée que par 0,044; on aura

$$2,665 = 10 (1 - \mu)$$
,

d'où l'on déduit

$$\mu = 0.7335;$$

pour déterminer a, nous pourrons nous servir des valeur données par l'une quelconque des autres observations, et les porterdans l'équation

$$i = 10 \left(1 - 0.7335^{x}\right)$$
.

Comme alors on se donne i et x, il sera très-facile d'en déduire la valeur de  $\alpha$ . On voit que nous n'avons fait concourir alors que trois observations à la détermination de la courbe des intensités. Il est évident que les nombres de l'équation varient avec les observations que l'on fait concourir à leur détermination. En prenant l'équation suivante, à la formation de laquelle j'ai fait concourir plusieurs observations,

$$i = 10 \left(1 - 0.7523^{\circ,663743}\right)$$

on parvient aux résultats consignés dans le tableau ci-joint. Les intensités sont calculées non dans leur valeur absolue, mais

d'une manière relative et en prenent pour unité la force qu'anrait l'aiguille si elle employait 100 secondes de temps à faire 10 oscillations.

| PRICTIONS:  | INTENSITÉS     |                | DURÉE DE 10 OSCILLAT. |                  |                       |  |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|
|             | observées,     | enleuléés.     | observés.             | calculés.        | différence.           |  |
| 310 ,<br>20 | 2,665          | 2,477          | 61″,25                | 63″,54           | +37,29                |  |
|             | 3,639<br>4,430 | 3,630<br>4,457 | 52 ,42<br>47 ,51      | 52 ,49<br>47 ,87 | ±0,07<br><b>-0,14</b> |  |
| 4           | 5.086          | 5,105          | 44 .34                | 44 ,26           | -0,08                 |  |
| 5           | 5.472          | 5,632          | 42 ,75                | 43 ,14           | -0.61                 |  |
| 6           | 5,745          | 6,074          | 41 ,72                | 40 ,58           | -1.14                 |  |
| 8           | 6,504          | 6,775          | 39 ,21                | 38 ,42           | -0,79                 |  |
| 10          | 7,433          | 7,308          | 36 ,68                | 36 ,99           | . +0 ,31              |  |
| 12          | 7,720          | 7.726          | 36,00                 | 35 ,98           | -0 ,02                |  |
| 16          | 8,656          | 8,835          | 84 ,00                | 84 ,68 .         | 40,68                 |  |
| 20          | 8,895          | 8,748          | 83 ,53                | 83 ,81           | -1.0 ,28              |  |
| 30          | 9,675          | 6,842          | 32 ,15                | 82 ,72           | 4-0 ,57               |  |

Les différences, comme l'on voit, excepté la première et la sixième, ne dépassent pas une seconde; et la manière dont elles se succèdent, quant aux signes, semble montrer qu'elles proviennent moins de la formule que des circonstances qui ont accompagné l'aimantation ou l'observation de l'intensité. Ces résultats pourront paraître satisfaisans, si l'on observe que l'expérience se prolonge pendant toute une journée, que l'observation de la durée des oscillations comporte ses erreurs, et que l'aimantation surtout expose à des différences assez considérables, car deux frictions sont rarement faites exactement dans les mêmes circonstances, et nous verrons bientôt qu'une seule friction suffit en général pour produire un renversement de pôles dans une aiguille même fortement aimantée. D'ailleurs une aimantation défectueuse influe nécessairement sur tous les résultats subséquens; on pourrait du reste, par l'emploi de la méthode des moindres carrés, trouver des constantes qui feraient accorder mieux encore les résultats du calcul avec ceux de l'expérience.

(Divers tableaux numériques viennent confirmer encore l'ac-

cord de la formule avec les résultats de l'expérience. Le reste du mémoire comprend les chapitres suivans :

III Examen particulier du cas du renversement des pôles d'une aiguille ou d'un barreau qu'on aimante.

IV Des relations qui existent entre la force des barreaux qu'on aimante et celle des barreaux qui servent à l'aimantation.

V Sur la possibilité de prévoir le résultat de l'aimantation avec le moins d'observations possibles.

Nous nous bornerons à présenter ici les conclusions qui résultent de l'ensemble de ce travail.)

- 1º Quand on aimante à saturation par la méthode du contact séparé, une aiguille ou un barreau qui n'avait point encore reçu l'aimantation, la force magnétique acquise est un maximum par rapport aux forces qu'on pourrait donner à cette même aiguille ou à ce même barreau par des renversemens subséquens des pôles.
- 2° La force magnétique que peut acquérir l'aiguille devient plus faible à mesure que les renversemens de pôles se multiplient.

Les séries de frictions qui tendent à ramener les pôles dans leur état primitif sont plus efficaces que les autres.

3° Cette différence entre les forces qu'acquiert l'aiguille, après les renversemens successifs des pôles, va continuellement en s'affaiblissant et converge vers une limite.

Elle dépend en général de la grandeur de l'aiguille pat rapport à celle des barreaux glissans, ainsi que de sa force de coertion.

- 4° On ne donne point à une aiguille toute la force maguétique qu'elle peut acquérir, si les frictions n'ont pas lieu sur toute sa surface; ceci devient surtout sensible dans le renversement des pôles.
- 5° Les barreaux glissans donnent, toutes choses égales, aux barreaux de même dimension qu'eux, une force magnétique égale à celle qu'ils possèdent, et dans les barreaux de dimension différente, les forces acquises sont comme les cubes des dimensions homologues.

La dernière partie de cet énoncé est établie depuis long-temps par les expériences de Coulomb.

6º Quand on frictionne des barreaux aimantés avec d'autres barreaux plus faibles qu'eux, la force des premiers diminue au lieu d'augmenter, et il paraît que la force deviendrait celle que ces derniers barreaux sersient susceptibles de donnes aux premiers par l'aimantation directe.

7° La relation qui etiste entre les forces qué repoit une sil guille ou un barreau par des frictions successives et le nombre de ces frictions peut être exprimée par une formule exponentielle contenant trois constantes.

Une seule de ces trois constantes paraît changer de valeur avec la grandeur des barreaux qu'on aimante, du moins tant que ces barreaux conservent une grandeur qui n'excède pas celle des barreaux glissans, et qu'ils sont de même qualité d'acier.

Ainsi l'on connaît d'avance les degrés successifs de force que va prendre un barreau à chaque friction; si l'on a déterminé préalablement la loi de ces accroissemens, pour les mêmes barreaux glissans, et pour un autre barreau quelconque qui doit servir de module. Si le barreau qu'on frictionne avait un commencement d'aimantation, il faudrait calculer d'abord le nombre de frictions auxquelles correspond cette force, afin de pouvoir assigner le rang des frictions subsequentes et le grandeur des forces magnétiques correspondantes.

8° Quand les barreaux glissens sont plus grands que le barreau qu'on aimante, dès la première friction complèté, la force du magnétisme est à très peu près moitié de la force qu'aura le barreau aimanté dans son état définitif.

Après la douzième friction complète, la force magnétique diffère peu de celle que les barreaux glissans peuvent communiquer.

12. 175 S

Photomètres, par MM. De MAISTRE, QUETELET et ARAGO (Annales de Physique et de Chimie, de Poggendorf, nº 9; 1833).

La photométrie, cette partie importante de l'optique, de laquelle au fond toutes les recherches en rapport avec les nombreux phénomènes de l'inflexion, de la réfraction, de l'absorption et de la polarisation, ont à attendre leurs appréciations numériques (1), la photométrie, disons-nous, a été depuis quelque temps l'objet de plusieurs recherches, que nous nous bornerons jei à faire connaître succinctement, bien qu'elles aient été dirigées en partie vers des buts spéciaux.

Afin de comparer l'éclat des corps offestes (2), le comte De Maistre, de St-Pétersbourg, a inventé l'instrument dont l'on voit une coupe dans la fig. 3. planche L. Il consiste en deux prismes: l'un de verre blanc, et l'autre, qui est ombré dans la figure, de verre bleu. Vers la base de la coupe trausversale, l'épaisseur ca du prisme blanc est de 1 pouce 8 lignes; et l'angle aigu, d dans le blanc et c dans le bleu, est de 1 s degrés. Ils sont disposés l'un sur l'autre de manière à former un parallélipipède; par ce moyen, l'on voit les objets dans leurs véritables directions. Lorsque l'on s'en sert, l'on amène la partie mines bd du prisme blanc devant l'objectif d'un télescope, et l'on fait glisser le prisme bleu jusqu'à ce que l'on trouve une épaisseur à travers laquelle l'éclat du corps céleste le plus brillant soit égal à celui

<sup>(1)</sup> Dans tous les phénomènes encore si compliqués que la lumière polarisée présente dans les cristaux quand on l'analise au moyen d'une tourtourmaline, l'explication revient toujours à déterminer l'intensité des rayons colorés simples de la lumière blanche pour chaque point du champ de la vision. P.

<sup>(2)</sup> Wollaston se proposait le même but dans sa methode décrite dans ses annales, vol. xv1, pag. 328. P.

du corps le moins brillant. Une échelle, munie d'un micromètre, donne le point où cette égalité a lieu.

M. Quetelet, de Bruxelles, s'est servi d'un instrument semblable dans son principe; il ne diffère du précédent qu'en ce que les deux prismes sont de verre coloré de même espèce. Les mesures sont aussi obtenues au moyen de l'épaisseur du parallélipipède, qu'on fait facilement varier au moyen d'une vis micrométrique qui fait glisser, d'un mouvement doux, les deux prismes l'un sur l'autre. Le défaut de cet instrument est le même que celui du précédent à cause de l'impossibilité de trouver un verre qui ait la même quatre et la même teinte dans toute son étendue. Pour cette raison, M. Quetelet l'a rejeté et construit le suivant.

La construction de ce nouveau photomètre repose sur la diminution que la lamière subit par des réflexions répétées. On le volt dessiné dans la fig. 4, planche I, au quart de sa grandeur naturelle. Il consiste un deux parties : l'une A sert pour un nombre de réflexions pair; l'autre B pour un nombre împair. Affin que la lumière sabisse un nombre de réflexions pair , les deux faces de la plaque de verre a, a', a'', doivent être parallèles : l'une de ces faces doit être munie du triangle étamé b'b'b, et l'autre d'un triangle semblable bbb. Les deux triangles sont rectangles, de même grandeur, situés dans la même direction; ils ne se convrent cependant pas si l'on regarde le verre perpendiculairement, mais sont disposés de manière que les cotés de celui de dessous dépassent ceux de célui de dessus, comme on le voit par la figure. Pour les réflexions impaires, l'on se sert de fa partie B, formée comme la précédente de deux triangles rectangles étamés, appliqués sur les deux faces, avec la différence que le triangle de dessous est plus grand que celui de dessus, et qu'il est disposé de manière que ses trois côtés le dépassent, comme il est indique dans la figure."

Supposons qu'un rayon lumineux traverse la plaque et vienne tomber sur la bande étamée b'cb'c du triangle tourné vers l'œil de l'observateur, il sera réliéchi vers le triangle bbb, et après y avoir subi mue econde réliexion, il sortira par la bande

bh'ch; la même chose arrivera après quatra, six ou un plus grand nombre de réflexions d'ordre pair. On augmente ce nombre en faisant tomber, le rayporplus vers la base du triangle. L'on trouve facilement le pombre des réflexions en faisant aller l'œil du sommet à la base du triangle, et en comptant le nombre de fois que, la partie bb'ch du triangle supérieur se répète sur le triangle inférieur,. Les lignes de séparation de ces images sont trèsdistinctes, coi transcription des ces images sont trèsdistinctes, coi transcription des ces images sont des distinctes, coi transcription de ces images sont des distinctes, coi de ces images sont de ces images sont des distinctes, coi de ces images sont de ces images sont de ces distinctes de ces images sont de ces distinctes de ces images sont de ces distinctes de ces de

plour des réflexions en nombre impair. L'ouise sert de le partis B. Ou laisse tomber le rayon de lamière sur une des parties saillantes du grand tripogle, etion: l'observe à au sortie sur L'autre partie.

MM. Quetelet et Plateau (1) ont fait quelques recherches axec cet instrument et ont trouvé des résultats concerdans; ils app yu que, pour éteindre la lumière du soleil, il felleit et à 29 réflexions et que l'erreur ne pouvait pas dépasser une ou deux réflexions. Le lumière des étoiles de première grandeur est éteinte après 20 réflexions.

"Yerre, situs entre les deux miroirs, absorbe une peut é des rayons d'antent plus grande, que les réflexions sont plus nombreuses; ce serait gapquiant peu de chose si l'on appliet en tenir compte. Afin d'éviter per ingonvénient : les auteurs ent proposé de mettre de rôté la plaque de verre et de laisser les deux triangles prince per des proposés de mettre de roté la plaque de verre et de laisser les deux triangles prince per des proposés de matriages per les deux triangles proposés de mettre de roté la plaque de verre et de laisser les deux triangles prince que cette disposition de soit défectueuse; la lunière, d'après ce que Resuster a diti, se colonant après plusieurs réflexions sur le métal (2).

وأخر وبروا وبروان والمواج والمراج والمراج والمراجع والمرا

<sup>1) (</sup>a) Contin par ada interpalam tra vaniz pur des Massons d'optique (Sanà. 1901, 25, 2 pag. 308), tra vail qui fut repris assulta per M. Farder soès une autre forme (ann. vol. xxxx, pag. 601) at a conduit M. le professeur Stammer à Vienne à la découverte de ses disques atroboscopiques qui sont si répandus aujourd bui. P.

<sup>2: (4)</sup> Mettie lorsque la l'effetton à lieu sur des verres tion colores, la lumière titautie so trouvel coljours colores, la Répendamment de l'absorption et de l'interférence di partit de l'incidence perpendionaire junqu'el ingle ple

Ce n'est pas la première fois que l'on se sert de réflexions répétées pour éteindre la lumière. Déjà en 1815, Brewster, dans les Transactions de le société royale d'Edimbourge décrit un instrument qui, bien qu'il n'ait été appliqué par son auteur qu'à remplacer les verres colorés dans les observations sur le soleil, (1) ressemble dans sa construction à l'instrument de M. Quetelet. On le voit dans la figure 5, pl. I.

AB est une grosse plaque de verre, et si l'on n'avait pas de verre d'épaisseur suffisante, l'on pourrait attacher plusieurs plaques ensemble au moyen du baume de Canada. Les faces supérieure et inférieure de cette plaque, ou système de plaques, doivent être parallèles. Le rayon incident sa est ici affaibli per la

plus grande polarisation des rayons rouges, ces rayons violets sont réflechis en plus grand nombre. Depuis l'angle de plus grande polarisation des rayons violets jusqu'à l'incidence parallèle, ce sont les rayons rouges qui sont réfléchis en plus grand nombre. Entre ces deux anglés de polarisation, il y a une incidence pour laquelle le rapport primitif entre les rayons violets et rouges n'est pas changé par la réflexion, d'est pour ce motif que les rayons du milieu du spectre ne sont pas réfléchis en nombre convenable pour que la lumière puisse paraître entièrement blanche. Tout ceci est une suite nécessaire de la formule de Fresnel pour la lumière réfléchie.

$$\frac{1}{2} \frac{\tan^2(i-i')}{\tan^2(i+i')} + \frac{1}{2} \frac{\sin^2(i-i')}{\sin^2(i+i')},$$

Dans l'aquelle, comme on peut le voir dans ces annales, § 100, pag. xxis, i éésigne l'angle d'incidence, et i l'angle de réfraction, l'ou peut connaître ce desnier d'après la valeur du premier et d'après le rapport de réfraction a, car on a: sin. i' = n sin i. P.

(a) C'est dans la même vue que le mécanicien Duwe a fait un appareil en 1828, composé de deux verres noirs, assemblés comme dans l'appareil de polarisation. Mais, plus tard, il l'a composé de trois miroirs semblables, placés de manière qu'après trois réflexions dans l'augle de polarisation, les rayons réfractés à leur sortie fossent parallèles aux rayons incidens. En se servant d'une parcille combinaison pour l'eculaire d'un télescope, on lui trouve l'avantage sur les vers noirs ordinaires qu'elle ne présente pas sealement une image du soleil bien nette, mais aussi parfaitement blanche. P.

réflexion qu'il éprouve aux deux côtés intérieurs de la plaque. Au dessus et au dessous sont deux plaques C, D impénétrables à la lumière, disposées comme on le voit par la figure ; elles ne servent qu'à écarter la lumière étrangère; elles sont noircies sur la face qui regarde la plaque, et ne peuvent toucher le verre, d'après la recommandation de Breweter. La diminution nécessaire des rayons s'opère ici par le changement des engles d'incidence, ou par l'augmentation du nombre des réflexions, ou par l'angmentation d'épaisseur de verre vou par l'application de verres colorés au lieu de verres blancs, ou enfin en couvrant les faces réfléchissantes d'une substance qui, dans ses rapports avec la réfraction, se rapproche ou s'éloigne da verre. Par la combînaison de ces moyens, l'on peut parvenir à éteindre la lumière au degré desiré. Le rayon cV, qui sort après la seconde réflexion, si l'on n'a pas pris l'angle d'incidence très petit, se trouve entièrement polarisé; celui qui sort après trois reflexions, l'est pareillement, même avec de bien plus grands changemens de Spiling of Control of R l'angle d'incidence.

Enfin, l'on doit encore signaler les recherches que M. Arago a faites depuis peu et qu'il a prises pour sujet d'un mémoire qu'il a lu à l'Académie de l'aris, sous le titre: Sur les moyens de résoudre la plupart des questions de photométrie que la découverte de la polarisation de la lumière a fait naître. Il est fâcheux que nous ne connaîssions de ses recherches que la notice suivante, qui est extraite de l'Institut, no 13, pag. 106.

« M. Arago, remarque, en commençant son mémoire, qu'au milieu des progrès brillans et inespérés que l'optique a faits depuis un tiers de siècle, une seule branche de cette science, celle qui traite de la mesure des intensités; celle qu'on a désignée sous le nom de photométrie, est restée à peu près stationnaire. Suivant lui, les moyens dont Bouguer, Lambert, Rumford, firent usage manquent entièrement de précision. M. Arago travaille depuis quelques années à remplir cette lacune de l'optique, ne fût-ce, dit-il, qu'à raison des applications multipliées dont les méthodes photométriques paraissent susceptibles.

" L'objet principal de son memoire était aujourd'hui la loi

d'après impelle un faisceau de lamière polyrisée se parlage entre l'image ordinaire et l'image extruordinaire, quand ce faisceau traverse un cristal doue de la double refruction. La copnaissance de cette loi; outre son importance sous le rapport théorique, conduirait très-simplement à la solution d'un grand nombre de questions astronomiques très-curieuses. M. Arago signale entre autres la comparaison de l'intensité luminense de la portion de la lune que les rayons solaires éclairent directement, avec celle de la partie du même astre qui reçoit seulement les rayons réfléchts par la terre. Il croit, d'après les expériences qu'il a déjà tentées à cet égard, qu'on pourra, avec les metrumens perfectionnés dont il espète faire bientôt usage, saisir dans la lumière dendrée les différences de l'éclat plus ou moins auagentide l'étmosphère de notre globe. Il n'est donc pas impossible i malgré tout ce qu'un pareil résultat exciterait de surprise du premier conp d'œil, qu'un jour les météorologistes sillent puiser dans l'aspect de la lune des notions priscieuses sur l'élat moyen de diaphaneile de l'atmosphère terrestre dans les hémisphères qui successivement concourent à la production de la lumière cendrée. er i er er keiler

Après avoir aussi indiqué tout le parti qu'on pourra tiret de la loi de polarisation chierchée, pour perfectionner les observations si importantes des éclipses des satellites de Jupiter, M. Arago est passé à l'explication détaillée des méthodes dont il se propose; de faire usage pour arriver expérimentalement, et dans tous les tais, à la commissance des intensités comparatives des rayons ordinaire et extraordinaire: Ces méthodes sont entièrement upuvelles; il serait impossible dien donner une idée suffisante sans le sécours de figures et de quelques calculs analytiques; aussi mous contenterons nons, pour aujourd'hui, de dire que les méthodes imaginées par M. Arago, outre l'exactitude qui leun est propre, se font remarquer par la circonstance véritablement paradoxale que la comparaison des deux images s'effectue sans que ces deux images aient besoin d'être jamais séparées.

En terminant sa lecture, M. Arago a fait connaître les moyens

dont il s'est servi, pour déterminer les proportions de lumière contenue dans les faisceaux réfiéchis sons toutes sortes d'angles, quelle que soit la nature de la substance éprouvée; il a montré, par exemple, comment on peut trouver l'angle de polarisation sur les métaux.

Photomètres de MM. De HUMBOLDE, POTTER, etc.

Dans la 12° livraison de ses Annales de physique et de chimie, M. Poggendorf cite quelques autres tentatives pour parvenir à la construction d'un bon photomètre; il fait connaître en premier lieu un ingénieux emploi du sextant à réflexion que M. De Humboldt a imaginé pour apprécier les degrés d'intensité de la lumière des étoiles, et dont cet illustre savant a fait autrefois l'application à plusieurs étoiles du ciel austral.

Quand l'allidade du sextant est sur le point zéro du limbe. que les deux miroirs sont parallèles, et qu'on dirige l'instrument vers une étoile, on voit dans la lunette, qui est parallèle au limbe et inclinée d'environ 15° sur le petit miroir, deux images de l'étoile, l'une directe par la partie non étamée de ce petit miroir, et l'autre indirecte qui arrive à la lunette après deux réflexions auccessives sur le grand miroir et la partie étamée du petit miroir. La dernière est naturellement plus faible que la première, mais on a un moyen de les rendre de même intensité; la lunette, d'après la nature du sextant, n'est pas susceptible de tourner sur son axe, mais elle est munie d'une vis par laquelle elle peut toujours être éloignée ou rapprochée du limbe en lui restant parallèle. D'après ce mouvement, on conçoit que les rayons directs et réfléchis d'une même étoile, qui, pour une certaine position de la lunette, se partagent sur l'objectif de manière que les premiers passent par sa partie supérieure et les seconds par sa partie inférieure, peuvent être répartis sur l'objectif dans un rapport donné. Si l'on rapproche la lumette du limbe som augmente. la partie de l'objectif qui reçoit les rayons réfléchie; es en conséquence l'intensité de l'image réfléchie augmente également; tatt dis que la partie qui reçoit les rayons directs diminues et l'on peut arviver ainsi à un point où les intensités des deux images sont égales.

Si l'on est arrivé à cette derpière position pour une étoile, il est facile ensuite de comparer deux étoiles, il suffit en effet de diriger la lapette sur l'une d'elles et de tourner ensuite l'altidade jusqu'à ce qu'en apérçoive près de cette image directe l'image réfléchit de la seconde étoile; l'oil distingue facilement avec quelque pratique, laquelle est la plus lumineuse; et par diverses comparaisons semblables, on se trouve à même de ranger les étoiles comparées, d'après la quantité de leur lumière.

C'est d'après cette méthode que M. De Humboldt, dans son voyage en Amérique, a établi les appréciations suivantes (e); les étoiles de première grandeur sont de 80 à 200°; celles de seconde grandeur de 60 à 80°; celles de troisième grandeur de 45 à 60°; celles de quatrième de 30 à 45° et celles de uinquième grandeur entre 20 et 30°.

| <ul> <li>State of the property of the prop</li></ul> |                   | •  | • •      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|----------|
| Siring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | de la grue        | ,  | <br>. 26 |
| Canopus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & du grand chien. |    | <br>, 73 |
| 4 du centaure 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a du lièvre       | :  | <br>. 71 |
| Achernar 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |    | <br>. 70 |
| # da centaure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |    |          |
| -Romehault year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a de la colombe.  | :  | <br>. 68 |
| Rigel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A .               | •  | <br>. 67 |
| Procyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | y du grand chien. |    | <br>66   |
| Beteigeuze 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a du phénix       |    | <br>. 65 |
| Beteigeuze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | γ de la grue      | ٠  | . 59     |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z du grand chien  |    | <br>. 51 |
| a delle graet :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a de l'indien     | ٠. | <br>. 50 |
| * du peon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B du grand chien  |    | <br>. 47 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>          |    |          |

En comparant des étoiles qui sont à de grandes distances, on

Standard Berger adams

Acres to the company of the company

<sup>(1)</sup> Voyage, etc., édition in-80, t. IV, p. 32 et 287.

reçoit naturellement les rayons de celles qu'on vost par réflexion sous des angles divers d'inclinaison sur le miroir. Cette différence d'incidence peut être d'une grande influence quand la réflexion s'opène par des miroirs de verre transparent; mais elle tire peu à conséquence quand elle a lieu sur des verres étamés bu sur des miroirs métalliques (1).

Ou trouvé aussi dans les Annales de Berlin la description du photomètre de M. Potter, mais comme elle n'est point accompagnée d'une figure qui la rende plus facile à concevoir, pous préférons présenter sei la description que M. Potter lui-même à bien vouln nous communiques.

:Cet instrument de photométrie par comparaison présente plusieurs avantages, mais il ne peut être mis en expérience que pendant le jour, en plein air, et avec un ciel favorable; c'està-dire upiformément convert de manière que la lumière arrive également des différens côtés vers une tablette qui est la partie essentielle de l'instrument, fig. 6, pl. LiC'est: une pièce de bois unie d'environ 16 pouces en longueur sur 13 pouces en largeut, sur cette pièce de bois est fixée, à angle droit; une bande d'environ 23 3/4 pouces de longueur sur 3 3/8 pouces de largeur. Le bord de cette bande est fixé le long d'un demi-cercle comme le représente la figure. Au centre de l'arc circulaire est un axe a sur lequel tournent les deux bras ab et ac, à chacun de ces bras est attaché un morceau de grown glass dont les faces out été polies et dont le partie postérieure a été couverte chemite d'un vernis noir de cire à cacheter pour y détruire la réflexion. Ces morceaux de verre sont fixés de manière qu'en tournant autour du pivot, ils restent toujours perpendiculaires au plan du bois, et réfléchissent toujours vers l'œil placé en d, par exemple, les images de certaines parties de la surface de la

<sup>(1)</sup> D'après des appreciations de M. Potter, l'intensité de la lumière après la réflexion sur des miroirs métalliques varie si peu avec l'angle d'incidence, qu'on peut la regarder à peu près comme invariable. (Note de M. Poggendorf).

bande. Si cette surface est également éclairée dans toute son étendue, la vivacité de la réflexion dans les verres ne dépendra que de leur inclinaison par rapport aux rayons visuels. Quand le verre réfléchit vers l'œil, la lumière de la partie de la tablette directement opposée ou du point e, la réflexion sera très-forte et elle sera la plus faible quand l'nicidence est à peu près perpendiculaire, ou quand les verres font voir à l'œil la partie voisiae de f. Quand on a une position fixe pour l'œil ou un tube à travers lequel on voit les verres, on détermine aisément l'angle sous lequel la lumière qui entre dans l'œil est incidente sur le verre, au moyen d'un cercle gradué autour du point a, et qui montre l'inclinaison des bras sur la direction de la lumière.

L'instrument qui vient d'être décrit, muni de deux morceaux de crown glass fixés aux bras ab et ac, est tel qu'il a été employé par M. Potter pour déterminer l'intensité de la lumière dans les anneaux de Newton par transmission. Quand on veut comparer une autre substance polie au crown glass, elle doit occuper la place de l'un des morceaux de verre, et être attachée avec soin au bras qui doit la faire tourner autour du pivot.

M. Poggendorf parle encore d'autres photomètres et particulièrement d'un dont la description lui a été communiquée par un anonyme; la lumière y est éteinte dans son passage au travers de petits vases remplis d'un liquide coloré. Pour rendre l'absorption plus ou moins forte, 25 petits vases sont numérotés d'après les proportions dans lesquelles un liquide fortement absorbant est mêlé à de l'eau pure. Nous devons nous borner à indiquer le principe d'après lequel ce photomètre est construit; il participe, comme on voit, au défaut de tous les photomètres par absorption, ce qui n'empêche pas ces instrumens d'être utiles dans bien des circonstances. Sur l'absorption de la lumière par les milieux colorés, considérée sous le rapport de la théorie ondulatoire, par sir John F.-W. Herschel (1).

L'absorption de la lumière par des milieux colorés, est une branche de l'optique physique qui n'a été étudiée que depuis une époque récente avec ce degré d'attention que réclame son importance. Les recherches de Newton sur les couleurs des corps naturels, quoiqu'ingénieuses et élégantes, ne peuvent guères, dans l'état actuel de nos connaissances, être regardées autrement que comme une généralisation prématurée; et elles ont eu l'effet naturel de pareilles généralisations, quand elles sont spécieuses en elles-mêmes et appuyées par une autorité qui pour le temps n'admet point d'appel, c'est-à-dire, qu'elles répriment la curiosité en paraissant rendre toute recherche ultérieure superflue et en tournant l'attention vers des terrains improductifs. J'ai montré, je crois d'une manière satisfaisante, dans mon Essai sur la lumière que l'application de l'analogie des couleurs des lames minces à celles des corps naturels est limitée à une classe comparativement resserrée, tandis que les phénomènes de l'absorption, auxquels je pense qu'on peut rapporter la grande majorité des couleurs naturelles, m'ont toujours paru constituer une branche de photologie sui generis, qui doit être étudiée en elle-même par la voie de recherches inductives et dans les rapports constans avec les faits tels que la nature les présente.

Le caractère le plus remarquable dans cette classe de faits, consiste dans l'inégale absorbabilité des différens rayons du prisme et l'absence totale de quelque chose de semblable à la régularité qu'on observe en passant progressivement d'une extrémité du spectre à l'autre. En considérant le sujet sous ce rapport, toute idée de gradation régulière fonctionnelle dispa-

<sup>(</sup>τ) Ce mémoire a été lu à la réunion de l'association britannique à Cambridge, et inséré dans le Philosophical Magazine pour décembre 1833.

rait; nous semblons perdre de vue la grande loi de continuité, et nous nous trouvons engagés au milieu de relations illusoires et capricieuses en apparence, tout-à-fait différentes de ce qu'on observe dens les autres branches de l'optique. C'est peut-être pour ce motif surtout que les phénomènes de l'absorption, dans quelques travaux récens et sous le point de vue où M. Whowell s'est placé dans son rapport sur les progrès et l'état actuel de cette branche de la philosophie naturelle, ont été présentés comme très-difficiles à se concilier avec la théorie des ondulations de la lumière. En tant que j'ai décrit précédemment les phénomènes en termes propres, il est évident qu'il s'attache une certaine difficulté à les ramener à une théorie quelconque qui serait même en état de les expliquer définitivement d'une manière exacte. Quand il existe manifestement une pareille complication et des discontinuités aussi brusques dans un assemblage considérable de faits, on ne peut attendre que le simple énoncé de quelques propositions générales, comme des mots cabalistiques, va tout à coup dissiper cette complication et faire que tout devienne clair et intelligible. Si nous représentons l'intensité totale de la lumière, en un point quelconque d'un spectre partiellement absorbé, par l'ordonnée d'une courbe dont l'abscisse indique la place du rayon dans l'ordre de réfrangibilité, il sera évident, d'après le nombre énorme de maxima et de minima, et les sauts brusques et les fréquens anéantissemens de sa valeur pour les différentes amplitudes de l'abscisse, que son équation, si toutefois on peut la ramener à une expression analytique, doit être d'une nature singulièrement complexe, et doit en tous cas renfermer un nombre considérable de constantes arbitraires dépendant des relations qui existent entre le milieu absorbant et la lumière. en même temps que des transcendantes d'un ordre élevé et compliqué. Nous ne devons pas attribuer à l'insuffisance d'une des deux théories rivales, si nous n'apercevons pas d'abord comment de pareils phénomènes peuvent se réduire à l'une ou à l'autre, mais plutôt nous devons chercher à nous assurer s'il se trouve, d'abord, quelque chose dans les phénomènes considérés en général qui répugne soit aux principes de la dynamique, soit aux notions que ces théories admettent respectivement comme faits fondamentaux.

. Maintenant, pour ce qui regarde seulement le fait général de l'obstruction et de l'extinction définitive de la lumière dans son passage à travers des milieux épais, si nous comparons la théorie corpusculaire et la théorie des ondulations, nous trouverons que la première s'appuje sur notre ignorance et la desnière sur notre connaissance pour l'explication des phénomènes d'absorption. En cherchent à expliquer l'extinction de la lumière, par la doctrine corpusculaire, nous devons considérer la lumière qui est éteinte ainsi comme un corps matériel, non susceptible de s'aucantir. Elle peut néanmoins subir une transformation; et l'on peut rechercher si la lumière qui est devepue inactive, a passé dans des agens impondérables tels que la chaleur, l'électricité, etc. Le pouvoir échaussant des rayons solaires, donne au premier abord une consistance plausible à l'idée de la transformation de la lumière en chaleur par l'absorption. Mais quand on vient à examiner la matière de plus près, on la trouve partout hérissée de difficultés. Comment se fait-il, par exemple, que les rayons les plus éclairans ne sont pas les plus calorifiques, mais qu'au contraire l'énergie calorisique accompagne, dans sa plus grande intensité, les rayons qui possèdent comparativement de faibles pouvoirs éclairans? Ces questions et d'autres de semblable nature pourront peutêtre recevoir leurs solutions par la suite; mais pour le moment on ne saurait y répondre. Ce n'est donc pas sans motif que la question « que devient la lumière? » qui paraît avoir été agilée par les photologistes du siècle dernier, a été regardée comme étant d'une haute importance et d'une grande difficulté, par les philosophes de la doctrine corpusculaire.

D'une autre part, la réponse à cette question, dans la théone des ondulations, est simple et claire. La question « que devient la lumière? » dépend de cette autre plus générale, « que devient le mouvement? » et la réponse, dans les principes de la dynamique, est qu'il continue toujours. Aucun mouvement

n'est anéanti, rigoureusement parlant; mais il peut se partager, et les parties peuvent se trouver opposées et, dans le fait, se détruire mutuellement. Un corps frappé, quoique parfaitement élastique, vibre pendant un temps et paraît rentrer ensuite dans son repos primitif. Mais ce repos apparent (même en faisant abstraction de la partie de mouvement qui peut être enlevée par l'air ambiant), n'est autre chose qu'un état de mouvemens partagés et mutuellement détruits, dans lequel chaque molécule continue à être agitée par une multitude indéfinie. d'ondes réfléchies à l'intérieur, et propagées dans toutes les directions possibles, à partir de chaque point de la surface où elles vont frapper successivement. La superposition de pareilles ondes, on peut le concevoir facilement, opère à la fin leur destruction mutuelle qui sera d'autant plus complète que la figure du corps est plus irrégulière et le nombre des réflexions internes plus grand.

Dans le cas d'un corps parfaitement élastique et d'une figure parfaitement régulière, la réflexion interne d'une onde, une fois propagée à l'intérieur dans une certaine direction particulière, peut se continuer à l'infini sans produire de destruction mutuelle; et dans les corps sonores d'un nature éminemment élastique, nous voyons dans le fait que le mouvement se continue très-long-temps. Mais le moindre manque d'élasticité parfaite, change notre conception d'une masse en vibration, en une multitude de systèmes inharmoniques communiquant entre eux. A chaque transport d'une ondulation d'un tel système au système voisin, un écho partiel est produit. L'unité de l'onde qui se propage est rompue de cette manière, et une partie de cette onde se disperse dans l'intérieur du corps sous forme d'ondulations distinctes partant, comme d'un centre de divergence, de chacun des systèmes dont nous avons parlé plus haut. Après avoir passé et repassé ainsi un nombre de fois plus ou moins grand à travers le corps (quelque parfaites que l'on puisse supposer les réflexions à sa surface), l'onde primitive se trouve divisée en une foule d'autres, d'une grandeur insensible, qui, par leur mouvement continuel dans le corps,

finissent par se détruire mutuellement; pendant que chacune des ondes secondaires ainsi produites éprouve à son tour les mêmes alternatives de rupture et de dégradation.

En parlant ici de la destruction du mouvement, j'ai supposé à dessein que le corps mis en vibration ne communique avec aucun autre. Un corps d'une élasticité parfaite ou trèsgrande, étant frappé dans l'air, vibre assez long-temps pour donner naissance à des frémissemens somores qui se communiquent à l'air; mais si son élasticité est nulle ou très-foible, le mouvement interne décrit plus haut, s'exécute avec une telle rapidité que les impulsions produites sont en trop petit nombre et s'évanouissent trop rapidement pour passer de la surface du corps aux couches d'air adjacentes.

Dans mon Essai sur le son, je suis parti de ce principe de réflexion interne et de subdivision non interrompue dans un milieu consistant en une terre légère entre-mêlée de beaucoup d'air, pour expliquer les bruits sourds que l'on attribue souvent à la reverbération de cavités souterraines, et en particulier ceux de la solfatare de Pouzzole, qui ont acquis une grande célébrité. On peut assez bien comparer les bruits sourds et mal définis ainsi produits par la succession d'échos partiels, à la lumière nébuleuse qui éclaire un milieu laiteux, lorsqu'on y introduit un rayon lumineux intense. Si maintenant l'on suppose une masse semblable de particules matérielles, isolée de toute communication avec l'air extérieur par quelqu'enveloppe sonore, les échos partiels, en frappant la surface dans une certaine direction, sont renvoyés de nouveau dans l'intérieur : d'où naissent de nouveaux mouvemens, de sorte qu'à la fin, il devient impossible d'assigner un point dans l'intérieur de la masse qui ne soit pas agité, dans un seul et même instant, par des ondulations qui la traversent dans tous les sens imaginables. Or l'état d'une molécule, sous l'influence d'un nombre infini d'impulsions contraires ainsi superposées, est identique avec l'état de repos.

Maintenant, la seule difficulté qui se rencontre encore dans l'application de la théorie ondulatoire aux phénomènes d'ab-

٠,

sorption, c'est de concevoir comment un milieu, c'està-direune combinaison de molécules éthérées et de molécules palpables (1), peut être constitué de manière à devouir transparent; ou librement perméable à un rayon ou système d'ondulations, et opaque ou difficilement perméable à un autre système qui ne diffère que peu du premier quant au nombre des ondulations. Nous aurons atteint le but que nous nous proposions dans cet article, si nous pouvons indiquer des modes d'agrégation et des combinaisons dans lesquels l'air, au lieu de l'éther, est le milieu ondulatoire, et qui, ou bien seront incapables de transmettre un son musical d'une nature donnée, ou le transmettront bien moins vite que les sons d'une autre nature, quoique peu différente de celle du premier. Or, tout ce dont l'expérience ou une théorie basée sur des fondemens assez solides pour commander la conviction, nous démontre la possibilité dans le cas des sons musicaux, doit, comme on ne saurait le nier, avoir son analogue parmi les phénomènes des couleurs, lorsqu'on les rapporte aux vibrations de l'éther. Un exemple d'une combinaison acoustique ou d'un système composé vibratoire, incapable de transmettre un son musical donné, nous est fourni par le tuyau AE, qui, après avoir formé seul une certaine longueur AB, se divise au point B en deux tuyaux Bc et bc, fig. 7, semblables et disposés d'une manière symétrique, qui se réunissent de nouveau en Dd, et constituent à partir de là un seul tuyau DE, dont la direction coupera en deux (de même que AB) l'angle formé par les deux branches. Ces branches, au reste, sont d'inégale longueur, l'une ABCD surpassant l'autre d'une quantité égale à la moitié de la longueur de l'ondulation de la note musicale en question. Il est évident alors que, si cette note résonne au point A, cha-

<sup>(1)</sup> Par molécules palpables ou corps palpables, j'entends les molécules pondérables qui constituent le monde matériel solide, liquide ou gazeux, par opposition aux molécules éthérées qui se rapportent à l'éther auquel sont dus les phénomènes lumineux.

que ondulation se subdivisera en Bb en deux parties qui parcourront les deux branches avec des intensités égales, jusqu'à ce qu'elles se réunissent en Dd. En arrivant à ce point, elles se ront tournées dans des sens opposés et devront par conséquent se détruire, ainsi que dans chaque point de leur course subséquente, à travers le tuyau DE; de sorte qu'en appliquant l'oreille au point E, on ne percevrait aucun son, ou bien celui qu'on pourrait entendre serait extrêmement faible et devrait être attribué à une légère inégalité dans les intensités avec lesquelles les ondulations arrivent par les tuyaux : cette inégalité disparaîtrait en augmentant un tant soit peu l'aire de la section du plus grand des deux tuyaux (1).

Supposons maintenant, qu'au lieu d'être cylindrique, ce tnyau fût carré, et que la surface entière d'un côté d'une chambre fût occupée par les orifices A de tuyaux semblables, de sorte qu'il n'y eût que les intervalles nécessaires pour donner place à leurs rapports et à leurs soudivisions, selon la condition énoncée plus haut; concevons en second lieu, que les autres points E de réunion des tuyaux fussent placés d'une manière analogue dans une autre chambre, à une distance considérable de la première et séparée de celle-ci par de la maçonnerie ou des matériaux d'une nature quelconque remplissant tous les intervalles entre les tuyaux, de façon à être totalement impénétrables au son. Les choses étant disposées de cette manière, que l'on fasse résonner tous les tons de la gamme, ou bien que l'on exécute de la musique quelconque

<sup>(1)</sup> Je crois devoir faire observer que je n'ai pas fait l'expérience décrite dans le texte : je ne sache pas même qu'elle ait jamais été faite; mais il est aisé de voir qu'elle ne pourrait manquer de réussir et qu'elle éclaircirait complètement le principe des interférences. Au lieu d'un tuyau rempli d'air, on pourrait se servir d'un canal d'eau : à l'une des ses extrémités, on exciterait par quelque moyen mécanique, des ondes d'une certaine largeur qui ne se propageraient pas au delà du point de réunion D, des deux canaux dans lesquels on aurait divisé le canal principal AB.

dans la première chambre, alors chaque note sera transmise; excepté celle que les tuyaux ne peuvent conduire.

La gamme ainsi transmise aura une note de moins, et cette note, d'après le langage adopté par les photologistes, aura été absorbée dans son passage. En disposant ainsi différentes chambres qui communiqueraient par des tuyaux incapables (untuned) de transmettre certaines notes, toutes ces notes manqueraient à la gamme lorqu'elle arriverait dans la dernière chambre; imitant ainsi un spectre dont différens rayons ont été absorbés en passant à travers un milieu coloré.

Dans mon Essai sur la lumière, art. 505, j'ai suggéré, comme origine possible des lignes fixes dans le spectre solaire, de même que des espaces obscurs ou moins éclairés dans les spectres de différentes flammes, que l'impuissance dans les particules d'un milieu absorbant de permettre le passage d'un rayon coloré particulier à travers leur substance, peut constituer un obstacle in limine, à la production de ce rayon par elles. L'expérience suivante, facile à répéter, va développer ma pensée. prenez deux diapasons de même grandeur, chauffez leurs extrémités et attachez avec de la cire à cacheter un disque de carton sur une extrémité de l'un de ces diapasons et deux sur les extrémités de l'autre ; ces disques, de même grandeur, doidoivent être attachés sur les faces intérieures, ayant leurs plans perpendiculaires à la section qui passerait par les axes des deux branches du diapason. Les disques sur le diapason qui en porte deux, doivent avoir leurs surfaces séparées d'environ un dixième de pouce et leurs centres exactement opposés. L'autre diapason doit être mis à l'unisson, en chargeant sa branche non couverte d'un disque avec un poids de cire équivalent au poids de la cire et du disque de l'autre branche. Frappez alors les diapasons et vous entendrez une différence remarquable dans l'intensité des sons. Le diapason avec un disque fera entendre un son clair et fort, tandis que l'autre sera sourd, étouffé et à peine perceptible, à moins d'être tenu près de l'oreille. Le motif de cette différence est que les branches opposées du diapason sont toujours dans des états opposés

de mouvement, et cela par suite de ce que l'air est agité, on par les deux branches vibrant librement, ou par toutes deux chargées de disques égaux, avec des impulsions approximativement égales et opposées; au lieu que, dans le cas d'un diapason ayant seulement un disque, une plus grande action sur le milieu ambiant est laissée à la branche qui le porte, et une partie plus grande de mouvement non décomposé se propage dans l'air; Nous avons donc ici le cas d'un système vibrant en pleine activité; rendu, par une conformation particulière, incapable de propager ses ondulations avec effet dans le milieu environnant; tandis qu'une masse exactement pareille de matière, vibrant avec la même intensité, mais disposée plus favorablement quant à ses parties, fonctionne sous des circonstances moins défavorables.

: Le diapason à disques est un instrument fort instructif, et je ne l'abandonnerai pas sans m'être servi de ses propriétés pour montrer la facile propagation de ses vibrations, d'une étendue définie, à travers un système comparativement plus ou moins bien disposé à transmettre ceux de tout autre étendue. Prenez deux ou un plus grand nombre de diapasons à l'unisson, et munissez chacun d'eux d'un seul disque de la forme d'un grand pain à cacheter, placé extérieurement (voyez fig. 17, art. 186 de mon Essai sur le son, pour la manière d'attacher un pareil disque). Après avoir frappé l'un d'eux, amenez son disque près du disque d'un autre diapason, de manière que les centres soient opposés, et il mettra immédiatement l'autre en vibration, comme on en jugera évidemment soit par le sop produit quand on aura arrêté le premier diapason, soit par ses tremblemens sensibles à la main qui le tient. La communication du mouvement est plus puissante et plus complète quand une petite spirale de fil d'argent est fixée à l'un des diapasons et amenée en contact avec l'autre diapason par son côté en spirale ou convexe. Imaginous maintenant une série de pareils diapasons avec leurs spirales, arrangés comme dans la fig. 8, et supposons que le premier A soit maintenu en vibration par une cause excitante, comme, per exemple, en faisant résonner une note musicale auprès de son disque A, à l'anisson avec celle qui résulterait de sa grandeur. Les vibrations excitées de cette manière se propageront évidemment dans la ligne entière, mais avec une intensité décroissante, jusqu'au dernier diapason. L'on remarquera l'analogie de ce phénemène avec celui que nous présente un rayon d'une couleur définie qui se transmet facilement à travers un milieu absorbant, mais s'éteint peu à peu après en avoir traversé une grande épaisseur. Pour éviter le contact des systèmes vibrans, nous pouvons les concevoir formés (fig. 9), non plus par des diapasons, mais par des lames droites, terminées par des disques et soutenues en leurs nœuds.

Lorsque l'on met en contact deux diapasons à disques, qui ne sont pas entièrement à l'unisson, les vibrations de l'un se communiquent toujours à l'autre, même lorsqu'elles diffèrent lassez pour produire des battemens perceptibles et trèsrapides. Mais la communication est moins complète dans ce cas, et le son que l'on entend est plus foible que dans le cas de l'unisson parfait, et décroît avec une vitesse d'autant plus grande que les diapasons s'éloignent davantage de l'état d'unisson. Ce fait est analogue à l'apparence d'une ligne brillante dans le spectre au milieu d'espaces obscurs, et il est assez facile d'imaginer des combinaisons de la nature de celles dont nous avons parlé plus haut, qui transmettront différentes notes, et ne pourront en transmettre d'autres intermédiaires, parce que ces dernières ne seront à l'unisson parfaît ou approximatif avec aucune de celles que peuvent faire résonner les systèmes établis : de là nous pouvons, par analogie, nous rendre compte de la production de lignes brillantes et de lignes noires dans un spectre inégalement absorbé.

Le cas que nous venons de considérer, est entièrement analogue, quant à son principe, à celui d'un phénomène qui se trouve décrit dans mon Essai sur le son (1), et que, lors de la

<sup>(1)</sup> Encyclopédie métropolitaine, 2º div., vol. II, p. 290.

publication de cet essai, je croyais avoir été le premier et le seul à observer : mais, d'après ce que j'ai appris récemment, je me fais un véritable plaisir de rendre l'honneur de cette expérience aussi frappante que simple, à M. Wheatstone, connu par une foule d'expériences ingénieuses et instructives sur l'acoustique. Si l'on fait vibrer un diapason au-dessus de l'onverture d'un tuyau qui rende la même note, le tuyau parlera par résonnance (si le diapason est à disque, et que l'ouverture du tuyau soit presque entièrement recouverte par le disque, le ton qui en sort est d'une clarté et d'une netteté tout-à-fait remarquable). De plus, nous avons observé, M. Wheatstone et moi, que si l'on prend deux diapasons qui ne soient pas parfaitement à l'unisson, et qu'on les sasse vibrer à la fois au-dessus de l'orifice, le tuyau rendra au même instant les deux notes, et produira ensuite des sons forts qui ne seront plus à l'unisson avec celui qu'il produisait primitivement. Au reste, selon que la hauteur de l'un ou l'autre diapason diffère de celle à laquelle correspond la longueur du tuyau et qui est unique pour celuici, la résonnance du ton perçu est plus ou moins faible et devient imperceptible au delà d'une certaine limite.

Ces phénomènes et ceux qui s'y rapportent dépendent du principe dynamique des vibrations forcées, tel qu'il est énoncé dans l'Essai sur le son cité plus haut, ou d'une manière plus générale dans une publication plus récente (CAB. CYCLOP., Traité d'Astronomie.) « Si une partie d'un système, assem-» blée par des liens matériels ou par les attractions mutuel-, les de ses membres, est maintenue continuellement par » une cause inhérente à la constitution du système ou étran-» gère à ce système, dans un état de mouvement périodique » régulier; ce mouvement se propagera à travers le système » entier, et donnera naissance, dans chacun de ses mem-» bres, et dans les particules de chaque membré, à des mou-» vemens périodiques qui s'exécuteront dans la même période » de temps que celui auquel elles doivent leur origine, quoi-» que leurs maxima et minima ne doivent pas nécessairement » se correspondre. » La démonstration générale de ce principe, comme théorème de dynamique, est donnée dans l'Essai précité sur le son, et la possibilité de l'appliquer à la transmission de la lumière à travers les corps matériels, est indiquée dans une note qui s'y trouve jointe.

Pour concevoir, d'après ce principe, le mode dont la lumière se transmet à travers les milieux palpables, et expliquer les phénomènes d'absorption qu'on remarque dans ce passage, il faut regarder ces milieux comme composés d'une multitude innombrable de parcelles ou de molécules vibrantes, dont chacune, avec la partie d'éther luminifère qu'elle renferme (et avec lequel elle est unie sans doute d'une manière plus intime que par une simple juxta-position), constitue un système vibrant distinct, dans lequel des parties douées d'une élasticité différente, sont intimement liées entre elles et subissent l'influence de leurs mouvemens mutuels. L'acoustique nous offre divers exemples de systèmes semblables : nous pourrions citer les membranes étendues sur des lames rigides, les cavités remplies par des substances fibreuses ou pulvérulentes, le mélange de gaz, les systèmes composés de lames élastiques, comme les planches, les lames de verre, les roseaux, les diapasons, etc., chaque partie ayant un son propre et toutes étant jointes par un lien commun. Chacun de ces systèmes sera maintenu dans . un état de vibration forcé, tant que la cause agissante exerce son action; mais les différens corps qui le constituent prendront, sous l'empire de cette action, des amplitudes d'oscillation plus ou moins grandes, selon que le son qu'ils rendent isolément, se rapprochera plus ou moins de celui qui répond au nombre des vibrations du système entier dans un temps donné. Quelquefois, en émettant un son de voix, l'on fait trembler une planche dans un parquet de chambre; mais si ce phénomène ne se présente pas pour un autre son, l'on peut très-bien concevoir que la planche n'en remplit pas moins ses fonctions dynamiques consistant à transmettre au sol, ou à disperser à travers sa propre substance ou celle des corps contigus, le mouvement que l'oscillation de l'air lui communique sans cesse.

Comme nous ne connaissons rien de la forme actuelle et

de la nature intime des molécules palpables des corps matériels, il nous est permis de les concevoir dans un seul et même milieu, tels que l'explication des phénomènes puisse aisément en résulter. Il n'est pas nécessaire de supposer que les molécules luminifères des corps palpables sont identiques avec leurs derniers atomes chimiques. J'inclinerais plutôt à les considérer comme de petits groupes composés chacun d'innombrables atomes de ce genre; et il peut se faire que, dans les milieux non cristallisés, les axes ou lignes de symétrie de ces groupes, au lieu d'avoir une direction déterminée, puissent être dirigés dans tous les sens imaginables, ou que les groupes eux-mêmes ne soient pas symétriques. Une pareille disposition de choses correspondrait à une loi uniforme d'absorption, indépendante de la direction des rayons transmis; tandis que, dans les milieux cristallisés, une uniformité de constitution et de position de ces groupes élémentaires, ou plutôt des cellules et des autres combinaisons qu'on peut supposer qu'ils forment avec l'éther interposé, peut aisément être regardée comme formant avec lui des différences dans le mode de vibration, et même dans la disposition de leurs lignes et surfaces nodales, selon les différentes directions dans lesquelles les ondes peuvent les traverser; on pourrait aussi déduire de là une explication du changement de teinte de pareils milieux d'après la direction des rayons à l'intérieur, ainsi que de la différence de teinte et d'intensité de leurs pinceaux polarisés d'une manière opposée : j'aurai, du reste, bientôt occasion de parler de la dernière classe de phénomènes.

Mais n'ayant en vue actuellement que de donner, comme un objet d'examen, l'indication d'une explication possible des phénomènes de l'absorption dans la théorie des ondulations, je ne pousserai pas plus loin son application et je n'essaierai pas des développemens ultérieurs de lois particulières de structure propre à tel ou tel genre de phénomènes; je veux cependant mentionner un ou deux faits d'acoustique qui me paraissent très-propres à expliquer des phénomènes correspondans dans la propagation de la lumière. Le premier est l'empêchement de propagation du son dans un mélange de gaz différant beaucoup en élasticité relativement à leurs densités. Les expériences de Sir J. Leslie sur la transmission du son à travers des mélanges d'hydrogène avec de l'air atmosphérique, établissent suffisamment cet effet remarquable. Il serait à désirer que l'on continuât les expériences sur une échelle plus grande; mais je ne sache pas jusqu'à présent que quelqu'un les ait jamais répétées. Il serait intéressant, par exemple, de rechercher si l'empêchement présenté par un semblable mélange de gaz est le même pour tous les degrés d'élévation d'une note musicale, et jusqu'à quel point ce phénomène peut être imité en mélant de la poussière dont les particules ont une forme semblable, telle que la poussière de lycoperdon, etc., ou des vapeurs aqueuses, et jusqu'à quel point un pareil mélange affecterait des sons inégaux de différente élévation.

L'autre fait dans la science de l'acoustique que je ferai remarquer comme éclairant des phénomènes correspondans de photologie, a été observé par M. Wheatstone, qui a bien voulu m'autoriser à le mentionner. En essayant de propager des vibrations dans des fils, des verges, etc., à de grandes distances, il fut conduit à remarquer une très-grande différence à l'égard de la facilité de propagation entre les vibrations longitudinales et transverses à la direction générale de propagation. Les premières étaient aisément transmises à toute distance sans diminution sensible d'intensité; les autres étaient si promptement interceptées par l'air, qu'elles étaient incapables d'être transmises même à de médiocres distances avec une intensité un peu remarquable. Ceci me frappa comme étant analogue à la facile transmission d'un rayon polarisé dans une certaine direction à travers une tourmaline ou un autre cristal absorbant, doué de la double réfraction, tandis que le rayon inversement polarisé (dont les vibrations sont perpendiculaires à celles du premier) est rapidement absorbé et étouffé, c'est-àdire, dispersé par l'intermédiaire de la matière colorante qui remplace l'air de l'expérience de M. Wheatstone, et se neutralise lui-même, comme il a été dit plus haut, par l'opposition de ses parties sous-divisées.

Sur l'hyperboloïde à une nappe, et le paraboloïde hyperbolique. Note communiquée par M. Chastes, ancien élève de l'école polytechnique.

Théorème. — Tous les hyperboloïdes à une nappe qu'on peut faire passer par les quatre côtés d'un quadrilatère gauche, ont leurs centres situés sur la droite qui joint les points milieux des deux diagonales du quadrilatère.

Soit ABCD le quadrilatère, fig. 10.

Les plans des angles B et D sont tangens à chacun des hyperboloïdes; ces deux plans se coupent suivant la diagonale AC. Le plan mené par cette diagonale et par le point milieu F de la corde BD qui joint les deux points de contact est, comme on sait, un plan diamétral de la surface, c'est le plan diamétral conjugué à la corde BD. Ainsi ce plan passe par le centre de la surface. Par une raison semblable, le plan mené par la diagonale BD et par le milieu F de la diagonale AC passe aussi par le centre de la surface; la droite d'intersection de ces deux plans, laquelle est la droite FE, passe donc par le centre de la surface. Ainsi le théorème est démontré.

Parmi tous les hyperboloïdes qu'on peut faire passer par les quatre côtés du quadrilatère, il en est un qui est un paraboloïde, son centre est à l'infini; l'axe du paraboloïde sera donc parallèle à la droite EF. Ainsi:

Théorème. — Quand on fait passer un paraboloïde par les quatre côtés d'un quadrilatère gauche, son axe est parallèle à la droite qui joint les points milieux des deux diagonales du quadrilatère.

Le premier théorème donne la solution de ce problème: Problème. — Étant données trois droites par lesquelles doit passer un hyperboloïde à une nappe, déterminer le centre de cet hyperboloïde.

On cherchera deux génératrices quelconques de cet hyperboloïde, ce seront deux droites qui s'appuieront sur les trois directrices données.

Ces deux droites formeront avec les deux premières directrices un quadrilatère gauche; on mènera ses diagonales, on prendra leurs points milieux, et on joindra ces points par une droite L.

Les deux mêmes génératrices formeront un deuxième quadrilatère avec la première et la troisième directrice; on cherchera pareillement la droite L' qui joindra les milieux des deux diagonales de ce quadrilatère.

Les deux droites L, L' se rencontreront en un point qui sera le centre de l'hyperboloïde.

M. Hachette a donné une autre solution très-simple de ce problème, par la considération du parallélipipède construit sur les trois directrices de l'hyperboloïde. Le centre de ce parallélipipède, dont on obtient immédiatement deux sommets opposés, ce qui suffit pour déterminer ce centre, est précisément le centre de l'hyperboloïde.

Problème. — Étant donné un quadrilatère gauche, par les côtés duquel doit passer un paraboloïde hyperbolique, on demande de déterminer la direction de l'axe, et le sommet du paraboloïde.

Soit ABCD le quadrilatère.

Nous avons vu par le théorème ci-dessus, que l'axe du paraboloïde sera parallèle à la droite EF qui joint les milieux des deux diagonales du quadrilatère; ainsi la première partie du problème est résolue.

On pourrait encore mener par le sommet A du quadrilatère une droite parallèle au côté DC; cette droite et le côté AB, déterminent le plan directeur auquel sont parallèles toutes les génératrices qui s'appuient sur les deux côtés AD, BC.

Pareillement une parallèle au côté BC, menée par le point A, détermine avec le côté AD le deuxième plan directeur auquel sont parallèles les génératrices qui s'appuient sur les deux côtés opposés AB, DC.

La droite d'intersection de ces deux plans directeurs est, comme on sait, parallèle à l'axe du paraboloïde.

Pour déterminer le sommet du paraboloïde, je remarque que le plan tangent en ce point est perpendiculaire à l'axe du paraboloïde. Ce plan tangent contient les deux génératrices qui se croisent au sommet. Donc, si par un point quelconque de l'espace on mène un plan P perpendiculaire à l'axe du paraboloïde, c'est-à-dire, à la droite EF, il coupera les deux plans directeurs que nous venons de déterminer, suivant deux droites qui seront parallèles aux deux génératrices qui se croisent au sommet du paraboloïde.

Pour déterminer la position de ces deux génératrices, on mènera par le côté AD un plan parallèle à la droite d'intersection du plan P et du premier plan directeur (parallèle aux deux côtés AB, CD); ce plan coupera le côté opposé BC en un point; la droite menée par ce point, parallèlement à l'intersection du plan P et du premier plan directeur, sera l'une des deux génératrices cherchées.

Pareillement on mènera, par le côté AB, un plan parailèle à l'intersection du plan P et du deuxième plan directeur (celui qui est parailèle aux côtés AD, BC); ce plan coupera le côté CD en un point par lequel on mènera une droite parailèle à cette même intersection. Cette droite sera la deuxième génératrice.

Le point d'intersection de ces deux génératrices sera le sommet du paraboloïde. Ainsi le problème est résolu (1).

Si le plan P que nous avons mené perpendiculairement à la droite d'intersection des deux plans directeurs, était un plan

<sup>(1)</sup> M. Hachette a donné une autre construction du sommet d'un paraboloïde; elle est fondée sur cette propriété curieuse du paraboloïde, savoir que l'on peut toujours placer sur le paraboloïde un losange gauche, et on n'en peut placer qu'un, dont un des côtés soit dirigé suivant une génératrice donnée; les deux droites qui joignent les milieux opposés du losange, sont les génératrices qui se croisent au sommet du paraboloïde. (Voyes le Bulletin de la société philomatique, de mars 1832, pag. 37.)

donné quelconque, les deux génératrices que nous avons construites, réseudraient ce problème : « Mener à un paraboloïde » qui doit passer par les quatre côtés d'un quadrilatère gauche, » un plan tangent parallèle à un plan donné, et déterminer » le point de contact. »

Quand les deux côtés opposés AB, DC du quadrilatère gauche par lequel doit passer un paraboloïde sont perpendiculaires au côté AD, la construction du sommet du paraboloïde se simplifie singulièrement, il suffit de mener la droite qui mesure la plus courte distance des deux côtés AD, BC; le point où cette droite s'appuie sur le côté AD est le sommet du paraboloïde.

En effet, toutes les génératrices du paraboloïde qui s'appuient sur les deux côtés AD,BC sont perpendiculaires au côté AD, parce que le plan directeur, parallèle aux deux côtés AB, DC, est perpendiculaire à AD; donc la droite \( \triangle \) qui memesure la plus courte distance de AD et BC est une génératrice du paraboloïde.

Toutes les génératrices qui s'appuient sur les deux côtés AB, DC s'appuient sur cette plus courte distance \( \times \); maîs elles seront parallèles au plan directeur parallèle aux deux côtés AD, BC, lequel est perpendiculaire à la plus courte distance \( \times \); toutes ces génératrices sont donc perpendiculaires à cette droite \( \times \).

Soit S le point de rencontre du côté AD et de la droite  $\triangle$ ; concevons les deux plans menés par ce peint parallèlement aux deux plans directeurs; l'un passera par la droite  $\triangle$  et sera perpendiculaire à la droite AD, l'autre passera par la droite AD et sera perpendiculaire à la droite  $\triangle$ ; l'intersection de ces deux plans sera donc perpendiculaire au plan des deux droites AD et  $\triangle$ . Or, l'intersection de ces deux plans est parallèle à l'axe du paraboloïde, et le plan des deux droites AD,  $\triangle$  est tangent au paraboloïde; donc ce plan tangent est perpendiculaire à l'axe du paraboloïde, ce qui prouve que le point de contact S est le sommet du paraboloïde.

Cette construction du sommet du paraboloïde rectangle, donne une solution très-simple du problème suivant :

Problème. — Déterminer le sommet du paraboloule formé par les normales à une surface réglée, menées par les points d'une génératrice de cette surface.

Par trois points de la génératrice donnée, on mènera les normales à la surface; puis, on mènera une droite qui s'appuie sur ces trois normales, et on cherchera la droite  $\Delta$  qui mesure la plus courte distance entre cette droite et la génératrice de la surface. Cette droite  $\Delta$  s'appuiera sur la génératrice en un point qui sera le sommet du paraboloïde normal à la surface réglée suivant la génératrice donnée.

Les hyperboloïdes qu'on peut faire passer par les quatre côtés d'un quadrilatère gauche, jouissent de plusieurs propriétés dont le théorème que nous avons démontré au commencement de cette note, et qui nous suffisait pour notré but, n'est qu'un cas particulier; ces diverses propriétés seront des conséquences du théorème suivant:

Théorème. — Tous les hyberboloïdes qui passent par les quatre côtés d'un quadrilatère gauche, présentent un système de surfaces du second degré qui ont, deux à deux, la même ligne d'intersection; et présentent aussi un système de surfaces du second degré, inscrites dans une même surface développable.

Il suffit de prouver que deux hyperboloïdes qui passent par les quatre côtés d'un quadrilatère gauche, ne peuvent avoir aucun autre point commun, ni aucun plan tangent commun autre que les plans des quatre angles du quadrilatère.

Et eu effet, si par un point de l'espace on pouvait mener deux hyperboloïdes qui passassent par les quatre côtés du quadrilatère, tout plan mené par ce point les couperait suivant deux coniques qui auraient cinq points communs, c'està-dire qui se confondraient; ce qui prouve qu'il ne peut y avoir qu'un hyperboloïde passant par un point donné de l'espace. Ainsi l'intersection complète de deux hyperboloïdes qui passent par les quatre côtés du quadrilatère, se compose de ces quatre côtés; ce qui démontre la première partie du théorème.

Maintenant supposons que deux hyperboloïdes passant par les quatre côtés-d'un quadrilatère, aient un plan tangent commun ; et regardons un point quelconque de ce plan comme le sommet d'un cône circonscrit aux deux hyperboloïdes; les plans menés par ce point et les quatre côtés du quadrilatère seront quatre plans tangens communs aux deux hyperboloïdes; ces deux surfaces auraient donc cinq plans tangens communs; ce qui prouve que les deux cônes circonscrits se confondent; d'où l'on conclut que les deux hyperboloïdes se confondent aussi. Il est donc prouvé que les seuls plans tangens communs à deux hyperboloïdes sout les plans des quatre angles du quadrilatère, et qu'ainsi la surface développable complète circonscrite à deux hyperboloïdes se compose de ces quatre plans; ce qui démontre la deuxième partie du théorème.

Ainsi les hyperboloïdes qui passent par les quatre côtés d'un quadrilatère gauche, jouissent en même temps des propriétés d'un système de surfaces du second degré qui passent par la même courbe d'intersection, et de celles d'un système de surfaces du second degré inscrites dans une même développable.

En vertu de la première partie du théorème, nous dirons que:

Si on circonscrit aux hyperboloïdes, des cônes qui aient pour sommet commun un point donné de l'espace, les plans de leurs courbes de contact passeront par une même droite.

Ou, en d'autres termes :

Les plans polaires d'un même point passent par une même droite.

Et en vertu de la deuxième partie du théorème, nous dirons que:

Les cônes circonscrits aux hyperboloïdes, suivant des courbes comprises dans un même plan, ont leurs sommets sur une même droite.

Ou, en d'autres termes:

Les pôles d'un même plan, pris par rapport aux divers hyperboloïdes, sont sur une même droite.

Remarquons que si on considère les hyperboloïdes comme ayant une intersection commune, les plans de deux angles opposés du quadrilatère devront être regardés comme repré-

Tom. VIII.

sentant un de ces hyperboloïdes; parce que leur ensemble forme une surface du second degré passant par les quatre côtés du quadrilatère; il en est de même des plans des deux autres angles opposés du quadrilatère.

Si on considère les hyperboloïdes comme surfaces ayant quatre plans tangens communs, qui sont les plans des quatre angles du quadrilatère, on devra mettre au nombre de ces surfaces les deux diagonales du quadrilatère, qu'on regardera comme des surfaces qui ont deux axes nuls et qui se réduisent à des droites terminées aux sommets du quadrilatère.

La diagonale AC, par exemple, satisfait à la condition d'être tangente aux deux plans BAD, BCD qui passent par ses extrémités, qui représentent les sommets de la surface qui se réduit à cette diagonale.

Voilà pourquoi la droite, lieu des centres des hyperboloïdes, passe par les milieux des deux diagonales. Pareillement, la droite, lieu des pôles d'un même plan, par rapport aux hyperboloïdes, passera par les deux points des deux diagonales qui seront les conjugués harmoniques de ceux où elles perceront le plan, par rapport à leurs extrémités respectivement.

## Sur les enfans trouvés.

Les discussions parlementaires qui viennent d'avoir lieu, ont fait connaître sur les enfans trouvés différens renseignemens statistiques, que nous avons cru utile de reproduire ici, en y ajoutant quelques détails que nous extrayons des Recherches sur la population (1), et du Rapport sur les institutions de bienfaisance, publié, pour 1827, par le Gouvernement précédent.

Comme les nombres du tableau suivant comprennent les enfans trouvés d'Amsterdam, nous avons fait connaître les nombres moyens relatifs à cette ville; les autres ne concernent que la Belgique.

<sup>(1)</sup> Par A. Quetelet, in-80. Bruxelles, chez Tarlier, 1827.

|             | TION<br>Dvier.               |         |               | SORTI    |                    |         | RHPANS           |
|-------------|------------------------------|---------|---------------|----------|--------------------|---------|------------------|
| atušes.     | POPULATION<br>au les janvier | entris. | PAR<br>DÉCÈS. | Réclamés | Par l'áge,<br>etc. | mojena. | pour<br>1 micks. |
| 1815        | 10789                        | 2918    | 1597          | 235      | 649                | 10953   | 6,88             |
| 1816        | 11176                        | 8075    | 1459          | 262      | 701                | 11497   | 7,88             |
| 1817        | 11829                        | 3943    | 1793          | 271      | 895                | 12315   | 6,87             |
| 1818        | 12813                        | 3241    | 1290          | 549      | 2967               | 13026   | 10,10            |
| 1819        | 13248                        | 3148    | 1346          | 583      | 1028               | 13342   | 9,91             |
| 1820 ,      | 18444                        | 3001    | 1200          | 749      | 1,194              | 13366   | 11,14            |
| 1821        | 13302                        | 2636    | 1200          | 584      | 1817               | 13065   | 10,89            |
| 1822        | 12837                        | 2688    | 1160          | 467      | 1305               | 12700   | 10,95            |
| Moyenne     | 12424                        | 3082    | 1381          | 463      | 1006               | 12533   | 9,08             |
| Amsterdem . | 3855                         | 718     | 356           | 236      | 268                | 3782    | 10,62            |

Mouvement annuel de la population des enfans trouvés et abandonnés, pendant une série de 11 ans, de 1822 à 1832.

| PROVINCES.            | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1880 | 1831 | 1832 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anvers                | 2625 | 2673 | 2588 | 2278 | 2253 | 2278 | 2186 | 2046 | 1828 | 1784 | 1651 |
| Brahent               | 2318 | 2247 | 2187 | 2176 | 2159 | 2556 | 2354 | 2413 | 2402 | 2300 | 2300 |
| Flandre oecidentale . |      | 554  | 529  | 513  | 493  | 502  | 502  | 530  | 513  | 490  | 179  |
| Flandre orientale     | 917  | 893  | 848  | 818  | 749  | 722  | 746  | 751  | 775  | 318  | 816  |
| Hainant               |      | 1682 | 1632 | 1672 | 1730 | 1886 | 1966 | 1911 | 1844 | 1949 | 2080 |
| Liége                 |      |      | 241  | 209  | 210  | 210  | 211  | 229  | 222  | 181  | 197  |
| Namur                 | 1013 | 1051 | 982  | 925  | 877  | 769  | 715  | 725  | 669  | 868  | 868  |
| Limbourg (1)          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 102  |
| Luxembourg (1)        | •    |      |      | •    | •    |      | •    | •    | •    | •    | 17   |
| TOTAUX                | 6873 | 9050 | 8957 | 8591 | 8501 | 8923 | 8680 | 8605 | 8253 | 7890 | 771  |

<sup>(1)</sup> On n'a pu donner que la moyenne, les indications spéciales pour chaque année manquons à défaut d'archives.

| 17. 1,001,109                | 967,786                          | n. 2,500,064 n. 1,950,820 ur. | n. 2,000,004                                          | n. 402,290                 | 476,800                               | 0. 1,004,367     | H. 1,721,898                                | TOTAL                 |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                              |                                  |                               |                                                       |                            |                                       |                  |                                             |                       |
| 60,776                       | 64,277                           | 71,186                        | 51,224                                                | 13,458                     | 4,010                                 | 74,370           | 44,282                                      | Namur                 |
| 17,599                       | 1,058                            | 9,614                         | 12,193                                                | 124                        | 11,484                                | 21,580           | 7,754                                       | Luxembourg            |
| 29,761                       | 10,095                           | 64,623                        | 169,162                                               | 1,580                      | 10,739                                | 100,417          | 159,691                                     | Limbourg              |
| 94,068                       | 14,458                           | 188,465                       | 176,531                                               | 11,518                     | 13,386                                | 145,005          | 130,640                                     | Liége                 |
| 257,040                      | 149,903                          | 266,476                       | 369,995                                               | 80,010                     | 15,426                                | 202,212          | 323,947                                     | Halpaut               |
| 376,236                      | 59,664                           | 315,053                       | 473,383                                               | 75,911                     | 119,726                               | 225,089          | 264,917                                     | Flandre orientale     |
| 487,985                      | 19,000                           | 295,923                       | 599,416                                               | 25,059                     | 192,235                               | 227,200          | 232,346                                     | Flandre occidentale . |
| 87,327                       | 190,476                          | 425,472                       | 320,056                                               | 152,793                    | 10,511                                | 365,364          | 396,527                                     | Brebent'              |
| 160,477                      | 78,227                           | 322,114                       | 336,124                                               | 101,848                    | 101,433                               | 192,650          | 161,254                                     | Anvers                |
| 1830, 1831,<br>1832 et 1832. | des<br>des<br>ENFANS<br>trouvés. | HOSPICIE.                     | Administrativo des secours à à domicile.              | Hospiczs,                  | Administrates das secours à domicile. | HOSPICES.        | Administratus<br>des secours à<br>domicile. | PROVINCES.            |
| faite sex<br>établissemens   | 18 <b>32.</b><br>Frais           |                               | 1822.<br>ÉVALUATION APPROXIMATIVE<br>DES REVERIUS DES | 97.<br>ECTES<br>6 I D E 6. | 1837.<br>COLLECTES<br>ET SUBSIDES     | 1837.<br>RÉVENUS | 18<br>REV)                                  |                       |

Réflexions sur l'erreur échappée à Newton, en composant sa première formule pour déterminer la loi de la résistance nécessaire afin qu'un corps pesant décrive librement une courbe donnée, par M. Plana, directeur de l'observatoire de Turin.

- 1. Lagrange a discuté cette question dans sa Théorie des fonctions analytiques; mais il m'a paru qu'on pouvait encore désirer quelques éclaircissemens, soit pour faire mieux sentir à quoi tient la source de cette erreur, soit pour faire présumer les motifs qui ont pu déterminer Newton à chercher une autre solution tout-à-fait différente de la première. D'ailleurs il y a lieu de faire, même sur sa seconde solution, quelques remarques nouvelles qui ne me paraissent pas sans intérêt pour l'histoire de ce problème.
- 2. Avant de discuter la formule de Newton, publiée dans la 1<sup>re</sup> édition des Principes, je vais exposer comment, par les méthodes modernes, on peut établir la proportion qui lui a servi de fondement pour la trouver, et faire voir en quoi consiste l'altération qu'il a fait subir à son résultat intermédiaire pour le rendre fautif.

Soit R l'expression de la résistance, censée équivalente à une force accélératrice active, dirigée suivant la tangente à la trajectoire dans un sens contraire au mouvement du projectile. Les coordonnées étant x, y; si l'on nomme s la longueur de l'arc de la courbe décrite depuis le commencement du mouvement; les composantes de la force R respectivement parallèles aux axes des x et des y seront, R  $\frac{dx}{ds}$ , R  $\frac{dy}{ds}$ . Donc , en nommant M la masse du projectile, et g la force accélératrice de la gravité, on aura, en posant  $r = \frac{R}{M}$ ;

(1) 
$$\ldots \ldots \frac{d^3x}{dt^2} = -r \frac{dx}{ds};$$

Tom. VIII.

(2) . . . . . 
$$\frac{d^3y}{dt^2} = -g - r \frac{dy}{ds}$$

pour les équations différentielles du mouvement de son centre de gravité. Maintenant, si l'on observe que le second coefficient différentiel  $\frac{d^3y}{dx^2}$  devient égal à

$$\frac{d. \frac{dy}{dx}}{dx} = \frac{\frac{dx}{dt} \cdot \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d^2x}{dt^2}}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2},$$

lorsqu'on regarde x et y comme fonctions du temps, on établira aussitôt l'équation

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{-\frac{dx}{dt}\left(g + r\frac{dy}{ds}\right) + r\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dx}{ds}}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^3},$$

qui se réduit à

$$(3) \quad . \quad . \quad . \quad \frac{d^2y}{dx^2}\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = -g.$$

En différentiant cette équation par rapport à t et divisant par  $\frac{dx}{dt}$ , on obtient

$$\frac{d^3y}{dx^3}\left(\frac{dx}{dt}\right)^3+2\frac{d^2y}{dx^2}\cdot\frac{d^2x}{dt^2}=0.$$

De là on tire, à l'aide des équations (1) et (3),

$$(4) \cdot \cdot \cdot \frac{r}{g} = \frac{-y'''}{\frac{dx}{ds}(y'')^2} = \frac{-y'''\sqrt{1+y'^2}}{\frac{2}{2}(y''^2)},$$

en observant que, pour plus de simplicité, nous faisons

$$y' = \frac{dy}{dx}, y'' = \frac{d^3y}{dx^3}, y''' = \frac{d^3y}{dx^4}, \text{ etc.}$$

Si l'on nomme v la vitesse du mobile, on a d'abord

$$v^{2} = \frac{dx^{2} + dy^{2}}{dt^{2}} = (1 + y'^{2}) \left(\frac{dx}{dt}\right)^{2};$$

et à cause de l'équation (3);

$$(5) \ldots v^2 = \frac{g(x+y'^2)}{-y'}.$$

L'équation (4) revient donc à dire que

(6). . . . . 
$$r = \frac{y''' v^2}{2 y'' \sqrt{1+y'^2}}$$

Ainsi, en supposant la résistance proportionnelle au produit du carré de la vitesse par la densité du milieu; c'est-à-dire  $r=n\Delta$ .  $\nu^2$ , on aura l'équation

$$(7) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot n\Delta = \frac{y'''}{2y''\sqrt{1+y'^2}},$$

pour déterminer la loi de la densité, propre à faire décrire au mobile la courbe donnée.

3. Comme l'équation (3) subsiste, même en supposant variable la force accélératrice représentée par g, il est clair que la différentiation de cette équation donnerait alors;

ou bien

$$(9) \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \frac{2r}{\sqrt{1+y'^2}} = \frac{d \cdot \left(\frac{g}{y''}\right)}{dx}.$$

Pour déterminer le temps t, en fonction de x, il faudra employer la formule

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{\frac{g(1+y'^{\prime})}{-y''}},$$

qui donne

$$t = \int dx \, \sqrt{\frac{-y''}{g}} \, \cdot$$

S'il y avait, en outre, une force accélératrice variable X, parallèle à l'axe des x, les équations différentielles du mouvement seraient;

$$\frac{d^3x}{dt^3} = X - r\frac{dx}{ds}; \quad \frac{d^3y}{dt^3} = -g - r\frac{dy}{ds}.$$

De là, on tirerait par le même procédé;

$$(3)' \cdot \cdot \cdot \frac{d^3y}{dx^2} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = -g - X \frac{dy}{dx};$$

(5) 
$$v^2 = \frac{(1+y^2)(g+Xy')}{-y''};$$

et

$$t = \int dx \sqrt{\frac{-y''}{g + X y'}}.$$

En différentiant l'équation (3)' par rapport à t, on trouvera;

$$(8)' \cdot \cdot \frac{r}{g} = -\frac{y'''\sqrt{1+y'^2}}{2(y'')^2} + \frac{\sqrt{1+y'^2}}{2gy''} \cdot \frac{dg}{dx} + \frac{X}{g} \left(\frac{3}{2} - \frac{y'y'''}{2(y'')^2}\right) \sqrt{1+y'^2} - \frac{y'\sqrt{1+y'^2}}{2gy''} \cdot \frac{dX}{dx},$$

ou bien

(9)'. 
$$\frac{2r}{\sqrt{1+\gamma'^2}} = \frac{d.\left(\frac{g-Xy'}{y''}\right)}{dx} + 4X.$$

En désignant par a le rayon de courbure de la courbe donnée, on a

$$y'' = -\frac{(1+y'^2)^{\frac{1}{2}}}{a};$$

d'où l'on tire

$$a^2 y''' = \frac{3y'(1+y'^2)}{a} + (1+y'^2)\frac{da}{dx}$$
:

par conséquent on peut (en revenant au cas primitif) mettre les équations (4) et (5), sous cette forme:

(4)' 
$$\cdot \cdot \cdot \frac{r}{g} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}} - \frac{da}{2dx(1+y'^2)};$$

$$(5)^{\prime\prime} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad v^2 = \frac{ga}{\sqrt{1+y^2}}.$$

On voit par ces dernières équations que, si la courbe donnée est un cercle vertical, il faudra une force tangentielle, proportionnelle au sinus de l'angle que la tangente au cercle fait avec le diamètre horizontal, pris pour l'axe des x. Il est d'ailleurs clair que le mouvement doit être oscillatoire, puisque la vitesse devient nulle aux deux extrémités de ce diamètre. Pour calculer ce mouvement, on fera

$$\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}=\cos \varphi:$$

142

CORRESPONDANCE

alors on a,

$$\nu \stackrel{\cdot}{=} -a \frac{d\varphi}{dt} = \sqrt{ag.} \sqrt{\cos. \varphi}$$
;

d'où l'on tire, en posant

$$\sin \theta = \sqrt{2} \sin \frac{1}{2} \varphi$$
;

$$t = -\sqrt{\frac{2a}{g}} \cdot \int_{\sqrt{1 - \frac{1}{2}\sin^{2}\theta}}^{2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - \frac{1}{2}\sin^{2}\theta}}.$$

Cette intégrale doit être prise depuis  $\theta = \frac{\pi}{2}$  jusqu'à  $\theta = 0$ , pour avoir le temps de la demi-oscillation. Si l'on présère donner à ce résultat une signification géométrique, on dira que

$$t=\frac{2.S}{V\overline{ga}};$$

S étant un arc de lemniscate représentée par les équations

$$x = a \cos \theta \sqrt{1 - \frac{1}{2} \sin^{2} \theta}; \ y = \frac{a}{2\sqrt{2}} \cdot \sin 2\theta.$$

4. L'équation (4) peut être exprimée géométriquement à l'aide des considérations suivantes. En multipliant par h4 le numérateur et le dénominateur de la valeur de 💆 fournie par cette équation, on peut l'écrire ainsi;

$$\frac{r}{g} = -\frac{h^3 y'''}{2} \cdot \frac{h \sqrt{1+y'^2}}{4 \left(y'' \frac{h^2}{2}\right)^2}.$$

Or, en nommant Y', Y", Y", trois ordonnées consécutives

correspondentes aux abscisses x-h', x-h, x+h, on a

$$Y' = y - y'h' + y'' \frac{h'^2}{2} - y''' \frac{h'^3}{2.3} + y'' \frac{h'^4}{2.3.4} - \text{etc.};$$

$$Y'' = y - y'h + y'' \frac{h^2}{2} - y''' \frac{h^3}{2.3} + y'' \frac{h^4}{2.3.4} - \text{etc.};$$

$$Y''' = y + y'h + y'' \frac{h^2}{2} + y''' \frac{h^3}{2.3} + y'' \frac{h^4}{2.3.4} + \text{etc.}$$

Par conséquent, si l'on nomme F', F'', F''' les flèches, ou parties de ces ordonnées prolongées, comprises entre la courbe et la tangente menée par le point dont les coordonnées sont x, y; on aura

(11) . . . 
$$F' = y'' \frac{h'^2}{2} - y''' \frac{h'^3}{2\sqrt{3}} + \text{ etc.};$$

(12) . . . 
$$F'' = y'' \frac{h^2}{2} - y''' \frac{h^3}{2 \cdot 3} + \text{etc.};$$

(13) . . . 
$$F''' = y'' \frac{h^2}{2} + y''' \frac{h^3}{2} + \text{ etc.}$$

Cela posé, si l'on prend pour h' une quantité telle qu'on ait

$$(14). . . . . . h' = h + \frac{h^2}{2} \cdot \frac{y'''}{g''},$$

il viendra, en négligeant les termes multipliés par hi;

(15) . . . . 
$$F' = y'' \frac{h^3}{2} + y''' \frac{h^3}{3}$$
;

et par conséquent

(16) . . . . . 
$$F'' - F' = -y''' \frac{h^3}{2}$$

Donc, en faisant

(17). . . . . 
$$a = h \sqrt{1 + y'^2}$$

il est clair que l'équation (4) revient à dire que

$$\frac{r}{g} = \frac{\alpha \left( \mathbf{F}'' - \mathbf{F}' \right)}{4 \left( \mathbf{y}'' \frac{h^2}{2} \right)^2}.$$

Si l'on observe maintenant que les trois séries qui déterminent F', F", F", ont le même premier terme, on en conclura qu'on peut remplacer le dénominateur

$$4\left(y''\frac{h'}{2}\right)^{2}$$

par une quelconque des quatre quantités

de sorte qu'on a

(18). 
$$\frac{r}{g} = \frac{\alpha(F'' - F')}{4F''^2} = \frac{\alpha(F'' - F')}{4F''^2} = \frac{\alpha(F'' - F')}{4F''^2} = \frac{\alpha(F'' - F')}{4F''F'''}$$

Mais il est essentiel d'observer qu'on ne pourrait pas faire F' = F''' dans le numérateur de ces formules, parce que la différence F'' - F' n'est pas égale à la différence F'' - F'''. En effet, les équations (12), (13), (16 donnent

(19) 
$$F'' - F''' = -\frac{h^3 \gamma'''}{3} = \frac{2}{3} (F'' - F').$$

Ainsi, on peut changer F' en F" dans le numérateur des

formules (18), sans les multiplier en même temps par la fraction  $\frac{3}{5}$ .

(5) Pour mieux connaître la signification de la quantité h' fournie par l'équation (14), je supposerai qu'on ait explicitement la valeur de x en fonction du temps t; et que, après avoir posé x = q(t), on ait

$$x + h = \varphi(t + \theta) = x + \frac{dx}{dt}\theta + \frac{d^3x}{dt^3}\frac{\theta^3}{2} + \text{etc.}$$

D'après cette équation, il est clair qu'on a aussi les suivantes, en retenant seulement les deux premiers termes des séries infinies, savoir:

$$h = \frac{dx}{dt} \theta + \frac{d^2x}{dt^2} \theta^2;$$

$$h^2 = \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 \theta^2 + \frac{dx}{dt} \cdot \frac{d^2x}{dt^2} \theta^3;$$

$$h' = \frac{dx}{dt} \theta + \frac{\theta^2}{2} \left[\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{y'''}{y''} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2\right];$$

$$\mathbf{F}' = \frac{y''}{2} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 \theta^2 + \theta^3 \left[\frac{y''}{2} \frac{dx}{dt} \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{y'''}{3} \left(\frac{dx}{dt}\right)^3\right];$$

$$\mathbf{F}''' = \frac{y''}{2} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 \theta^2 + \theta^3 \left[\frac{y''}{2} \frac{dx}{dt} \frac{d^2x}{dt^2} - \frac{y'''}{6} \left(\frac{dx}{dt}\right)^3\right];$$

$$\mathbf{F}'''' = \frac{y''}{2} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 \theta^2 + \theta^3 \left[\frac{y''}{2} \frac{dx}{dt} \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{y'''}{6} \left(\frac{dx}{dt}\right)^3\right].$$

En éliminant de ces équations les valeurs de

$$\frac{dx}{dt}$$
 et  $\frac{d^2x}{dt^2}$ .

à l'aide des équations (1) et (3), il viendra

$$h = v \frac{dx}{ds} \theta - r \frac{dx}{ds} \cdot \frac{\theta^{2}}{2};$$

$$h' = v \frac{dx}{ds} \theta - \frac{\theta^{2}}{2} \left[ r \frac{dx}{ds} + \frac{gy'''}{(y'')^{2}} \right];$$

$$F' = -g \frac{\theta^{2}}{2} + \theta^{3} \left[ \frac{gr}{2\nu} - \frac{gy'''}{3y''} \sqrt{\frac{g}{-y''}} \right];$$

$$F''' = -g \frac{\theta^{2}}{2} + \theta^{3} \left[ \frac{gr}{2\nu} + \frac{gy'''}{\thetay''} \sqrt{\frac{g}{-y''}} \right].$$

$$F''' = -g \frac{\theta^{2}}{2} + \theta^{3} \left[ \frac{gr}{2\nu} - \frac{gy'''}{\thetay''} \sqrt{\frac{g}{-y''}} \right].$$

L'équation (4) donne

$$-y''' = \frac{2r}{g}(y'')^2 \frac{dx}{ds} = \frac{2r(y'')^2}{gv} \sqrt{\frac{g}{-y''}}$$

donc, en substituant cette valeur, on aura

$$(A)...$$

$$h \frac{ds}{dx} = h \sqrt{1 + y'^{2}} = \alpha = v\theta - r \frac{\theta^{2}}{2};$$

$$h' \frac{ds}{dx} = h' \sqrt{1 + y'^{2}} = v\theta + r \frac{\theta^{2}}{2};$$

$$F' = -g \frac{\theta^{2}}{2} - \frac{gr\theta^{3}}{6v}; F'' = -g \frac{\theta^{2}}{2} + \frac{5}{6} \frac{gr\theta^{3}}{v};$$

$$F''' = -g \frac{\theta^{2}}{2} + \frac{gr\theta^{3}}{6v}.$$

On voit par là que la valeur de la flèche F' dérive de celle de la flèche F''', en changeant le signe de  $\theta$  dans cette dernière.

Par conséquent, on a

$$x = \varphi(t);$$
  $x + h = \varphi(t + \theta);$   $x - h' = \varphi(t - \theta).$ 

En désignant par  $t - \theta$  la valeur du temps qui répond à l'abscisse x - h, nous avons

$$x-h=\varphi(t-\theta)=x-\theta\frac{dx}{dt}+\frac{\theta^2}{2}\frac{d^2x}{dt^2}+\text{etc.};$$

ce qui fournit l'équation

$$-\frac{dx}{dt}\theta - \frac{d^2x}{dt^2}\frac{\theta^2}{2} = -\theta'\frac{dx}{dt} + \frac{\theta'^2}{2}\frac{d^2x}{dt^2},$$

de laquelle on tire,

$$\theta'=\theta-\frac{r\theta^2}{\nu}.$$

De sorte que

$$x-h=\varphi\left(t-\theta+\frac{r\theta^2}{\nu}\right).$$

Au reste j'ajouterai ici que, en général, on a, dans tout mouvement curviligne, les deux formules

(20). 
$$F''' = y'' \frac{h^2}{2} + y''' \frac{h^3}{6} + \text{etc.}$$

(21). 
$$\mathbf{F}^{""} = \frac{\theta^2}{2} \left( \frac{d^3 y}{dt^2} - \frac{dy}{dx} \cdot \frac{d^3 x}{dt^3} \right) + \frac{\theta^3}{6} \left( \frac{d^3 y}{dt^3} - \frac{dy}{dx} \cdot \frac{d^3 x}{dt^3} \right) + \text{etc.}$$

pour exprimer la slèche, ou en fonction de l'accroissement h de l'abscisse, ou en fonction de l'accroissement d du temps.

(6) Après avoir ainsi déterminé le temps qui répond aux trois abscisses x - h', x - h, x + h, je remarque que, si

l'on fait

$$\beta = \theta \nu; \quad \rho = r \frac{\theta^2}{2},$$

les équations (A) donnent

$$h \frac{ds}{dx} = \beta - \rho$$
;  $h' \frac{ds}{dx} = \beta + \rho$ ,

et que par conséquent on a

(22) 
$$\frac{\beta+\rho}{\beta-\rho}=\frac{h'}{h}=\frac{1+\frac{r\theta}{2\nu}}{1-\frac{r\theta}{2\nu}}=1+\frac{r\theta}{\nu}.$$

Mais les mêmes équations (A) donnent aussi

$$\frac{\mathbf{F'}}{\mathbf{F''}} = \frac{1 + \frac{r\theta}{3\nu}}{1 - \frac{5}{3}\frac{r\theta}{\nu}} = 1 + 2\frac{r\theta}{\nu};$$

partant, on a

(23). 
$$\frac{\sqrt{F'}}{\sqrt{F''}} = \sqrt{1 + \frac{2r\theta}{\nu}} = 1 + \frac{r\theta}{\nu}.$$

Ainsi il est clair, par le rapprochement des équations (22) et (23), que

(24). 
$$\qquad \qquad \frac{\beta + \rho}{\beta - \rho} = \frac{\sqrt{F'}}{\sqrt{F''}}$$

Cette équation est précisément celle qui servait de fondement à la solution publiée par Newton dans la première édition de ses Principes. Car, après avoir fait

$$\rho = \frac{r\theta^2}{2}, \quad \gamma = \frac{\theta^2}{2},$$

et

$$\frac{r}{g} = \frac{\rho}{\gamma} = \frac{(\beta + \rho) - (\beta - \rho)}{2\gamma},$$

il établissait, par son raisonnement, la proportion

$$\beta + \rho : \beta - \rho :: V\overline{F'} : V\overline{F''}$$

de laquelle il tirait l'équation

$$\frac{(\beta+\rho)-(\beta-\rho)}{\beta-\rho}=\frac{\sqrt{\overline{F'}-\sqrt{F''}}}{\sqrt{\overline{F''}}}=\frac{\overline{F'}-\overline{F''}}{\overline{F''}+\sqrt{\overline{F''}}},$$

qui change la valeur précédente de  $\frac{r}{g}$ , en celle-ci :

$$\frac{r}{g} = \frac{(\beta - \rho) \left[ \mathbf{F}' - \mathbf{F}'' \right]}{2 \gamma \left[ \mathbf{F}'' + \sqrt{\mathbf{F}'} \cdot \sqrt{\mathbf{F}''} \right]}$$

Mais la dernière des équations (A) donne

$$\gamma = -\mathbf{F}^{"} + \frac{gr\theta^3}{6\nu};$$

ainsi nous avons

$$\frac{r}{g} = \frac{(\beta - \rho) (\mathbf{F}'' - \mathbf{F}')}{\left(2\mathbf{F}''' - \frac{gr^{\beta^3}}{6\nu}\right) (\mathbf{F}'' + \sqrt{\mathbf{F}'}, \sqrt{\mathbf{F}''})}.$$

Le numérateur et le dénominateur de cette fraction étant des quantités de l'ordre de la quatrième puissance des incrémens, on doit supprimer toutes les quantités d'un ordre supérieur pour avoir le véritable rapport de r à g. D'après cette considération, il est permis de faire, dans le dénominateur

$$\sqrt{\mathbf{F}'}$$
,  $\sqrt{\mathbf{F}''} = \mathbf{F}' = \mathbf{F}'''$ .

et d'y supprimer le terme

$$-\frac{gr\theta^3}{6u}$$
:

alors, en observant que  $\beta - \rho = \alpha$ , on change l'équation précédente en celle-ci :

Le raisonnement de Newton le conduisait à cette équation, qui est exacte, puisqu'elle s'accorde avec les équations (18) trouvées plus haut. Mais Newton a rendu son résultat fautif en changeant F' en F''' dans le numérateur de sa formule, sans faire attention, que la différence F''—F''' n'est pas égale à la différence F''—F', comme on le voit par notre équation (19). La véritable source de l'erreur commise par Newton, consiste donc dans le changement de F' en F''', fait dans le numérateur de sa formule primitive.

Conformément à sa figure, nous avons

$$F' = fg; F'' = Kl; F''' = FG; \alpha = CF$$
  
 $\rho = FH = fh; \beta = lH.$ 

Ainsi, Newton se trompait au moment, où il appliquait à sa différence Kl—fg l'idée qu'il exprimait en disant: « Et » simili argumento est fg ut quadratum temporis, adeoque ob » aequalia tempora aequatur ipsi FG. » En écrivant ceci, Newton ne songeait pas au second terme des trois formules

$$\mathbf{F}' = -\frac{g\theta^2}{2} - \frac{gr\theta^3}{6\nu}; \mathbf{F}'' = -\frac{g\theta^2}{2} + \frac{5 \cdot gr\theta^3}{6}; \mathbf{F}''' - \frac{g\theta^2}{2} + \frac{gr\theta^3}{6\nu}.$$

Mais Lagrange, pour rendre avec précision la construction de Newton, dans les pages 399 et 400 de sa Théorie des fonc-

tions analytiques, devait, ce me semble, employer la petite ligne  $\beta = \delta \nu$ , au lieu de la petite ligne

$$a=\theta\nu-\frac{r\theta^2}{2}:$$

car, sans cela, on substitue tacitement à l'équation exacte

$$\frac{\beta + \rho}{\beta - \rho} = \frac{\sqrt{\mathbf{F'}}}{\sqrt{\mathbf{F''}}}$$

de Newton, l'équation fautive,

$$\frac{\alpha+\rho}{\alpha-\rho}=\frac{\nu\theta}{\nu\theta-\frac{r\theta^2}{2}}=1+\frac{r\theta}{2\nu}=\frac{\sqrt{\overline{F'}}}{\sqrt{\overline{F''}}}.$$

(Voy. la 1<sup>re</sup> édition des Principes, ou la page du tome les OEuvres de Jean Bernouilli.)

7- Newton, contraint par les argumens de Jean Bernouilli. de reconnaître sa méprise, aura probablement remarqué qu'il y a deux autres flèches, dont la différence est précisément égale à F'' - F', et que ces flèches correspendent aux deux abscisses x + h, x + 2h. Car, en changeant x en x + h dans l'expression de l'ordonnée Y''', on a

(25) . . . 
$$F^{iv} = \frac{h^3}{2} \frac{d^3 Y'''}{dx^3} + \frac{h^3}{2 \cdot 3} \frac{d^3 Y'''}{dx^3} + \text{etc.}$$
 . 
$$= y'' \frac{h^2}{2} + \frac{2}{3} h^3 y''' + \text{etc.},$$

pour la slèche Fiv consécutive à la slèche Fii; et par conséquent

(26) . . . 
$$F''' - F^{tv} = -\frac{h^2y'''}{2} = F'' - F'$$
.

Mais, cette égalité n'étant point du tout une suite nécessaire

de son raisonnement, Newton aura tourné ses recherches vers la considération de ce qui se passe sur les deux tangentes consécutives; et, sans songer à la manière de rectifier sa première solution (ce qui lui offrait un problème plus difficile que celui qu'il s'était d'abord proposé), il aura abandonné l'idée de considérer le mouvement sur une seule tangente prolongée de part et d'autre du point de contact; non parce qu'il la jugeait erronée, mais à cause qu'il en tirait uniquement une transformation peu favorable de la question primitive.

8. Comme la solution du même problème, publiée dans la seconde édition des *Principes* de *Newton*, y est exposée d'une manière qui peut paraître difficile à quelques lecteurs, je vais la reproduire ici avec plus de clarté. Soit

$$\Delta s = \frac{ds}{dt} \theta + \frac{d^2s}{dt^2} \cdot \frac{\theta^2}{2} + \text{etc.},$$

l'espace parcouru par le mobile dans le temps très-petit  $\theta$  consécutif à t; il est évident que l'on a

$$\frac{\Delta s}{\theta} = \frac{ds}{dt} + \frac{\theta}{2} \frac{d^2s}{dt^2} + \text{etc.}, = F(t) + \frac{\theta}{2} F_{,}(t) + \text{etc.}$$

En nommant  $\Delta's$  l'arc consécutif à  $\Delta s$  qui répond aux deux instans  $t + \theta$ ,  $t + \theta + \theta'$ , on a

$$\frac{\Delta's}{\theta'} = F(t+\theta) + \frac{\theta'}{2}F_{,}(t+\theta) + \text{etc.}$$

$$= \frac{ds}{dt} + \theta \frac{d^2s}{dt^2} + \frac{\theta'}{2} \frac{d^2s}{dt^2} + \text{etc.}$$

Il suit de là, que

$$\frac{\Delta s}{\theta} - \frac{\Delta' s}{\theta'} = -\frac{\theta}{2} \frac{d^3 s}{dt^2} - \frac{\theta'}{2} \frac{d^3 s}{dt^2}.$$

Mais, la quantité  $\theta'$  diffère de  $\theta$  d'une quantité multipliée par  $\theta'$ : donc on peut faire

$$\frac{\Delta^s}{\theta} - \frac{\Delta'^s}{\theta'} = -\theta \frac{d^2s}{dt^2},$$

lorsqu'on néglige le carré de 6 dans le second membre de cette équation.

D'un autre côté, nous avons

$$\Delta s - h \frac{ds}{dx} = \frac{ds}{dt} \theta + \frac{\theta^2}{2} \frac{d^2s}{dt^2} - \frac{ds}{dx} \left( \theta \frac{dx}{dt} + \frac{\theta^2}{2} \frac{d^2x}{dt^2} \right);$$

c'est-à-dire

$$\Delta s - h \frac{ds}{dx} = \frac{\theta^2}{2} \frac{d^2s}{dt^2} - \frac{ds}{dx} \frac{d^2x}{dt^2} \cdot \frac{\theta^2}{2};$$

d'où l'on tire

$$\frac{2\left(\Delta s - h\frac{ds}{dx}\right)}{\theta} = \theta \left(\frac{d^3s}{dt^2} - \frac{ds}{dx} \cdot \frac{d^3x}{dt^3}\right).$$

Donc, en ajoutant cette quantité à la valeur précédente de

$$\frac{\Delta^s}{\theta} - \frac{\Delta^{\prime s}}{\theta^{\prime}},$$

il viendra

$$\frac{\Delta^{s}}{\theta} - \frac{\Delta^{\prime s}}{\theta'} + 2 \frac{\left(\Delta^{s} - h \frac{ds}{dx}\right)}{\theta} = -\theta \frac{ds}{dx} \cdot \frac{d^{2}x}{dt^{2}} = r\theta;$$

et par conséquent

$$(N') \cdot \cdot \frac{r}{g} = \frac{\frac{\Delta^s}{\theta} - \frac{\Delta'^s}{\theta'} + 2\frac{\left(\Delta^s - h\frac{ds}{dx}\right)}{\theta}}{g\theta}.$$

$$Tom_s VIII.$$

Telle est la formule qui sert de fondement à cette solution de Newton. Il y parvient, en regardant la différence

$$\frac{\Delta^s}{\theta} - \frac{\Delta'^s}{\theta'},$$

comme le décrément de la vitesse qui a lieu pendant le temps très-petit é. Ce décrément étant, dit-il, l'effet simultané de la résistance et de la gravité, il faudra lui ajouter la vitesse

$$\frac{2\left(\Delta s - h \frac{ds}{dx}\right)}{s},$$

due à la gravité, pour avoir la vitesse qui serait produite par la seule résistance. Ce raisonnement est juste; mais la manière dont nous venons d'établir l'équation (N'), paraîtra probablement plus claire.

9. Cela posé, voici à peu près comment Newton évaluait le second membre de l'équation (N'). D'abord, il prenait

$$2\left(\Delta s - h\frac{ds}{dx}\right) = h^{2}\frac{d^{2}s}{dx^{2}} = \frac{h^{2}y^{2}y^{2}}{\sqrt{1+y^{2}}};$$

ensuite, il divisait le premier membre de cette équation par 8 et le second par

$$\sqrt{\frac{-2F'''}{g}};$$

ce qui revient à prendre pour e la valeur que donne l'équation

$$\mathbf{F}^{\prime\prime\prime} = -g \frac{\theta^2}{2} + \frac{gr\theta^3}{6\nu} \,,$$

après avoir supprimé le terme multiplié par 63. Par ce moyen, il obtenait

$$\frac{2\left(\Delta s - h \frac{ds}{dx}\right)}{\theta} = \frac{\sqrt{g} \cdot h^2 y' y''}{\sqrt{-2 F'''} \cdot \sqrt{1+y'^2}};$$

et en divisant ce résultat par go, il avait

$$\frac{2\left(\Delta s - h\frac{ds}{dx}\right)}{g\theta^2} = \frac{h^2 y' y''}{-2F'''V_1 + y'^2}.$$

Maintenant, si l'on fait ici  ${}_2\mathbf{F}'''=h^2\mathcal{Y}''$  (se qui revient a négliger les termes multipliés par h3 dans le second membre de l'équation (13)), on aura

$$(N''). \qquad 2\left(\Delta s - h\frac{ds}{dx}\right) = \frac{-y'}{\sqrt{1+y'^{12}}}.$$

Pour former la valeur des deux quantités

$$\frac{\Delta^s}{\theta}$$
,  $\frac{\Delta'^s}{\theta'}$ ,

Newton opérait à peu près ainsi qu'il suit.

Il prenait d'abord, ...

Il prenaît d'abord,
$$\Delta s = h \frac{ds}{dx} + \frac{h^2}{2} \frac{d^2s}{dx^2} = h \sqrt{1 + y^2} + \frac{h^2}{2} \frac{y'y''}{\sqrt{1 + y'^2}};$$

$$\Delta' s = \Delta s + \frac{d \cdot \Delta s}{dx} = h \frac{ds}{dx} + \frac{3}{2} h^2 \frac{d^2s}{dx^2},$$

$$\Delta' s = h \sqrt{1 + y'^2} + \frac{3}{2} h^2 \frac{y'y''}{\sqrt{1 + y'^2}};$$

et, de là, il tirait ces deux équations:

$$\frac{\Delta s}{g^{\theta^{2}}} = \frac{h \sqrt{1 + y'^{2}} + \frac{h^{2}}{2} \frac{y'y''}{\sqrt{1 + y'^{2}}}}{-2F'''};$$

$$\frac{\Delta s}{-2F'''};$$

$$\frac{\triangle'^{s}}{g^{\theta\theta'}} = \frac{hV\overline{1+y'^{2}} + \frac{3h^{2}}{2} \frac{y'y''}{V\overline{1+y'^{2}}}}{V-2F'''\cdot V-2F^{1V}}.$$

Mais, nous avons vu plus haut que

$$F''' = \frac{h^2 y''}{2} + \frac{h^3}{6} y''';$$

$$F^{1V} = \frac{h^2}{2} y'' + \frac{2}{3} h^3 y''' = F''' \left( 1 + h \frac{y'''}{y''} \right);$$

partant, on a

$$V_{-2F^{iv}} = V_{-2F^{iii}} \left( 1 + \frac{1}{4} h \frac{y^{iii}}{y^{ii}} \right);$$

ce qui donne, en développant le diviseur,

$$\frac{1 + \frac{1}{2} h \frac{y'''}{y''};}{h \sqrt{1 + y'^2} + \frac{3}{2} h^2 \frac{y'y''}{\sqrt{1 + y'^2}} - \frac{h^2}{2} \frac{y''' \sqrt{1 + y'^2}}{y''}}{-2 F'''}$$

Cela posé, il est clair que

$$\frac{\Delta^{s}}{g\theta^{2}} - \frac{\Delta's}{g\theta\theta'} = \frac{-h^{2} \frac{y'y''}{\sqrt{1+y'^{2}}} + h^{2} \frac{y'''\sqrt{1+y'^{2}}}{2y''}}{-2F'''};$$

et, en faisant ici  $2F''' = h^2 y''$ , on a

$$(N''') \quad \cdot \quad \frac{\frac{\Delta^s}{\theta} - \frac{\Delta's}{\theta'}}{g\theta} = \frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}} - \frac{y'''\sqrt{1+y'^2}}{2(y'')^2}.$$

Maintenant, si l'on fait la somme des deux équations (N") et (N"), on obtient

$$\frac{r}{g} = -\frac{y''' \sqrt{1+y'^2}}{2(y'')^2};$$

c'est-à-dire l'équation (4) qu'on tire dans ces détours, des équations différentielles (1) et (2).

Si l'on observe actuellement qu'on parvient à ce résultat, en employant, comme valeurs intermédiaires de F''' et F''', les deux premiers termes de leur expression analytique, on aura raison d'objecter, qu'il faudrait aussi employer les deux premiers termes de la valeur de gô et de gô, qui sont donnés par les équations

$$-2 F''' = g\theta^{5} - \frac{gr\theta^{3}}{6\nu}; -2 F^{1V} = g\theta^{5} - \frac{gr\theta^{5}}{6\nu}.$$

Mais on aurait par là:

$$g\theta^{3} = -h^{2}y'' - \frac{h^{3}y'''}{2} = -2F'''\left(1 + \frac{r\sqrt{-2F''}}{3\nu\sqrt{g}}\right),$$

$$g\theta\theta' = -h^{2}y'' - h^{3}y''' = g\theta^{2}\left(1 + \frac{hy'''}{g''}\right);$$

et la considération du facteur commun

$$1 + \frac{r\sqrt{-2F'''}}{3\nu V_g}$$

deviendrait inutile dans la formation de la différence

$$\frac{\Delta^s}{g\theta^s} - \frac{\Delta'^s}{g\theta\theta'}:$$

ce qui fait tomber l'objection qu'on pourrait élever sur le calcul précédent.

10. La manière spéciale dont Newton calculait ce qu'il appelait les flèches (c'est-à-dire, pour parler avec précision, les quantités  $g\theta^2$ ,  $g\theta\theta'$ ), exige une explication. En considérant les quatre ordonnées consécutives Y'', y, Y'', Y'', correspondantes aux abscisses x-h, x, x+h, x+2h, on a:

$$Y'' = y - y'h + y'' \frac{h^2}{2} - y''' \frac{h^3}{2.3} + y^{TV} \frac{h^4}{2.3.4} - \text{etc.};$$

$$y = y;$$

$$Y^{1} = y + y'h + y'' \frac{h^2}{2} + y''' \frac{h^3}{2.3} + y^{1} \frac{h^4}{2.3.4} + \text{etc.};$$

Y = y + y'. 
$$2h + y'' \frac{4h^2}{2} + y''' \cdot \frac{8h^3}{2.3} + y''' \frac{16h^4}{2.3.4} + \text{etc.}$$

De là on tire

$$\frac{Y'' + \frac{7}{3}Y^{1V}}{2} + y = y'' \frac{h^2}{2} + y^{1V} \frac{h^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \text{etc.};$$

$$\frac{Y^{V} + y}{2} - Y^{IV} = y'' \frac{h^2}{2} + y''' \frac{h^3}{2} + \frac{7}{24} y^{1V} h^4 + \text{etc.}$$

Newton prenait

$$y''\frac{h^2}{2} + y'''\frac{h^3}{2}$$
 au lieu de  $-\frac{g\theta\theta'}{2}$ ;

mathématique et physique.

ce qui est exact, comme on le voit par le calcul direct de

$$-\frac{g\theta\theta'}{2}$$
.

Mais en remplaçant de même

$$-\frac{g\theta}{2} \operatorname{par} \frac{Y'' + Y^{\text{rv}}}{2} - y = y'' \frac{h^2}{2},$$

on ne tient pas compte du terme multiplié par  $h^3$ . Cependant il y a ceci de remarquable, que, en négligeant les termes multipliés par  $h^4$ , on a :

$$\frac{\mathbf{Y''}+\mathbf{Y''}}{2}-\mathbf{y}=\mathbf{y''}\frac{h^2}{2};$$

$$\frac{Y^{v}+y}{2}-Y^{v}=y''\frac{h^{2}}{2}+y'''\frac{h^{3}}{2}=\left(\frac{Y''+Y^{v}}{2}-y\right)\left(1+\frac{hy'''}{y''}\right);$$

où le facteur

$$1+h\frac{y'''}{y''}$$

est précisément le même que celui que nous avons employé plus haut, pour exprimer la valeur de F<sup>IV</sup> en fonction de F<sup>III</sup>. Et comme, dans la formation de la valeur précédente de

$$\frac{\Delta's}{g\theta\theta'}$$
,

il suffit de développer le facteur

$$\sqrt{1+\frac{hy'''}{y''}}=1+\frac{1}{2}\frac{hy'''}{y''},$$

et de prendre, après ce développement, le seul premier terme  $y'' \frac{h^2}{s}$  de la valeur de F''', ou de —  $g \frac{\theta^2}{s}$ , on voit que Newton pouvait faire

$$F'' = \frac{Y'' + Y^{v}}{2} - y$$
;  $F^{v} = \frac{Y^{v} + y}{2} - Y^{v}$ ,

sans nuire à la précision du résultat définitif.

La réunion de ces réflexions démontre, ce me semble, avec le dernier degré d'évidence: 1º que l'explication de l'erreur de Newton, donnée par Nicolas Bernouilli, n'a aucun fondement réel; 2º que Trembley, en adoptant cette explication (voyez pag. 61 du vol. de l'Académie de Berlin, pour l'année 1798), n'avait pas bien saisi, ni l'esprit des deux solutions de Newton, ni l'analyse par laquelle Lagrange les avait mutuellement éclairées. Ce mémoire de Trembley, et le passage de M. Lacroix qu'on lit dans la page 645 du 3º vol. de son Traité de calcul différentiel et intégral, me paraissent propres à faire sentir que cette question est assez subtile pour faire excuser les nouveaux détails dans lesquels je viens d'entrer.

Newton savait trouver dans son génie des ressources pour surmonter souvent les obstacles sans avoir réduit la mécanique à une science qui la constitue mécanique analytique. Mais on sent, en méditant sur ses ouvrages, qu'il eût été impossible d'aller plus loin en marchant tout-à-fait sur ses traces. Euler a été forcé de traduire en analyse les solutions de Newton pour en tirer des méthodes plus faciles et susceptibles d'une application moins bornée. Il en a fait l'aveu lui-même en ces termes remarquables, dans la préface du 1er volume de sa mécanique. u Mihi cum Newtoni principia perlustrare coepissem usu venit, ut quamvis plurium problematum solutiones satis percepisse mihi viderer, tamen parum discrepantia problemata resolvere non potuerim. Illo igitur jam tempore, quantum potui, conatus sum analysin ex syntetica illa methodo elicere easdemque propositiones ad meam utilitatem analytice pertractare, quo negotio insigne cognitionis meæ augumentum accepi.» Malheureusement, il y a bien des cas où, même par les méthodes modernes, un changement léger en apparence entraîne à des équations intraitables. Mais on peut du moins en tirer quelque parti, soit pour examiner les cas particuliers qui admettent une solution complète, soit pour découvrir certaines propriétés qui n'exigent pas que toutes les intégrations soient exécutées. Sans trop nous écarter du sujet de ce mémoire, on peut en donner un exemple par ce problème : déterminer la courbe à double courbure décrite par un point sollicité par une force tangentielle r et une force variable g, dont la direction demeure toujours perpendiculaire à l'axe des x.

11. Dans ce cas, les composantes de la force g, parallèles à l'axe des y et des z, sont

$$\frac{gy}{\sqrt{y^2+z^2}}, \ \frac{gz}{\sqrt{y^2+z^2}};$$

de sorte qu'on a

(27). 
$$\frac{d^{3}x}{dt^{3}} = -r \frac{dx}{ds};$$
(28). 
$$\frac{d^{3}y}{dt^{2}} = \frac{-gy}{\sqrt{y^{2} + z^{2}}} - \frac{rdy}{ds};$$
(29). 
$$\frac{d^{3}z}{dt^{2}} = \frac{-gz}{\sqrt{y^{2} + z^{2}}} - \frac{rdz}{ds};$$

pour les trois équations différentielles de ce mouvement. La première donne en intégrant :

(3o) 
$$\dots \frac{dx}{dt} = Ae^{-\int \frac{rds}{v^{1}}},$$

e étant la base des logarithmes hyperboliques, et A une con-

stante arbitraire. En appliquant à ces équations la transforma-

$$\frac{d^{3}y}{dx^{2}} = \frac{\frac{dx}{dt} \cdot \frac{d^{3}y}{dt^{2}} - \frac{dy}{dt} \cdot \frac{d^{3}x}{dt^{2}}}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^{3}}; \frac{d^{3}z}{dt^{2}} = \frac{\frac{dx}{dt} \cdot \frac{d^{3}z}{dt^{2}} - \frac{dz}{dt} \cdot \frac{d^{2}x}{dt^{2}}}{\left(\frac{dx}{dt}\right)^{3}},$$

on obtient

$$(31) \quad \dots \quad \frac{d^3y}{dx^3} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \frac{-gy}{\sqrt{u^2+z^2}};$$

$$(32) \quad \cdot \quad \cdot \quad \frac{d^2z}{dx^2} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \frac{-gz}{\sqrt{v^2+z^2}};$$

d'où l'on tire l'équation:

$$y\frac{d^2z}{dx^2}-z\frac{d^2y}{dx^2}=0,$$

qui étant intégrée, donne

$$(33) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot y \frac{dz}{dx} - z \frac{dy}{dx} = B;$$

B désignant une constante arbitraire. De là on tire par une nouvelle intégration

(34). 
$$z = y [B \int \frac{dx}{y^2} + C] = y.q.$$

En substituant cette valeur de z dans l'équation (31), et éliminant  $\frac{dx}{dt}$  à l'aide de l'équation (30), il viendra

(35). . . . 
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-g}{A^2} \cdot \frac{e^{-2}\int \frac{rds}{v^2}}{\sqrt{1+g^2}}$$

En différentiant l'équation

$$\frac{d^2y}{dx^2}\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = -g\left(1+q^2\right)^{-\frac{1}{2}}$$

par rapport au temps t, on a

$$\frac{d^3y}{dx^3}\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + 2\frac{d^3y}{dx^3}\cdot\frac{d^3x}{dt^3} = -\frac{d\cdot [g(t+q^3)^{-\frac{1}{2}}]}{dx}.$$

Donc, en éliminant

$$\frac{d^2x}{dt^2}$$
 et  $\left(\frac{dx}{dt}\right)^2$ 

à l'aide des équations (27) et (31), on aura

(36). 
$$\frac{g(t+q^2)^{-\frac{1}{2}}}{\frac{d^2y}{dx^2}} \cdot \frac{d^3y}{dx^3} + 2\frac{d^2y}{dx^2} \cdot r\frac{dx}{ds} = \frac{d \cdot [g(t+q^2)^{-\frac{1}{2}}]}{dx}.$$

Cette équation donnerait la loi de la résistance r en supposant connue la courbe. Si l'on veut l'expression du carré de la vitesse, on prendra l'équation.

$$v^{2} = \left(\frac{dx}{dt}\right)^{2} \left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^{2} + \left(\frac{dz}{dx}\right)^{2}\right],$$

de laquelle on tire

$$(3\gamma) \quad v^2 = \frac{-g(1+q^2)^{-\frac{1}{2}}}{\frac{d^2y}{dx^2}} \left[ 1 + \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 + \left( \frac{B}{y} + q \frac{dy}{dx} \right)^2 \right].$$

Maintenant, si l'on suppose la résistance r exprimée par une fonction de  $\varphi$ , on pourra réduire l'équation (36) à une équa-

tion entre les variables y et x. Mais, son excessive complication rend cette transformation inutile en général, et, dans les cas particuliers, il vaudra mieux considérer les équations précédentes.

En supposant, par exemple,

$$r = cv$$
 et  $g = c' \sqrt{y^2 + z^2}$ ,

c et c'étant deux constantes arbitraires, on voit que les équations (27), (28), (29) sont immédiatement intégrables.

Dans le cas général, l'équation du plan osculateur de la courbe est fort simple. Soit

$$Z - z = (X - x)M + (Y - y)N$$

l'équation de ce plan : on sait que

$$M = \frac{dz \, d^{3}y - dy \, d^{3}z}{dx \, d^{3}y - dy \, d^{3}x}; \, N = \frac{dx \, d^{3}z - dz \, d^{3}x}{dx \, d^{3}y - dy \, d^{3}x}.$$

Ainsi, dans le cas actuel, on a

$$M = \frac{B}{r}, N = \frac{z}{v},$$

et par conséquent

(38) . . 
$$Z = X \cdot \frac{B}{v} + Y \cdot \frac{z}{v} - B \cdot \frac{z}{v}$$
,

pour l'équation du plan osculateur. Il suit de là qu'en nommant  $\theta$  l'inclinaison de ce plan par rapport au plan des x, y; et  $\varphi$  l'angle que sa trace, sur ce même plan, fait avec l'axe des x, on a

(39) . tang. 
$$\theta \sin \varphi = -\frac{B}{y}$$
; tang.  $\theta \cos \varphi = \frac{z}{y}$ .

En supposant nulle la force tangentielle r, on aurait;

$$x = At + K$$
,  $z = qy$ ;  $q = B \int \frac{dx}{y^2} + C$ ;

et .

$$\Lambda^{3} \frac{d^{3}y}{dz^{3}} = \frac{-gy}{\sqrt{y^{3}+z^{3}}} = \frac{-g}{\sqrt{1+g^{3}}};$$

où A, K, B, C, désignent quatre constantes arbitraires.

En faisant  $p = \frac{dy}{dx}$ , et remarquant que  $dx = \frac{y^2dq}{B}$ , on a

$$\mathbf{A}^{\circ}\mathbf{B}\,dp = -\frac{g\mathbf{y}^{\circ}\,dq}{\sqrt{1+q^{\circ}}}.$$

Lorsque la force attractive g sera donnée par une fonction de la forme  $\frac{f(q)}{y^2}$ , les variables seront séparées dans cette équation, et on en tirera

$$p = F(q) = \frac{B dy}{y^2 dq}:$$

partant nous avons

$$-\frac{B}{y} = \int dq \, F(q); \quad Bx = \int y' \, dq.$$

Après avoir ainsi résolu le problème dans le cas de r=o, on pourra employer la méthode de la variation des constantes arbitraires, pour résoudre celui où l'on ajoute à la force attractive g la force tangentielle r. Mais il est inutile d'en dire davantage sur une question de pure curiosité.

Turin, le 23 février 1834.

Résumé des observations météorologiques faites à Maestricht pendant l'année 1831.

Les températures sont exprimées en degrés de l'échelle centigrade; les hauteurs du baromètre, réduites à la température de la glace fondante, et corrigées de l'effet de la capillarité, sont énoncées en lignes des Pays-Bas (millimètres). La cuvette du baromètre est placée à 52°, 51 au-dessus du niveau de la mer.

Enfin les hauteurs des eaux de la Meuse sont observées à l'entrée de la grande écluse du bassin à Maestricht, et rapportées à la moyenne hauteur du niveau de ce bassin, laquelle est fixée à 41°, 95 aunes (mètres) au-dessus du zéro de l'échelle d'Amsterdam (peil-schaal).

TEMPÉRATURE.

|            | TEMPÉRATURE MOYENNE PAR MOIS. |                       |                 |                      |                      |                      |  |  |
|------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| MOIS.      | 8 heures du<br>matin.         | 9 heures du<br>matin. | midi.           | 3 heures du<br>soir. | 6 heures du<br>soir. | 9 heures du<br>soir. |  |  |
| Janvier    | — 1°,49                       | 10,03                 | + 10,07         | + 00,83              | o•,35                | 10,09                |  |  |
| Février    | + 3, 22                       | + 4, 16               | + 6,71          | + 6, 29              | + 4, 79              | + 3, 82              |  |  |
| Mars       | + 6, 28                       | + 7,48                | + 9,71          | <b>4.10, 5</b> 9     | + 8, 23              | + 6, 71              |  |  |
| Avril      | + 9, 74                       | +11, 39               | + 14, 41        | <b>+ 14, 69</b>      | + 12, 65             | +10, 60              |  |  |
| Mai        | +13.40                        | + 15, 14              | +16, 98         | +21,75               | + 15, 81             | + 12, 88             |  |  |
| Juin       | +15, 43                       | +16, 6 <sub>7.</sub>  | +19, 28         | . + 19, 52           | +17, 52              | + 14, 62             |  |  |
| Juillet    | +17,78                        | +19,27                | ·+- 22, 31      | 22, 82               | +20, 91              | +17, 76              |  |  |
| Août . :   | +16, 22                       | + 18, 57              | 4:10, 55        | +21,47               | <b>-1-19, 73</b>     | ÷ 26, 34             |  |  |
| Septembre. | +12, 44                       | + 18, 77              | 14 16, 67       | +17, 13              | 4-15, 64             | +13, 35              |  |  |
| Octobre    | + 12, 79                      | +14, 16               | <b>4</b> 16, 96 | +17, 24              | +15, 04              | + 13, 52             |  |  |
| Novembre.  | + 4, 83                       | + 5, 38               | + 7, 13         | + 6, 98              | + 6, 01              | + 5, 37              |  |  |
| Décembre . | + 4, 50                       | + 4,77                | + 5, 96         | + 5, 98              | + 5, 25              | + 4.73               |  |  |
| Movennes.  | + 9°,59                       | +10•,81               | +130,14         | +130,77              | +11*,77              | + 9^88               |  |  |

## TEMPÉRATURE.

| shaarg eniq<br>no noisersev<br>sesumd he              | 8, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110,30                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DATE DO MINIMUM ARSOLU.                               | du 29 au 30 du 29 au 30 du 22 au 10*f. du 1 au 10*f. du 1 au 23 du 1 au 10*f. du 8 au 9 du 18 au 19 du 18 au 31 du 27 au 28 du 30 au 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                   |
| DATE<br>DU MAXIMUM<br>ABSOLU.                         | 23, b midi. 25, b 3 h. e. 23, b 3 h. e. 23, b 3 h. e. 46, b 3 h. e. 46, b 3 h. e. 185h. e. e66h. 7, b 8 h. e. 7, b 8 h. e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                   |
| <b>Біргіялиск.</b>                                    | ర్జ ప్రాంధ్ర జిక్కార్లు జిక్క<br>దార్జులు కారా చెచ్చారు. జిక్కారు జిక్కారు.<br>మారా మాట్లు కారా చెచ్చారు. ఆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 20°,51                                                 |                                   |
| MINIMUM<br>absolu                                     | ၂၂၂၂++++++ <br>လိုက်စ္ခဲ့မှ ထွဲရွိနိုက္ခဲ့တွေ<br>တစ္တရယ်ဆားက တတ္ဖယ္တော့                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                 | 43, 8                             |
| MAXIMUM MINIMUM absolu PAR MOIS.                      | +++++++++++++<br>a rea a a a a a a a a<br>a rea a a a a a a a<br>a rea a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + 26.94 +                                                | •                                 |
| <b>Б</b> итевавись.                                   | స్ట్రిట్ట్ ప్రస్తున్నారు. ఇ<br>మేచిని చెప్పార్లు కార్యులు<br>స్ట్రిప్ ప్రస్తున్నారు. మీది ప్రస్తారు. మీది ప్రస్తారు. మీది ప్రస్తారు. మీది ప్రస్తారు. మీది ప్రస్తారు. మీది ప<br>ప్రస్తున్నారు. మీది ప్రస్తున్నారు. మీది ప్రస్తున్న ప్రస్తున్నారు. మీది ప్రస్తున్నారు. మీది ప్రస్తున్న ప్రస్తున్నారు. మీ | 50,49<br>mée                                             | parcouru                          |
| MINIMUM<br>moyen<br>PAR MOIL.                         | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t 80,37                                                  | e l'échelle                       |
| MAXIMUM MINIMUM<br>moyen moyen<br>Par nois. Par nois. | +++++++++++<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .   + 130,86 + 80,37   50,4   Maximum absolu de l'année. | Intervalle de l'échelle parcouru. |
| MOIS.                                                 | Janvier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Motennes Mazi                                            |                                   |

|          | CONTROPONDANCE                                                 |            |                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Тотачх   | Janvier                                                        | MOIS.      |                                    |
| 54       | <b>ರ್ಷ ನಿಲ್ಲಾಣ ಎಂ</b> ಗು ಎಂಗು ಎಂಗು ಎಂಗು ಎಂಗು ಎಂಗು ಎಂಗು ಎಂಗು ಎಂ | NORD.      |                                    |
| 21       |                                                                | HORD-ESY.  | NOMBRE DE JOURS DES VENTS DOMINANS |
| 15       |                                                                | <b>B</b> . | E DE JO                            |
| H        | 000000000000                                                   | 90D-25T.   | OURS D                             |
| 30       | Oru Oru a c c c c c c c c c c c c c c c c c c                  | arto.      | ES VEN                             |
| 76       | 4 77 88 9 11 0                                                 | suboutst   | TS DON                             |
| 140      | బెబెన్ను ఆ రినిమెయ ఓ ఓ రె                                      | OUZST.     | MANS.                              |
| 32<br>00 | ם - מ - מ משלינה ש ה ס                                         | MOLD-OULT. |                                    |

|                    | MA                              | THÉMATIQUE ET PRYSIQUE.                                                        | 171       |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                    | CIRL sans wulcks.               |                                                                                | 6         |
|                    | CIEL<br>entièrement<br>couvers. | <b>∞</b>                                                                       | 1\$       |
| S DE               | BROUILLARD                      | 0 0 0 m m m m m m m m m m m m m m m m m                                        | 32        |
| JOUR               | TOWNERRE                        | 0000004-0000                                                                   | 14        |
| MOMBRE DE JOURS DE | GELÉE.                          | 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                        | <b>19</b> |
|                    | : NEGE.                         | ® 03 H O O O O O O C ► ₩                                                       | . Læ      |
|                    | GRÊLE.                          | 0 m m m n 0 0 0 0 0 = 0                                                        | 80        |
|                    | PLUIE.                          | 13<br>17<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19                       | 308       |
|                    |                                 |                                                                                |           |
|                    | 1S.                             | 9) ay ay                                                                       | •         |
|                    | MOIS.                           | Janvier . Février . Mars Avril Mai Juin Juillet . Septembre Octobre . Novembre | Toraux.   |

Résumé des observations météorologiques faites à Maestricht pendant l'année 1832.

Les températures sont exprimées en degrés de l'échelle centigrade; les hauteurs du baromètre, réduites à la température de la glace fondante, et corrigées de l'effet de la capillarité, sont énoncées en lignes des Pays-Bas (millimètres). La cuvette du baromètre est placée à 52°, 51 au-dessus du niveau de la mer.

Enfin les hauteurs des eaux de la Meuse sont observées à l'entrée de la grande écluse du bassin à Maestricht, et rapportées à la moyenne hauteur du niveau de ce bassin, laquelle est fixée à 41,95 aunes (mètres) au-dessus du zéro de l'échelle d'Amsterdam (peil-schaal).

TEMPÉRATURE.

|            | T                     | EMPÉRA'               | TURE MO | OYENNE               | PAR MOI              | 8.                   |
|------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MOIS.      | 8 heures du<br>matin. | 9 heures du<br>matin. | midi.   | 3 houres du<br>soir. | 6 heures du<br>soir. | 9 heures du<br>solr. |
| Janvier    | - oo,62               | - o°,3o               | + 10,51 | + 10,65              | + 00,78              | 0°,61                |
| Février    | + 0, 29               | + 0, 96               | + 3, 92 | + 4, 58              | + 3, 35              | + 1,63               |
| Mars       | + 3, 27               | + 4,00                | + 6, 26 | + 6.95               | + 5, 93              | + 4, 36              |
| Avril      | 7, 59                 | 9, 37                 | 13, 14  | 14, 22               | 13, 05               | 9, 26                |
| Mai        | 11, 35                | 12, 60                | 15, 11  | 15, 74               | 14, 37               | 21,49                |
| Juin       | 16, 20                | 17, 17                | 18, 79  | 18, 96               | 17, 54               | 15, 13               |
| Juillet    | 15, 8o                | 16, 95                | 19, 18  | 20, 07               | 18, 28               | 14, 99               |
| Août       | 17, 59                | 19, 14                | 21, 92  | at, 45               | 19, 97               | 16, 85               |
| Septembre, | 12, 23                | 14, 08                | 17, 19  | 17, 66               | 14, 66               | 12, 20               |
| Octobre    | 8, 80                 | 10, 19                | 13, 36  | 13, 27               | 11, 03               | 9, 24                |
| Novembre.  | a, 8t                 | 3, 54                 | 6, 71   | 6, 6s                | 4. 67                | 3, 52                |
| Décembre . | 2, 79<br><u>=</u>     | 3, 22                 | 4, 86   | 4, 96                | 4, 16                | 3, 35                |
| Moteunes.  | + 8-,18               | + 9°,24               | +11°,84 | ·+.120,18            | +100,65              | + 8-,45              |

## EMPÉRATURE

| MOIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MAXIMUM MINIMUM<br>moyen moyen<br>pan mois. Pan mois.    | MINIMUM<br>moyen<br>Minimum                    | . Вонавански                  | MAXIMUM.<br>sheolu<br>? an MOIS-        | MAXIMUM MINIMUM<br>absolu absolu<br>PARMOIS- PARMOIS-  | <b>Дурай Бар</b> ис <b>в.</b>         | DATE<br>DU MAXIMUM<br>ABGUL                                                                                              | DATE<br>do minimum<br>arceu.                                                                                                                                                                             | Plus grande<br>anerion en<br>sk heures.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Janyier<br>Février                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | + 1°,85                                                  | - 1°,39                                        | 3°,24<br>5,76                 | + 8°,5                                  | - 9° 6<br>- 6,5                                        | 180,1<br>15,0                         | 10, à unidi.<br>5, à midi.                                                                                               | nuit.<br>da 31 décem. 1831,<br>au 1er janvier 1832.<br>du 16 n 16                                                                                                                                        | 80,2 les 15<br>et 24.<br>110,0 les 20            |
| Mars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16, 03<br>19, 78<br>19, 78                               | +<br>4.4.8.8.1<br>13.55.7<br>12.8.2<br>13.55.7 | 4,96<br>10,02<br>7,16<br>6,23 | 000 4200                                |                                                        | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | a a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                    | du 29f. au 1° m.<br>du 10 * 11<br>du 9 * 10<br>du 5 * 6                                                                                                                                                  | 12°,5 le31<br>14,1 x 23<br>13,3 x 29<br>11,3 x 6 |
| Septembre Octobre Novembre Decembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 75. 7. 7. 7. 80 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 | . 4 5 1 1<br>8 8 5 1 1<br>8 8 7 9 8            | 6,05<br>3,15<br>35.           | 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | <br>  4.4.4.4<br>  4.0.0                               | 21.4<br>17.00<br>16,9                 | 4                                                                                                                        | du 25 * 26<br>du 24 * 25<br>du 30 * 31                                                                                                                                                                   | 11, 4 » 26<br>9, 7 » 14<br>9, 4 » 17             |
| MOYENNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120,53                                                   |                                                | F.                            | 86°981 +                                | F                                                      | я                                     | A                                                                                                                        | £                                                                                                                                                                                                        | *                                                |
| Extrêmes de l'année. Minimum. + 320,3 N.B. Le thermomètre à minhmum n's pu être l'année. 4 Minimum 9.6 consulté pendant les mois de juillet, soût et sep le maximum moyen et le minhmum moyen sont les moyennes des plus hautes et des plus basses températures observées jour par jour. Le maximum absolu et le minhmum absolu sont la plus haute et la plus hause températures qui out été observées pendant le mois entier. | l'année.<br>tervalle de<br>n et lo minim                 | de l'année                                     | Mairouru. sont les me         | Maximum. Minimum.  Tu. s moyeanes des   | + 320,3<br>- 9. 6<br>41,9<br>plus hautes us basse temp | con tem                               | N.B. Le thermomètre i<br>consulté pendant les mois<br>lembre.<br>us basses températures ob<br>qui ont été observées pené | N.B. Le thermomètre à minimum n'a pu être<br>saulté pendant les mois de juillet, août et sep-<br>nbre.<br>i basses températures observées jour par jour.<br>ni ont été observées pendant le mois entier. | a pu être<br>ût et sep-<br>ar jour.              |

| 1   | - |
|-----|---|
|     | _ |
| - 3 | × |
| ı   | ٠ |
| - 1 |   |
|     | • |
| - ( | e |
| - 1 | Ξ |
| - ( | • |
| i   | H |
| - 7 | 4 |
|     |   |
|     | _ |
| i   | 2 |
| 1   |   |
| i   |   |
| i   | s |
| - 7 | • |
| •   | _ |
| - ( | 9 |
| - 1 | ۳ |
|     | ÷ |
| i   | - |
| 1   | T |
| 1   |   |
| 7   |   |
| 1   | = |
| 1   |   |
| -   | ĭ |
| (   |   |
| 1   | Ŧ |
|     |   |

| 174                                                             |                             | CORRESPONDANCE                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Max<br>Min                                                      | Мотиния                     | Innvier Révier Hart Mart Avril Hai Juin Juilet Aoêt Septembre Octobre Novembre                                                                                                                                                       | MOIS.                                                                            |
| Maximum absolu de l'année .<br>Minimum »<br>Intervalle de l'écl | 758,82                      | 759,47<br>759,47<br>758,63<br>758,63<br>758,63<br>758,63<br>758,63<br>758,63<br>758,63<br>758,63                                                                                                                                     | 8 heures                                                                         |
| beolu de l'année                                                | 758,82 758,90 758,57 758,32 | 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                              | HAUT DU a houres 9 houres matin. matin.                                          |
| unnée .<br>g<br>de l'éche                                       | 758,57                      | 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                              | HAUTEURS MOYENNES  DO LAROMÈTAE, PAR MOIS.  beures  beures  beures  coir.  soir. |
| ille perce                                                      | 758,32                      | 7755<br>555<br>555<br>555<br>555<br>555<br>555<br>555<br>555<br>55                                                                                                                                                                   | MOYEJ                                                                            |
| . · ·                                                           | 758,39                      | 77555555<br>55555555555555555555555555555                                                                                                                                                                                            | OYENNES  PAR MOIS.  boures 6 beures 9  soir.                                     |
| 772 <sup>1</sup> , 60<br>737, 09<br>. 35, 51                    | 758,75                      | 755,254<br>755,355<br>755,355<br>755,355<br>755,355<br>755,355<br>755,355<br>755,355<br>755,355<br>755,355<br>755,355                                                                                                                | beures                                                                           |
| 772 <sup>1</sup> , 60<br>737, 09<br>35, 51                      | 769,02                      | 772,60<br>768,60<br>772,60<br>772,60<br>766,60<br>770,40<br>770,40<br>770,40                                                                                                                                                         | MAXIMUM<br>absolu.                                                               |
|                                                                 | 744,04                      | 744,25<br>745,25<br>745,25<br>745,25<br>745,35<br>745,35<br>745,35<br>745,35<br>745,35<br>745,35<br>745,35<br>745,35<br>745,35                                                                                                       | absolu.<br>MINIMUM                                                               |
| _                                                               | 24,98                       | 20111222<br>2011122<br>2011123<br>2011123<br>2011123<br>2011123<br>2011123<br>2011123                                                                                                                                                | Dippérence.                                                                      |
|                                                                 | ,                           | 15, à g h. soir. g, à g h. mat. g, à g h. soir. 4, à g h. mat. 24, à midi. 30, à 8 h. mat. 15, à midi. 12, à g h. mat. 27, à g h. mat. 27, à g h. mat. 17, à g h. mat.                                                               | DATE<br>du<br>maximum.                                                           |
|                                                                 |                             | 7, à 9 h. soir. 2, à 3 h. soir. 2, à 3 h. mat. 30, à 10 h. mat. 30, à 10 h. soir. 4, à midi. 12, à 9 h. soir. 23, à 6 h. soir. 25, à 6 h. soir. 55, à 6 h. soir. | DATE da minimum.                                                                 |

## eau tombée du ciel. — état de la rivière.

|                                                                                                                                                                                                |                                          | aye-Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                            | HAI                                                                      | HAUTEUR DE LA MEUS<br>EN AUNES DES PAYS-BAS (ARTERE) | 9           | MEUSE,<br>(aktres).                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MOIS.                                                                                                                                                                                      | Nombre de j<br>e sh e siniq<br>de grêle. | Ean tombée<br>ses des P<br>(cent.) de l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | MOYENNE<br>Per mois.                       | MAXIMUM<br>absolu<br>PAR MOIS-                                           | MINIMUM<br>absolu<br>PAR MOIS-                       | DIFFARENCE. | DATE<br>ds<br>maximum.                                                 | DATE<br>da<br>minimum.                                                             |
| Janvier Février Mars. Mai Juliat Août. Septembre Octobre Décembre                                                                                                                              | l .                                      | 4672054<br>472054<br>472054<br>702027<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>7020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702020<br>702 | от, 4205<br>о, 3116<br>о, 2589<br>о, 4410<br>о, 4576<br>о, 5400<br>о, 1739<br>о, 1739<br>о, 1739<br>о, 3731 | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++     | **************************************                                   |                                                      | 1           | 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2                               | 9 et 10<br>29 5, 6 et 7<br>3 1<br>31 3, 15, 31<br>27, 28, 29, 30<br>27, 28, 29, 30 |
| <br>  180   679, 3199   09, 3563   + 0*, 404  + 1*,10  En divisant la hauteur de Peau tombée par mois, par le nombre de je obtient la hauteur moyenne de l'eau tombée par chacun de ces jours. | 180<br>a hauteur d<br>eur moyenn         | <i>67°</i> , 3199  <br> e Peau tomb<br>te de Peau t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | or, 3563  <br>See par mois<br>combée par c                                                                  | -+ 0*, 404 <br>; per le nou<br>:hacun de c | -f.os, 404  -f. 1s, 107 <br>par le nombre de jour<br>nacun de ces jours. | + 0*,015 <br>rs de pluie ,                           | de neige ou | 180   1879, 3199   09, 3563   + 0*, 404   +-1*,107   +-0*,015   1*,092 | spondant, on                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                | •                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı                                                                                                           |                                            |                                                                          |                                                      |             |                                                                        |                                                                                    |

| 170    |                                                                   |            |                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Тотачх | Janvier                                                           | MOIS.      |                                    |
| 48     | - CAOVOAO OA U U U                                                | MORD.      |                                    |
| 17     | 0 2 = 2 = 0 0 0 6 = 2 =                                           | Nord-Est.  | NOMBRE DE JOURS DES VENTS DOMINANS |
| 24     |                                                                   | est.       | E DE J                             |
| 4      | <b>ა</b> ∺ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○                                        | SUD-EST.   | OURS D                             |
| 30     | - 40 - W 0 4 W 0 4 W 0                                            | SUD.       | ES VEN                             |
| 60     | 7.08 a 0.44 a a b a a a                                           | SUD-OUEST  | TS DOI                             |
| 139    | 88<br>113<br>114<br>114<br>115<br>116<br>116<br>117<br>117<br>118 | ouzst.     | MINANS.                            |
| 44     |                                                                   | Terno-crok |                                    |

|                    | <b>34</b> ,/                    | THÉMATIQUE ET PHYSIQUE.                                                         | 177      |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                    | CIEL sens MUAGES.               | и 5 и и о о н о А о лу н                                                        | 27       |
|                    | CIEL<br>entièrement<br>couvers. | ე <b>.</b> იი ⊔ ч ч о ⊢ <b></b> თ                                               | <b>%</b> |
| S DE               | TOWNERRE PROUITIAND             | <i></i>                                                                         | జ        |
| NOMBRE DE JOURS DE | TOWNERR                         | 00 m 0 m 00 m 10 0                                                              | 81       |
| RE DE              | Gelée.                          | 12<br>17<br>17<br>00<br>00<br>00                                                | &        |
| NOMB               | neige.                          | <b>৵</b>                                                                        | =        |
|                    | GRÊLE.                          | 0000 N H H O 000 H                                                              | 14       |
|                    | PLUIR.                          | 200 0 0 0 4 C 0 0 0 1 C                                                         | 174      |
|                    |                                 |                                                                                 | •        |
|                    | MOIS.                           | Janvier Février Mars Avril Mai Juillet Août Septembre Octobre Décembre Décembre | Тотаих.  |

Le seul phénomène remarquable observé à Maestricht pendant l'année 1832, c'est celui qui a été vu d'une grande partie de l'Europe dans la nuit du 12 au 13 novembre. D'après le témoignage des témoins oculaires, au nombre desquels je suis fâché de ne pas me trouver, le météore consistait en un nombre très-considérable d'étoiles filantes et de globes lumineux qui répandaient une grande clarté, laquelle a été distinguée jusqu'à 6 \(\frac{1}{4}\) h. du matin. Pendant la nuit, la température était descendue \(\frac{1}{4}\) + 0°,9, le baromètre était de 2 millimètres environ au-dessous de la moyenne hauteur, le ciel un peu nuageux et le vent au sud. Durant la matinée du 13, il s'est formé un brouillard qui est devenu épais vers le soir.

## Instans du maximum et du minimum de hauteur diurne du baromètre, et étendue de la période.

De même qu'en 1831, j'ai fait journellement, pendant l'année dernière, des observations de baromètre et de thermomètre à huit heures du matin et à six heures du soir, ontre delles aux quatre époques accoutumées. Ces observations additionnelles ont eu pour but de déterminer les instans précis du maximum et du minimum de hauteur diurne du baromètre, et l'étendue de cette variation. Les tableaux des deux années montrent que l'instant du maximum arrive après huit heures du matin, puisque à p heures la hauteur de la colonne est plus grande; et que celui du minimum a lieu avant 6 heures du soir, car à cette époque la colonne est plus élevée qu'à trois. Le calcul a achevé de préciser les instans cherchés. Pour cela j'ai fait usage de la méthode d'interpolation suivante due à Lagrange. Soient a,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  les instans des observations, comptés de minuit; a, b, c, d les hauteurs du baromètre qui correspondent respectivement à ces instans, et soit y la hauteur du baromètre au temps marqué par x, on aura l'équation

$$y = Aa + Bb + Cc + Dd + \dots$$

dans laquelle

$$\mathbf{A} = \frac{(x-\beta)(x-\gamma)(x-\beta)}{(\alpha-\beta)(\alpha-\gamma)(\alpha-\beta)}; \ \mathbf{B} = \frac{(x-\alpha)(x-\gamma)(x-\beta)}{(\beta-\alpha)(\beta-\gamma)(\beta-\beta)};$$

$$\mathbf{C} = \frac{(x-\alpha)(x-\beta)(x-\beta)}{(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)(\gamma-\beta)}; \mathbf{D} = \frac{(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)}{(\beta-\alpha)(\beta-\beta)(\beta-\gamma)} \text{ etc.} \quad .$$

Différentiant, puis posant  $\frac{dy}{dx} = 0$ , et déterminant les valeurs de x qui satisfont à cette condition, ce seront les instans de la plus grande et de la plus petite hauteur diurne.

J'aurais voulu faire entrer dans cette équation les six époques d'observation à la fois. Dans ce cas les valeurs de x qui satisfont à la condition de  $\frac{dy}{dx}$  — o sont données par une équation du 4º degré; mais alors les calculs numériques pour la formation des coefficiens deviennent d'une longueur excessive et d'autant plus fatigante, que l'on n'a pas de moyen de vérification pour s'assurer durant le cours des opérations, si l'on ne commet pas d'erreur de chiffre ou de signe. J'ai donc préféré de calculer séparément l'instant du maximum en employant les observations de 8, 9, 12 et 15 heures; ensuite celui du minimum par celles de 12, 15, 18 et 21 heures. Quant aux hauteurs barométriques, j'ai pris les moyennes entre celles obtenues aux heures correspondantes en 1831 et 1832. Ces moyennes, réduites à zéro de température, sont:

| 8 beures.      | 9 heures. | 12 heures. | 15 heures. | 18 heures. | 21 heures. |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| -              | _         |            | _          |            | _          |
| m <sub>m</sub> | 100.00    | 100.200    | mm         | mm         | mm         |
| 757,1go        | 757,284   | 756,972    | 756,695    | 756,775    | 757,151    |

Le calcul m'a donné 9<sup>h</sup>.184 ou 9<sup>h</sup>.11'.2" du matin pour l'instant du *maximum*, et 15<sup>h</sup>.76 ou 3<sup>h</sup>.45'.36" après midi, pour l'instant du *minimum*.

Substituant ensuite ces valeurs de x dans l'équation primitive, j'en ai déduit les valeurs correspondantes de y, c'est-à-dire les hauteurs auxquelles la colonne mercurielle se trouve à ces deux

époques; j'ai trouvé de cette manière 757, m² 2876 pour le masimum, et 756 m²,6837 pour le minimum. D'après cela, l'étendue de la variation diurne serait de 0 m²,6039 au lieu que les deux époques de 9 heures du matin et de 3 heures du soir, ne donnent que 0 m²,5890; la différence est de 0 m²,0149. Quelques années de plus d'observations permettront de répondre à la question si les maximums et minimums arrivent aux mêmes instans du jour aux diverses époques de l'année.

Correction de la hauteur observée du baromètre pour la réduire à zéro de température.

Un objet très-important à considérer dans les observations barométriques, c'est la réduction de la colonne mercurielle à une température constante. Très-souvent on se borne à faire entrer en ligne de compte la dilatation du mercure, sans faire attention à celle de l'échelle; dans ce cas, la colonne réduite sera trop courte de toute la quantité dont l'échelle elle-même s'est dilatée. Or, selon la matière dont l'échelle est faite, sa dilatation peut être assez forte pour avoir une influence notable sur les hauteurs barométriques que l'on veût comparer entre elles, et qui ont été observées à des températures différentes. Voici les considérations qui conduisent à la formule exacts:

Soit l la hauteur de la colonne à  $o^o$  de température, L'celle à  $+t^o$ , la pression atmosphérique restant la même; nommons d la densité du mercure à  $o^o$ , D celle à  $+t^o$ , il est prouvé par les lois de l'hydrostatique que

$$l: L = D: d$$
.

d'ailleurs les densités d, D, sont en raison inverse des volumes qu'une même masse occupe aux températures  $o^{\circ}$  et  $t^{\circ}$ ; désignant par  $\nu$  un volume quelconque de mercure à  $o^{\circ}$ , ce volume, en passant à  $t^{\circ}$  de température, se change en  $\nu(t+mt)$ ,

m exprimant la dilatation cubique du mercure, de sorte que

$$D: d = \nu: \nu(1+mt) = 1:1+mt$$
,

ainsi

$$l: L = 1: 1+mt$$

d'où

$$l = L \frac{1}{1 + mt}$$

Telle serait à 0° de température la hauteur d'une colonne qui a été trouvée égale à L à la température + 1°, en ne tenant compte que de la dilatation du mercure. Mais la matière de l'échelle s'étant également dilatée, chacune des divisions de L n'est plus égale à l'unité de mesure comme cela avait lieu, par supposition, à la température de la glace fondante; chacune d'elles vaut maintenant 1 + kt, k étant la dilatation linéaire de la matière de l'échelle, pour 1°; par conséquent, les L divisions apparentes en valent réellement L(1 + kt); telle est donc la véritable hauteur observée du baromètre, de sorte qu'il faut écrire cette dernière quantité au lieu de L dans la valeur réduite l, laquelle deviendra par conséquent,

$$l = L \frac{1 + kt}{1 + mt}$$

elle se réduit à

$$l = L[1-t(m-k)],$$

en opérant la division indiquée et en négligeant les termes où les coefficiens m, k, montent à des degrés supérieurs au premier.

Cette formule se change en celle ordinairement employée, et où l'on n'a égard qu'à la seule dilatation du mercure, en posant k = 0, l'erreur que l'on commet par là est égale à  $L\iota k$ ; le terme correctif se réduisant à  $L\iota m$ .

Évaluons cette erreur. Pendant le mois le plus chaud de l'été, on peut admettre que la température moyenne du baromètre

est de + 24°, tandis que pendant le mois le plus froid, elle ne sera guère supérieure à 0°, de sorte qu'il arrivera souvent que l'on aura à comparer des hauteurs barométriques observées à des températures distantes l'une de l'autre de 24°; admettons que dans ces deux circonstances, le baromètre se trouve à la moyenne hauteur L = 760, on aurait pour Ltk omm,343 si l'échelle était en laiton; om, 150 si elle était tracée sur le tube de cristal lui-même, et om, 074 si elle était en sapin, en prenant pour ce bois, d'après le capitaine Kater, k=0,00000408. Ces quantités sont trop fortes pour qu'il soit permis de les négliger dans des observations faites avec un peu de soin, et il est donc clair que la dilatation de la matière de l'échelle doit être prise en considération lors même que l'échelle serait en bois de sapin, substance dont le changement de longueur par la variation de température est regardée ordinairement comme insignifiante. Cependant il arrive souvent que le coefficient k de la matière de l'échelle n'est pas connu; il ne l'est en effet que pour un petit nombre de bois, et il est probable que, pour une même espèce, sa valeur varie selon la compacité du bois, la direction de ses fibres et peut être son degré de dessication; aussi le nombre que j'ai rapporté ci-dessus pour le bois de sapin, n'est-il pas adopté par tous ceux qui se sont occupés de cet objet, il y en a qui le portent à 0,00001; Roi prétend que le sapin se comporte comme le verre, d'autres enfin pensent que sa dilatation est tout-à-fait nulle. Il arrive encore que les échelles des baromètres sont faites de diverses pièces, de nature différente, tellement assemblées que leur jeu par la dilatation se complique d'une manière difficile à décider par le calcul, quand bien même le coefficient de chaque partie serait connu. Ces difficultés m'ont fait naître l'idée de déterminer le coefficient correctif par une méthode que je vais exposer.

Que l'on aie deux baromètres d'une construction quelconque, pourvu qu'ils soient propres à des expériences exactes. Supposons-les placés au même niveau, et notons les hauteurs auxquelles leurs colonnes s'élèvent au même instant, et les degrés marqués par leurs thermomètres. Ces hauteurs, réduites à une température fixe, en général diffèreront l'une de l'autre d'une certaine quantité à, laquelle sera constante, quels que soient les degrés de chaleur auxquels les instrumens sont exposés, et qu'ils soient les mêmes ou différens pour chacun d'eux, pourvu que l'on emploie pour chaque baromètre le coefficient correctif qui lui est propre. Ainsi ces coefficiens doivent être tels qu'ils satisfont à la condition de réduire à une différence constante les hauteurs observées à des températures quelconques, sous la même pression atmosphérique.

D'après cela, soit A la hauteur marquée par l'un des baromètres, a le degré de son thermomètre, indiquons par n le coefficient à l'aide duquel on opère à la fois la correction pour la dilatation du mercure et pour celle de l'échelle, de sorte que n=m-k, et désignons par a la hauteur réduite à la température de la glace fondante.

Soit au même instant B la hauteur de l'autre baromètre, b sa température, n' son coefficient correctif, comprenant l'effet de la dilatation du mercure et de l'échelle, et β sa hauteur réduite à zéro.

Enfin, soient dans d'autres momens A', A'' les hauteurs du premier instrument, a', a'' la température, a', a'' les hauteurs réduites à zéro à l'aide du coefficient n; pendant qu'aux instans correspondans, le second instrument se trouve aux hauteurs B', B'', son thermomètre marquant les degrés b', b'', et les hauteurs réduites à zéro, à l'aide du coefficient n', étant désignées par  $\beta'$ ,  $\beta''$ . On aura les équations suivantes.

$$a = A \quad (1-an); \text{ au même instant } \beta = B \quad (1-bn')$$

$$a' = A' \quad (1-a'n) \qquad - \qquad \beta' = B' \quad (1-b'n')$$

$$a'' = A'' \quad (1-a''n) \qquad - \qquad \beta'' = B'' \quad (1-b''n')$$
et comme  $a - \beta = a' - \beta' = a'' - \beta'' = \lambda;$  il s'en suit que :
$$A \quad (1-an) - B \quad (1-bn') = \lambda$$

$$A' \quad (1-a'n) - B' \quad (1-b'n') = \lambda$$

$$A'' \quad (1-a''n) - B'' \quad (1-b''n') = \lambda$$

équations à l'aide desquelles on déterminera les valeurs des in-

connues n, n',  $\lambda$ . Il est clair que, pour plus d'exactitude, les quantités A, B, A', B', A'', B'', a, b, a', b', a'', b'', doivent être les moyennes d'un grand nombre d'observations simultanées.

Voici les résultats obtenus avec deux baromètres à niveau constant, dont les planchettes sont en bois d'acajou massif, et les échelles tracées sur des lames de laiton encastrées dans le bois.

Une première série d'observations simultanées pendant laquelle les deux instrumens étaient placés dans une même chambre, non échauffée, a donné pour moyennes:

$$A = 774,057$$
,  $a = -0^{\circ},122$ ;  $B = 773,697$ ,  $b = +0^{\circ},133$ .

Deux autres séries pendant lesquelles les deux instrumens étaient placés chacun dans une chambre différente, ont fourni:

A' = 
$$766,643$$
,  $a' = + 10^{\circ},842$ ; B' =  $764,761$ ,  $b' = - 1^{\circ},383$   
A" =  $769,466$ ,  $a'' = + 10^{\circ},464$ ; B" =  $768,024$ ,  $b'' = + 1^{\circ},829$ 

Ces quantités substituées dans les équations, donnent pour les inconnues n' = 0,0001587, n' = 0,0001619,  $\lambda = 0,0001619$ 

D'autres séries, dans lesquelles tantôt l'un, tantôt l'autre des deux baromètres était placé dans la chambre chaude, pendant que le second était dans la chambre froide, m'ont fourni des valeurs un peu différentes de celles que je viens de rapporter, de sorte qu'en prenant les moyennes entre plusieurs, je suis conduit à n = 0.000159542, n' = 0.000162374. Si nous nous rappelons maintenant que n = m - k, n = m - k', et que m = 0.00018018, nous aurons pour le coefficient de dilatation de la matière des échelles k = 0.000020638 et k' = 0.000017806. Le premier nombre ne diffère guère du coefficient de dilatation de l'étain; le second est à peu près celui qui appartient au cuivre.

On doit être étonné qu'une planchette en acajou exerce une influence si grande sur le terme correctif de la température; et, ce qui plus est, que deux planchettes à fibres très-droites, tirées d'un même bloc, et en apparence d'un bois tout-à-fait semblable, exercent des influences de valeur sensiblement différentes.

Les nombreuses observations faites dans le but de déterminer les coefficiens correctifs, m'ont fourni l'occasion de me convaincre combien on peut être en erreur si, pour fixer la marche comparative de deux baromètres, on se contente de les placer l'un à côté de l'autre et de les observer simultanément une ou deux fois. En effet, prévenu des anomalies qui existent parfois dans les hauteurs relatives des deux instrumens, j'ai mis un soin particulier à éviter les erreurs d'observation dans les séries rassemblées pour la formation des coefficiens. Soit que les deux baromètres fussent placés dans la même chambre, soit qu'ils fussent placés dans des chambres différentes, je n'en prenais les hauteurs que lorsque j'étais persuadé qu'ils eussent acquis, dans toutes leurs parties, une température égale; elle est indiquée par des thermomètres dont les réservoirs sont placés dans des bouts de tube semblables à ceux des baromètres et remplis de mercure; les échelles sont assez longues pour que chaque degré y soit subdivisé en cinq parties égales, dont il est facile d'apprécier. Les échelles des baromètres sont disposées de telle manière que je suis certain que les erreurs sur les hauteurs de la colonne sont moindres que 1/40 de millimètre. Je continuais chaque série pendant 10, 20, 30 jours, en observant plusieurs fois par jour; i'avais grand soin aussi d'imprimer de petites secousses sur toute la longueur des instrumens, afin de vaincre la résistance que le mercure éprouve à se mouvoir dans des tubes de verre, lors même que leur largeur est de 8 à 9 millimètres. Malgré toutes ces précautions j'ai remarqué des variations fréquentes dans les différences des hauteurs relatives des deux instrumens: souvent après plusieurs jours d'exposition à un même endroit, je voyais la différence diminuer graduellement et jusqu'à n'être que la moitié de ce qu'elle était d'abord, puis augmenter de nouveau, et cela sans la moindre relation avec les change-

mens dans la température ambiante, non plus qu'avec les variations dans l'état hygrométrique de l'air qui enssent pu produire un jeu inégal dans le bois des deux instrumens. Ces variations hygrométriques n'avaient lieu d'ailleurs que dans des limites très-resserrées dans les endroits où se faisaient les expériences, et ne pouvaient dans aucun cas exercer une influence notable sur les différences observées, quand les instrumens avaient la même exposition, vu la parfaite égalité de toutes les pièces qui entraient dans leur construction. De sorte que je ne puis assigner la cause des anomalies que les hauteurs comparatives m'ont montrées. Une fois je croyais l'avoir trouvée : ayant remarqué que les différences allaient en augmentant à mesure que la température croissait dans la chambre dans laquelle les instrumens étaient placés; j'imaginai que le baromètre dont la hauteur était la plus petite pouvait contenir une petite quantité d'air dans la capacité du tube au-dessus de la colonne de mercure; la dilatation de cet air par la chaleur aurait déprimé la colonne mercurielle, et, par conséquent, aurait fait augmenter, à mesure de l'accroissement de température, la différence de hauteur de cette colonne par rapport à celle de l'autre baromètre qui n'aurait point contenu d'air. Cependant je me convainquis bientôt que cette supposition n'était pas fondée, en voyant que les variations dans les différences de hauteur prenaient une marche décroissante là où elle aurait dû être croissante dans l'hypothèse posée; en un mot, en voyant que la variation avait lieu indépendamment des changemens dans la température et dans le degré d'humidité de l'air. Au surplus, en inclinant les deux baromètres, je vis que l'un et l'autre contenaient une bulle d'air très-petite et sensiblement de même grosseur.

Formule corrective pour un baromètre qui contient de l'air.

L'existence d'une petite quantité d'air au sommet de la colonne mercurielle, bien qu'elle ne soit pas la cause des aberrations dont il vient d'être question, n'en exerce pas moins

une influence sur les hauteurs absolues des colonnes : elle les diminue d'une quantité plus ou moins grande selon la force élastique de cet air, laquelle dépend et de la température et de la capacité du tube au dessus du mercure dans laquelle cet air se répand, deux circonstances qui varient continuellement. J'ai voulu connaître la valeur de cette influence dans les baromètres employés; de plus, j'ai pensé que c'était une question intéressante que celle de déterminer la correction qu'exige un baromètre contenant une certaine quantité d'air, pour ramener la hauteur de sa colonne au cas d'un instrument parfaitement purifié. La chose m'a paru d'autaut plus importante que le plus grand nombre des baromètres renferment une petite quantité d'air, de l'existence de laquelle on peut s'assurer en inclinant l'instrument pour faire couler le mercure jusqu'au sommet. Ce n'est que par des ébulitions répétées une ou deux fois que l'on parvient à en purger le tube; car à la première ébullition, quelque soignée qu'elle ait été, il est resté disséminé dans le tube une foule de petites bulles qui échappent à la vue et qui, à cause de leur extrême ténuité, ne peuvent vaincre l'adhésion des molécules du mercure et s'élever audessus de lui. Mais lorsqu'ensuite on redresse le tube et que parlà on rend nulle la pression au sommet de la colonne, toutes les bulles qui y étaient disséminées se dégagent et se rassemblent ensuite en une bulle unique, lorsque l'on incline de nouveau le tube; celle-ci sera assez grande maintenant pour être visible. Dans une ébullition subséquente elle pourra être expulsée; quelquesois même on y parvient par des chocs imprimés au tube, surtout si, pendant cette opération, le tube a été placé, l'ouverture vers le haut, sous une longue cloche pneumatique dans laquelle on aura fait le vide; toutefois une nouvelle ébullition est préférable.

Couchons le baromètre dans une position horizontale, la bulle d'air sera soumise à la pression de l'atmosphère, pression que nous représenterons par P, et laquelle sera égale à la force élastique de l'air renfermé. Cet air se sera rassemblé dans un espace d'une forme sensiblement hémisphérique, étant limité d'une part par la paroi du tube, laquelle peut ê.re considérée, sans erreur notable, comme plane dans la petite étendue occupée par la bulle ; de l'autre côté la surface de la bulle est déterminée par la pression du mercure environnant. Ainsi en mesurant le diamètre de cet hémisphère, on peut en connaître le volume que je nommerai q, la température étant supposée = o. Redressons l'instrument, le mercure y descendra jusqu'à une hauteur p au-dessus du niveau extérieur, il en résultera au-dessus du mercure un espace libre dont on peut déterminer la capacité, car l'on doit connaître le diamètre intérieur du tube, pour pouvoir apprécier l'abaissement dû à la capillarité; de plus on mesurera la distance comprise entre le sommet du mercure et celui intérieur du tube; soit v cette capacité, la bulle d'air en s'y répandant perdra de sa force élastique, laquelle, de P qu'elle était sous le volume , deviendra maintenant égale à f, la température étant restée o'; or, d'après la loi de Mariotte

$$f: P = \varphi : \nu \quad \text{d'où } f = P = \frac{\varphi}{\nu}$$

La colonne mercurielle renfermée dans le tube, subissant à son sommet une pression f, ne peut pas atteindre la hauteur P à laquelle elle s'élèverait si la partie supérieure du tube était parfaitement vide, elle aura une hauteur moindre que nous avons désignée par p, de sorte que, pour faire équilibre à la pression de l'atmosphère, il faudra que p + f = P, d'où

$$p = P - f = P\left(\tau - \frac{\varphi}{\nu}\right) = P \frac{\nu - \varphi}{\nu}$$

$$P = p \frac{\nu}{\nu - \mu}$$

et de là

pour la pression effective de l'atmosphère, c'est-à-dire pour la hauteur vraie qu'aurait la colonne sans la présence de l'air. Sa valeur ne dépend que des capacités p, v qui sont connues et de la hauteur p qui a été observée. On a pour la force élastique

$$f = P - p = p \left( \frac{\nu}{\nu - p} - 1 \right) = p \frac{p}{\nu - p}$$

Ceci posé, concevons que la pression de l'atmosphère change, et que de P elle devienne P', la température restant à o°; alors l'équilibre n'aura plus lieu entre P' et p+f, il faudra que la longueur de la colonne, au lieu de p, soit p'; par-là, la capacité du tube au-dessus de la colonne sera changée de  $\nu$  en  $\nu'$ , et par conséquent la force élastique de l'air renfermé sera devenue f', le rapport de cette dernière avec celle f, sera donné par la relation connue

$$f:f'=v':v$$

de plus, il faudra maintenant encore que f' + p' = P' ou f' = P' - p'; d'où, en substituant dans la proportion, on a

$$f: \mathbf{P}' - p' = v': v \text{ et de là } \mathbf{P}' = f \frac{v}{v'} + p'$$

Le tube barométrique devant être sensiblement cylindrique au champ d'observation, les volumes  $\nu$ ,  $\nu'$  sont ceux de deux cylindres de même base, par conséquent ils sont dans le rapport des longueurs. Soit donc l la longueur du tube barométrique comptée depuis le niveau du mercure de la cuvette jusqu'au sommet intérieur du tube, alors le cylindre  $\nu$  aura pour longueur l-p; celui  $\nu'$  aura pour longueur l-p', et par conséquent

$$\frac{v}{v'} = \frac{l-p}{l-p'},$$

d'où, en substituant dans la valeur de P' ci-dessus,

$$\mathbf{P}' = f \frac{l-p}{l-p'} + p'$$

Tom. VIII.

et la quantité dont la colonne est abaissée au-dessous de sa vraie hauteur est

$$\mathbf{P}' - p' = f \frac{l - p}{l - p'}.$$

Dans cette expression, f est déterminé une fois pour toutes; l-p est aussi constant, de sorte qu'il n'y a de variable que le seul terme p'; à mesure qu'il augmente, la dépression P'-p' de la colonne au-dessous de la vraie hauteur P' devient plus grande, toutes choses d'ailleurs égales; et en effet l'alongement de la colonne p', fait diminuer la hauteur l-p' de la capacité cylindrique, ce qui fait accroître la force élastique de l'air qui y est renfermé, et par conséquent son pouvoir pour déprimer la colonne.

Examinons maintenant l'influence de la température. Et d'abord il est à observer que, pendant que l'on mesure le diamètre de la bulle d'air, le baromètre étant couché horizontalement, le thermomètre en général ne sera pas à zéro, comme je l'avais supposé, il se trouvera à + t°; mais il sera facile de réduire le volume d'air à ce qu'il serait à o°, car si nous posons que 9, est le volume observé à t°, et y le coefficient de dilatation des gaz, nous aurons pour le volume 9 à o°,

$$\varphi = \frac{\varphi_t}{1 + gt}.$$

De même, lorsque le baromètre est redressé, et que la longueur de la colonne de mercure observée est p, supposons que la température soit différente de  $0^{\circ}$  et qu'elle soit +t'; nommons v, le volume du cylindre que l'air occupe alors, ce volume se réduirait à v, si la température était  $0^{\circ}$ , et

$$v = \frac{v_t}{1 + gt'};$$

et ainsi la force élastique f que l'air aurait à la température de

la glace fondante, serait donnée par l'équation

$$f = p \frac{\varphi}{\nu - \varphi} = p \frac{\varphi_1(1 + gt')}{\nu_1(1 + gt) - \varphi_1(1 + gt')}$$

Remarquons que la température serait sans influence sur la force élastique f, si elle était la même pour  $\varphi$ , et pour  $\nu$ , ; c'est-àdire si t = t', car alors

$$\frac{\varphi}{\nu = \varphi} = \frac{\varphi_1}{\nu_1 - \varphi_2}.$$

Il est évident que la hauteur p, telle qu'elle entre dans l'expression de f, et où elle indique la longueur de la colonne de mercure qui contre-balance en partie la pression P de l'atmosphère, devra être réduite à la température de la glace fondante, si, pendant l'observation, le thermomètre marquait un degré t' différent, et que, pour cet effet, il faudra employer la formule connue p (r-nt'). Mais cette correction ne doit pas être faite à p dans le terme l-p qui exprime la hauteur du cylindre occupé par l'air. La capacité  $v_i$  de ce cylindre sera modifiée par la dilatation du cristal, de telle manière que sa grandeur réelle à t' degrés, rapportée à celle à zéro, sera  $v_i(1+3ct')$ , c étant la dilatation linéaire du cristal. Le rayon intérieur du tube qui était, par exemple, r, et la hauteur du cylindre qui était l-p à zéro, seront à t' degrés r (1+ct') et (l-p) (1+ct').

Reste à déterminer l'influence de la variation de température sur la marche de l'instrument. Cette variation agit de trois manières sur le baromètre tel que nous l'avons supposé: 1° elle change la force élastique de l'air renfermé au sommet de la colonne; celle-ci en éprouvera donc une dépression plus ou moins grande; 2° elle modifie la densité de la colonne même, d'où il résulte que, pour faire équilibre à une même pression de l'atmosphère, elle devra prendre des longueurs différentes; 3° enfin, en dilatant plus ou moins la matière du tube, la ca-

pacité de celui-ci en sera altérée; cette circonstance n'affecte pas immédiatement la hauteur de la colonne de mercure, puisque la largeur d'un tube barométrique n'a pas d'influence sur la hauteur à laquelle le mercure s'y maintient par la pression extérieure (abstraction faite de la capillarité); mais il en résulte un changement dans la capacité de la partie du tube où l'air est logé, par suite un changement dans la force élastique de cet air, et par conséquent dans l'action déprimante qu'il exerce sur la colonne de mercure.

Commençons par l'influence sur la force élastique de l'air. Nous avons vu plus haut que lorsque P' était la pression de l'atmosphère, p' la hauteur de la colonne observée, f' la force élastique de l'air renfermé dans le tube, sous le volume v', nous avions les relations suivantes é

$$f' = \mathbf{P}' - p' \quad \text{et} \quad f' = f \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{v}'} \;,$$

f étant la force élastique de l'air sous le volume v, et la température étant restée invariablement à zéro. Concevons maintenant que, pendant que la pression extérieure est P', la température, au lieu de rester à zéro, monte et devienne t, alors l'air renfermé tendra à se dilater, et si la pression à laquelle il est soumis et par suite sa force élastique restaient constantes, nonobstant son expansion, son volume v' se changerait en celui v'(1+gt). Cependant il ne pourra pas se dilater à ce point, puisqu'en déprimant la colonne de mercure dans le tube, il en augmente d'autant la pression qu'il subit. Il prendra donc réellement un volume V, plus grand que v', mais plus petit que v'(1+gt), et sa force élastique augmentera en même temps et deviendra F, de f' qu'elle était, de sorte que

$$F:f'=\nu'(\iota+g\iota):V$$

de là

$$F = f' \frac{v'}{V} (t + gt)$$

mais 
$$f' = f \frac{\nu}{\nu'} ;$$
 donc 
$$F = f \frac{\nu}{\nu'} \frac{\nu'}{V} (1 + gt) = f \frac{\nu}{V} (1 + gt).$$

La colonne mercurielle, observée dans le tube, sous la température t, a été trouvée d'une longueur p'; cette colonne est dilatée, à zéro elle aurait une longueur p', tellement que p' = p'(1 - nt), n étant le coefficient combiné de la dilatation du mercure et de la matière de l'échelle; ainsi la pression de la colonne dilatée p' est la même que celle d'une colonne qui aurait à zéro une longueur exprimée par p' = p' (1 - nt). Pour l'équilibre avec la pression extérieure p', il faut que

$$P' = p' + F = p' (1 - nt) + F$$

ou, en substituant la valeur de F trouvée plus haut, il vient

$$P' = p'(1-nt) + f\frac{v}{V}(1+gt)$$

Évaluons les volumes  $\nu$ , V. Le premier est celui qu'occupe l'air à la température de la glace fondante (ou réduit à cette température), quand le mercure s'élève dans le tube à la hauteur p; alors la hauteur du cylindre d'air est l-p. Soit r le rayon intérieur du tube à la température de la glace fondante, nous aurons

$$v = r^2 \pi (l - p)$$

Le volume V est celui que l'air occupe à la température t, alors, par la dilatation du cristal, le cylindre V a pour hauteur (l-p')(1+ct), c étant la dilatation linéaire du cristal; le rayon r du tube est maintenant r (1+ct), de sorte que l'expression du volume V est

$$V = r^3 \pi (l - p') (1 + ct)^3 = r^3 \pi (l - p') (1 + 3ct)$$

en développant  $(1 + ct)^3$ , et en négligeant les termes où c monte au delà de la première puissance. D'après cela, on aura

$$\frac{v}{V} = \frac{l-p}{(l-p')(1+3ct)};$$

et par conséquent

$$P' = p'(1-nt) + f \frac{l-p}{l-p'} \cdot \frac{1+gt}{1+3ct}$$

ou enfin, puisque, sans erreur sensible,

$$\frac{1 + gt}{1 + 3ct} = 1 + t(g - 3c),$$

$$P' = p'(1 - nt) + f(l - p) \frac{1 + t(g - 3c)}{l - p'}.$$
(A)

Ainsi P' serait la hauteur exacte à laquelle le mercure s'élèverait dans le baromètre, s'il était parfaitement purgé d'air, et si la température était celle de la glace fondante. Les variables dans cette formule sont : la hauteur observée p' et la température t; le terme g - 3c est constant et le facteur f(l-p)est déterminé une fois pour toutes pour le même instrument-La partie

$$f(l-p)\frac{1+t(g-3c)}{l-p'}$$

que nous représenterons par K, exprime l'effet que l'air renfermé exerce sur la colonne mercurielle. Ce terme est toujours positif; car d'abord f, l-p, l-p' sont essentiellement positifs dans le baromètre; ensuite, g = 0.00375, 3c = 0.0003, il vient g - 3c = 0.00372, donc t(g - 3c) sera toujours une fraction plus petite que l'unité, lors même que la température serait de 100°; donc aussi, lors même que t (g - 3c) serait né-

gatif, par suite de ce que t serait une température inférieure à celle de la glace fondante, t - t(g - 3c) serait néanmoins positif dans toutes les circonstances où le baromètre peut se trouver. Dans le cas où t = 0, on retombe sur

$$\mathbf{P}' = p' + f \frac{l-p}{l-p'},$$

expression à laquelle nous étions arrivés en supposant que la température fût restée à zéro. Ainsi, quelle que soit la température, la colonne barométrique sera toujours déprimée à raison de l'air contenu dans le tube; cette dépression, tout le reste demeurant le même, est directement proportionnelle à la force élastique f; et remarquons que, pour une même quantité  $\varphi$  d'air resté dans le tube, la force élastique f est d'autant plus petite que la capacité  $\nu$  que le mercure laisse libre au haut du tube est plus grande. Si le baromètre était parfaitement purgé d'air, alors f = o, et la formule (A) se réduirait à celle P' = p' (1 - nt), employée ordinairement pour la réduction à la glace fondante.

La formule (A) prouve encore que la dépression K croît avec la température, sans lui être directement proportionnelle. Donc si, dans la réduction à o de la colonne barométrique observée sous des températures différentes, on néglige le terme correctif K, on commet des erreurs, variables en grandeur avec la température, et par conséquent les hauteurs réduites ne sont pas exactement comparables entre elles. Il suit encore de là que si deux baromètres, dont on compare la marche, contiennent de l'air en quantité égale ou inégale, la différence λ des hauteurs que l'on obtient en réduisant à zéro, ne peut être constante que pour autant que l'on prend en considération le terme correctif affecté de la force élastique de l'air. Je ferai cependant encore remarquer ici que ce n'est pas pour avoir négligé cette correction que la différence à des hauteurs des deux baromètres comparés pour en déduire le coefficient de dilatation, et dont il a été question ci-devant, a été trouvée variable. Outre les motifs allégués, on en verra d'autres plus loin, qui ne laisseront plus le moindre doute.

Pour déterminer la valeur numérique des constantes qui entrent dans la formule (A), afin de l'adapter à l'un des baromètres employés aux observations simultanées dont il a été parlé plus haut, j'ai couché l'instrument dans une position horizontale, après avoir, par de légères secousses, amené la bulle dans un endroit du tube tourné vers le haut. Elle y est ramassée dans un espace sensiblement hémisphérique. Cela fait, j'ai pointé sur elle un microscope muni à son foyer d'une lame de verre divisée en 102mes de millimètre. L'axe du microscope était placé perpendiculairement au plan qui passe par la base de la bulle. Puis, tournant le microscope autour de son axe, j'ai compté dans quatre directions faisant entre elles des angles de 45°, le nombre de divisions du micromètre que les diamètres de la bulle occupaient; je les ai trouvés de 24,0, 24,8, 24,3, 23,6; j'ai pris la moyenne ou 24,175 pour le diamètre de l'hémisphère; divisant cette longueur par 2,25, pouvoir amplifiant de la lentille objective du microscope, le quotient donne 10,74 dixièmes de millimètre ou 1,074 millimètre pour la longueur absolue du diamètre de la bulle.

A cause de la réfraction de la lumière dans les parois du tube, ce procédé de mesurage serait sujet à erreur et fournirait des longueurs trop petites pour le diamètre de la bulle, si celle-ci n'était pas très-mince et le diamètre du tube très-large, comme cela avait lieu dans le cas présent, et même dans celui-ci l'interposition de la paroi ne serait pas sans effet sur la grandeur apparente, si l'on n'avait soin d'employer une lentille objective de long foyer, afin que les incidences des rayons sur la paroi s'éloignent peu de la normale. Le procédé serait erroné sous un autre rapport, si la bulle n'était très-petite, puisque la pression du mercure environnant l'aplatirait et la réduirait à un volume moindre que celui d'une demi-sphère. Le léger aplatissement que la petite bulle observée éprouvait réellement, était compensé par la faible convexité que la courbure du tube donnait à sa base.

Avant l'opération de mesurage, le mercure se trouvait dans le baromètre à  $764^{mn}$ , 10, immédiatement après il était à  $764^{mn}$ ,85; la moyenne ou 764,48 pourra être considérée comme la hauteur à l'instant même de l'opération, hauteur que nous avons désignée par p. Le thermomètre du baromètre a été moyennement à  $+24^{\circ}$ ,2 = t lors de la détermination des volumes q et  $\nu$ ; ainsi, d'après la remarque faite plus haut, le rapport

est le même que si la température eût été à po.

Avec le diamètre 1<sup>mm</sup>,074 on trouve pour le volume de la demi-sphère d'air 9=0,32433 millimètre cube.

La longueur entière du tube barométrique 
$$= l = 848,00$$
  
 $p = 764,48$ 

Hauteur du cylindre d'air = l - p = 83,52; comme la température  $t = 24^{\circ}, 2$ , cette hauteur l - p est alongée par la dilatation du verre de  $(l - p) \times t \times 0,0000087$  = 0,018

(1) hauteur l-p, le millimètre à zéro étant l'unité, = 83,538

Le diamètre intérieur du tube a été trouvé antérieurement  $= 8^{-2},869$ , le rayon r = 4,435.

Le calcul donne pour le volume du cylindre dont le rayon

<sup>(1)</sup> Ceci suppose que la hauteur apparente l - p à la température t, a été lue sur le tube lui-même par des divisions tracées à la température de la glace fondante ou par un procédé équivalent.

r = 4,435 et la hauteur 83,538,  $\nu = 5162,04$  millimètres cubes, à la température de 240,2.

Remarquons que le sommet du tube est terminé par une demi-sphère convexe et que le sommet de la colonne de mercure a sensiblement la même forme, de sorte que les deux bases courbes du volume  $\nu$  se compensent mutuellement et qu'ou peut les considérer comme planes; la distance l-p est prise entre les sommets des deux demi-sphères.

La hauteur du baromètre 764,48, observée à la température 24°.2 doit être réduite à celle de la glace fondante, pour vevaluer sa pression. En supposant n = 0,0001614, la colonne réduite est p = 761,491. Substituant les valeurs de  $\varphi$ ,  $\nu$ , p, que nous venous de déterminer, il vient pour la force élastiqué de l'air renfermé

$$f = p \frac{\P}{\nu - \varphi}$$
 omm,047857,

et la vraie hauteur à laquelle le mercure s'élèverait si le tube était parfaitement vide, et que la température fût celle de la glace fondante, serait dans ce cas,

$$P = p + f = 761,491 + 0,048 = 761,539.$$

Je vais examiner maintenant quelle est la limite des erreurs commises, en ne tenant pas compte de l'influence de l'air renfermé sur les hauteurs des colonnes. La dépression que cet air occasionne, est la plus forte lorsque la température est la plus élevée, et lorsque la capacité libre au haut du tube est la plus petite, c'est à dire, lorsque le baromètre est le plus haut, car dans ce cas la force élastique f de l'air est au maximum. Elle est au minimum quand la température est la plus basse et que la colonne barométrique est la moins élevée:

1º La plus grande hauteur barométrique que j'aie observée, est celle du 6 février 1821, elle était de 783,90; et la plus forte température à laquelle le baromètre ait été exposé chez moi

était de 30°; admettons que ces deux circonstances se fussent rencontrées ensemble, nous aurions à substituer dans le terme correctif K, d'abord les valenrs de f, l-p, g-3c trouvées plus haut, et constantes pour le baromètre en question, ensuite p' = 783,90 l-p' = 64,10, t = 30, d'où nous obtiendrons K = 0, -8069;

2º La plus petite hauteur à laquelle j'aie vu le baromètre, était de 715,00, le 26 décembre 1821, et la plus basse température à laquelle il ait été exposé chez moi, est de — 5°,0. Admettons encore le concours de ces deux circonstances, leur substitution à p' et à t dans le terme correctif donne K=0,1000;

3° Enfin, le relevé de mes registres d'observations météorologiques m'a prouvé que la température moyenne annuelle à laquelle le baromètre est exposé, peut être fixée à + 15°,58; admettons en outre que la hauteur moyenne du baromètre soit de 760, moo à cette température, ou 758, m à 0°, le terme correctif sera K = 0, m 048.

On voit par là, qu'à raison de la petite quantité d'air restée dans la partie supérieure du tube, la colonne, réduite à la température de la glace fondante, est trop petite d'une certaine quantité qui, dans les circonstances moyennes est de 0, mm 048; que dans le cas où tout concourt à augmenter cette dépression elle s'élève à 0, mm 069; tandis que par la réunion des circonstances qui tendent à l'amoindrir, elle n'est que de 0, mm 029. Telles seraient donc les erreurs sur les hauteurs absolues de ce baromètre, en ne tenant pas compte de l'air renfermé; celles sur les hauteurs relatives seraient par rapport aux cas extrêmes de 0, mm 040, et par rapport aux circonstances moyennes, elles ne seraient que de la moitié.

L'autre baromètre a fourni sensiblement le même résultat, ce qui prouve que les anomalies qu'ont présentées les différences à des hauteurs observées simultanément sur les deux baromètres, exposés à des températures égales, ne proviennent pas de la dépression causée par l'air renfermé, dépression à laquelle je n'ai pas eu égard; car j'ai vu ces différences varier de

o, ma 250, c'est-à-dire de plus de 5 fois l'erreur que la présence de l'air comporte dans les cas extrêmes, supposés plus haut.

La formule (A) étant exacte quelle que soit la quantité d'air renfermé, elle doit s'appliquer évidemment au sympiezomètre, instrument qui sert à indiquer la pression de l'atmosphère à l'aide du volume V qu'occupe une quantité déterminée d'air, sous la pression additionnelle d'une colonne de mercure p', et sous une température t, sachant que sous des circonstances connues cet air occupe un volume V, et qu'alors sa force élastique est f. Mais il faudra avoir l'attention de changer partout le signe de p' dans notre formule, puisque pour le sympiezomètre cette lettre désigne la longueur d'une colonne élevée, dans le tube latéral, au-dessus du niveau du mercure dans le tube à air. Si le sympiezomètre était à volume d'air constant, il faudrait dans notre formule faire en outre

$$\frac{v}{V} = 1, \text{ ou } \frac{l-p}{l-p'} = 1.$$

Sur une méthode générale pour exprimer les trajectoires de la lumière et des planètes, au moyen des coefficiens d'une fonction caractéristique, par W. R. Hamilton, astronome royal d'Irlande. (Voyez pag. 69, tom. VIII.)

"Cette autre loi générale, la loi de l'action variable, dérive de la loi connue, déjà développée plus haut, lorsque l'on fait varier les points extrêmes de la trajectoire lumineuse: ce qui revient à ne plus supposer que les six fonctions extrêmes (43) s'évanouissent. Dénotons, pour abréger, les trois fonctions finales par £, y, \u03c4, et les trois fonctions initiales par \u03c4, y', \u03c4';

écrivons de même  $\nu$ , dV, etc., au lieu des quantités finales  $\nu(i+1)$ , dV(i+1), etc. et  $\nu'$ , dV', etc., au lieu des quantités initiales  $\nu(i)$ , dV(i), etc.; nous parviendrons ainsi à la nouvelle équation,

$$\lim_{\epsilon} \frac{1}{\epsilon} \left( \nabla_{\epsilon} - \nabla \right) = \sum_{\epsilon} \int \left( \frac{\partial d \nabla_{\epsilon}(r)}{\partial \epsilon} \right)$$

$$= \sigma \dot{\xi} - \sigma' \dot{\xi}' + \tau y - \tau' y' + \nu \zeta - \nu' \zeta' \dots \qquad (60)$$

qui représente mon résultat général. On peut aussi le mettre sous cette forme commode:

$$\partial V = \sigma \partial x - \sigma' \partial x' + \tau \partial y - \tau' \partial y' + \nu \partial z - \nu' \partial z' . \quad (61)$$

» Dans cette équation,

$$\sigma = \frac{\delta dV}{\delta dx} = \frac{\delta .vds}{\delta dx},$$

$$\tau = \frac{\delta dV}{\delta dy} = \frac{\delta .vds}{\delta dy},$$

$$v = \frac{\delta dV}{\delta dz} = \frac{\delta .vds}{\delta dz},$$

$$-\sigma' = -\left(\frac{\delta .vds}{\delta dx}\right)' = \frac{\delta d'V}{\delta d'x'},$$

$$-\tau' = -\left(\frac{\delta .vds}{\delta dy}\right)'_{\lambda} = \frac{\delta d'V}{\delta d'y'},$$

$$-v' = -\left(\frac{\delta .vds}{\delta dz}\right)' = \frac{\delta d'V}{\delta d'z'};$$
(63)

The modes

» Les symboles

$$\left(\frac{s.dvs}{sdx}\right)'$$
 etc.,

représentent les quantités initiales qui correspondent à

$$\frac{\partial vds}{\partial dx}$$
, etc.;

et d'V désigne, par une notation analogue, le changement infinitésimal de l'intégrale entière V, qui résulte des changemens infinitésimaux d'x', d'y', d'z' des coordonnées initiales, c'est-à-dire d'un mouvement des points initiaux x', y', z', le long de l'élément initial de la trajectoire lumineuse; de sorte que d'V est l'élément initial de l'intégrale prise négativement:

$$d'V = -v' \sqrt{d'x'^2 + d'y'^2 + d'z'^2}. . . . (64)$$

» Si nous regardons alors l'intégrale ou l'action V comme une fonction (que j'ai appelée la fonction caractéristique) des six coordonnées extrêmes, et si nous différentions cette fonction par rapport à ces coordonnées, nous voyons que ses six coefficiens différentiels partiels du premier ordre, peuvent être représentés généralement par les équations (26) et (30) que nous avons déjà démontrées pour le cas plus simple des trajectoires rectilignes de la lumière; nous avons vu alors qu'au moyen de ces équations qui équivalent aux formules (17) et (18), l'on pouvait déterminer la marche d'un rayon rectiligne passant dans une direction déterminée par un point initial, ou par un point final donné : il en est de même ici ; en général, lorsque l'on connaît les coordonnées initiales, la direction et la couleur d'une trajectoire lumineuse, ainsi que les propriétés optiques du milieu initial, l'on peut déterminer, ou du moins renfermer entre de certaines limites, les valeurs des coefficiens initiaux

$$\frac{\delta d' V}{\delta d' x'}, \frac{\delta d' V}{\delta d' y'}, \frac{\delta d' V}{\delta d' z'},$$

qui forment les seconds membres des équations (30); nous pouvons ainsi regarder comme des quantités connues les premiers membres des mêmes équations, savoir les coefficiens différentiels partiels

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x'}$$
,  $\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial y'}$ ,  $\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z'}$ 

de la fonction caractéristique V, par rapport aux coordonnées initiales connues: de sorte que si la forme de la fonction V est connue, nous avons entre les coordonnées finales x, y, z, regardées comme variables, les trois équations suivantes

$$\frac{d\mathbf{V}}{d\mathbf{x}'} = \text{const.}, \frac{d\mathbf{V}}{d\mathbf{y}'} = \text{const.}, \frac{d\mathbf{V}}{d\mathbf{z}'} = \text{const.}$$
 (65)

qui déterminent la trajectoire, ou du moins sa branche finale.

» Ces trois équations s'accordent ensemble, et n'équivalent qu'à deux relations distinctes entre les coordonnées variables xyz, parce qu'en général V doit satisfaire à une équation différentielle partielle de la forme

$$0 = \Omega'(\sigma', \tau', \nu', x', y', z'), \dots (66)$$

dans laquelle, par ce qu'on a vu

$$\sigma' = -\frac{\partial V}{\partial x'}, \quad \tau' = -\frac{\partial V}{\partial y'}, \quad \nu' = -\frac{\partial V}{\partial z'}, \quad . \quad . \quad (67)$$

et qui, par suite, est analogue à la seconde formule (20). Cette équation (66), s'obtient par l'élimination des rapports de d'x', d'y', d'z', entre les formules générales (30). De la même manière les formules (26) donnent en général une équation différentielle partielle de la forme

$$o = \Omega\left(\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z}, x, y, z\right), \quad (68)$$

qui est analogue à la première des équations (20) et les trois équations suivantes entre les coordonnées initiales et variables x'y'z' d'une trajectoire lumineuse assujettie à passer, avec une direction déterminée, par un point final donné,

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x} = \text{const.}, \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial y} = \text{const.}, \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z} = \text{const.}$$
 (69)

Pour ce qui regarde l'intégration et l'usage de ces équations aux différentielles partielles, l'on pourra consulter les volumes déjà mentionnés des Transactions de l'Académie royale d'Irlande. »

M. Hamilton fait observer que l'application qu'il a faite de la fonction caractéristique V aux problèmes relatifs à la réflexion et à la réfraction de la lumière, repose sur une équation aux différences finies qui, par la nature même de cette fonction V, est évidemment satisfaite; la voici:

A se rapporte, comme précédemment, aux changemens subits qui se produisent sur une surface résléchissante ou dirimante dont l'équation est

$$u=0; \ldots \ldots (71)$$

et  $\lambda$  est un multiplicateur indéterminé qui sert à rendre indépendantes les coordonnées du point d'incidence. Ainsi, par exemple, les formules (47), pour un changement subit de direction, résultent immédiatement de l'équation (70), sous la forme

$$\Delta \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x} = \lambda \frac{\partial u}{\partial x}, \ \Delta \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial y} = \lambda \frac{\partial u}{\partial y}, \ \Delta \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z} = \lambda \frac{\partial u}{\partial z}, \quad (72)$$

lorsque l'on différentie cette équation (70), par rapport aux coordonnées du point d'incidence, considérées comme trois variables indépendantes, et que l'on réduit les équations dérivées, au moyen de l'équation (71) de la surface de réflexion ou de réfraction, ordinaire ou extraordinaire.

Ces résultats, relatifs au changement de direction d'une trajectoire lumineuse, peuvent être mis sous la forme

$$\Delta \frac{\frac{\partial V}{\partial x}}{\frac{\partial u}{\partial x}} = \Delta \frac{\frac{\partial V}{\partial y}}{\frac{\partial u}{\partial y}} = \Delta \frac{\frac{\partial V}{\partial z}}{\frac{\partial z}{\partial z}}; \quad \dots \quad (73)$$

ou bien

$$\Delta \left( \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial V}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial V}{\partial x} \right) = 0$$

$$\Delta \left( \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial V}{\partial z} - \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial V}{\partial y} \right) = 0$$

$$\Delta \left( \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial V}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial V}{\partial z} \right) = 0$$
(74)

en général, un théorème quelconque, relatif aux changemens produits par réflexion ou réfraction, dans les propriétés d'un système optique, peut être exprimé au moyen de la formule (70), comme la permanence de certaines autres propriétés. La permanence remarquable, déjà énoncée, des composantes du retardement normal de propagation d'une onde lumineuse, me fut suggérée par l'observation que ma fonction V est (dans la Théorie des ondulations) le temps que met la lumière à aller du point initial au point final, et que, par conséquent, les ondes (dans la même théorie) sont représentées par l'équation générale

et les composantes du retardement normal par les coefficiens différentiels partiels du premier ordre de V. Les propriétés de la fonction V, qui forme la base de ma méthode optique, m'ont fourni depuis une démonstration assez simple du théorème d'Huygens que j'ai déjà cité et dont on contestait la vérité; il peut s'énoncer de la manière suivante : les rayons d'un système homogène ordinaire qui, partant d'un même point lumineux ou étant (dans leur état initial et ordinaire) perpendiculaires à une surface commune, ont éprouvé un certain nombre de réflexions ou de réfractions ordinaires, avant d'arriver à leur état final, sont, dans cet état, perpendiculaires à une série de surfaces, savoir: à la série des surfaces (75) qui sont des ondes dans la théorie d'Huygens: parce que, par les propriétés de

ma fonction, l'équation différentielle de cette série est

$$a\delta x + \beta \delta y + \gamma \delta z = 0. . . . (76)$$

α, β, γ, étant les cosinus qui déterminent la direction finale d'un rayon. Ce fut aussi, en combinant les propriétés de la même fonction caractéristique V avec les principes physiques de Fresnel, que je fus conduit (en supposant une indétermination dans deux cas particuliers, dans les relations entre les coefficiens

$$\frac{\partial dV}{\partial dx}$$
,  $\frac{\partial dV}{\partial dy}$ ,  $\frac{\partial dV}{\partial dz}$ ,

et les rapports de dx, dy, dz), à concevoir théoriquement l'existence de deux espèces de réfractions coniques, dont je fis part, en octobre 1832, à l'académie royale d'Irlande et au professeur Lloyd, et que ce dernier a vérifiée depuis par l'expérience. M. Mac Cullagh m'a informé dernièrement que des considérations géométriques l'avaient conduit, il y a quelques années, à examiner les deux mêmes cas que la théorie de Fresnel avait laissés indéterminés, et qu'il s'était proposé de rechercher les conséquences géométriques ou physiques auxquelles ces cas pourraient mener.

Les conséquences auxquelles m'a conduit l'emploi de la fonction caractéristique sont très-nombreuses; la plupart ont été publiées dans les Transactions de l'académie royale d'Irlande; d'autres sont encore inédites. Si je ne me trompe, cette méthode est destinée à influer aussi puissamment sur les progrès de l'optique que la méthode des coordonnées sur ceux de la géométrie analytique. Par l'emploi des coordonnées, Descartes réduisit l'étude d'une courbe plane ou d'une surface courbe à celle de la fonction unique qui exprime la loi de l'ordonnée, et prépara ainsi la découverte de formules générales pour représenter les tangentes, les courbures et toutes les autres propriétés géométriques de la courbe ou de la surface qui désor-

mais étaient toutes renfermées dans cette seule loi, dans cette relation algébrique centrale. Les géomètres, je l'espère, parviendront, d'une manière analogue, à déduire toutes les propriétés des systèmes optiques, de l'étude de cette relation centrale qui unit, pour chaque système particulier, la fonction optique V aux coordonnées extrêmes et à la couleur, et dont les coefficiens différentiels partiels sont liés aux directions extrêmes d'un rayon, par la loi de l'action variable ou par les formules (26) et (30).

Il ne me reste plus qu'à expliquer en peu de mots comment, ainsi que je l'ai fait pressentir, une fonction et une méthode analogue peuvent, selon moi, faciliter la recherche des orbites des planètes et des comètes, dans le cas où l'on a égard à leurs perturbations réciproques.

L'idée d'une méthode semblable me vint, il y a plusieurs années, et je l'annonçai brièvement dans le 25° volume (page 80) des Transactions de l'Académie royale d'Irlande; mais, jusqu'à ce jour, elle n'avait pas été développée, et ce n'est que dans ces derniers temps que je fus conduit à m'en occuper de nouveau.

Pour commencer par un exemple simple, considérons une comète sans masse sensible et se mouvant dans une parabole continue autour du soleil que nous regarderons comme placé fixement à l'origine des coordonnées, et doué d'une masse attractive égale à l'unité; soit r le rayon vecteur de la comète à l'instant final t, et r' le rayon vecteur de la même comète à l'instant initial t', soit également r'' la corde qui joint les extrémités de r et r'', et posons pour abréger

$$V = 2\sqrt{r + r' + r''} + 2\sqrt{r + r' - r''}; ... (77)$$

or, je trouve que les composantes initiales et finales de la vitesse de la comète, selon trois demi-axes rectangulaires, peuvent être exprimées de la manière suivante par les coefficiens de la fonction V,

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\partial V}{dx}; \quad \frac{dy}{dt} = \frac{\partial V}{\partial y}; \quad \frac{dz}{dt} = \frac{\partial V}{\partial z},$$

$$\frac{dx'}{dt'} = -\frac{\partial V}{\partial x'}; \quad \frac{dy'}{dt'} = -\frac{\partial V}{\partial y'}; \quad \frac{dz'}{dt'} = -\frac{\partial V}{\partial z'},$$
(78)

et que cette fonction V satisfait aux deux équations aux différentielles partielles suivantes :

$$\left(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x}\right)^{2} + \left(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial y}\right)^{2} + \left(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z}\right)^{2} = \frac{2}{r},$$

$$\left(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x'}\right)^{2} + \left(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial y'}\right)^{2} + \left(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z'}\right)^{2} = \frac{2}{r'},$$
(79)

en vertu desquelles les expressions (78) expriment la loi connue de la vitesse des comètes. Je trouve aussi que toutes les autres propriétés du mouvement parabolique des comètes satisfont aux formules (78) ou y sont renfermées, lorsque la forme (77) est assignée à la fonction V. Elles donnent, par exemple, au moyen d'une combinaison facile, le théorème découvert par Euler, et par lequel le temps (t-t') dépend à la fois de la corde parabolique (r'') et de la somme (r+r') des rayons menés à ses extrémités.

Plus généralement, dans un système de points ou de corps qui en attirent ou repoussent un autre, d'après une fonction de la distance, dans le système solaire par exemple, j'ai trouvé que les composantes finales et initiales du moment, peuvent être exprimées d'une manière semblable, par les coefficiens différentiels partiels du premier ordre d'une fonction centrale ou caractéristique V des coordonnées finales et initiales; de

sorte qu'en choisissant V d'une manière convenable, on a en général

$$m_{1} \frac{dx_{1}}{dt} = \frac{\delta V}{\delta x_{1}}; m_{1} \frac{dy_{1}}{dt} = \frac{\delta V}{\delta y_{1}}; m_{1} \frac{dz_{1}}{dt} = \frac{\delta V}{\delta z_{1}};$$

$$m_{2} \frac{dx_{2}}{dt} = \frac{\delta V}{\delta x_{2}}; \text{ etc.}$$
(80)

et

$$m_{1} \frac{dx'_{1}}{dt'} = -\frac{\partial V}{\partial x'_{1}}; m_{1} \frac{dy'_{1}}{dt'} = -\frac{\partial V}{\partial y_{1}}; m_{1} \frac{dz'_{1}}{dt'} = -\frac{\partial V}{\partial z'_{1}};$$

$$m_{1} \frac{dx'_{2}}{dt'} = -\frac{\partial V}{\partial x'_{2}}, \text{ etc.};$$
(81)

m, , m, , etc., désignent les masses du système , et la fonction V doit satisfaire à deux équations aux différentielles partielles du premier ordre et du second degré , qui sont analogues aux équations (79) et peuvent être dénotées comme suit :

$$\Sigma \cdot \frac{1}{m} \left[ \left( \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial y} \right)^2 + \left( \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z} \right)^2 \right] = 2\mathbf{F},$$

$$\Sigma \cdot \frac{1}{m} \left[ \left( \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x'} \right)^2 + \left( \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial y'} \right)^2 + \left( \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z'} \right)^2 \right] = 2\mathbf{F}';$$
(82)

la fonction F renfermant les coordonnées finales et la fonction P' les coordonnées initiales, et la forme commune de ces deux fonctions dépendant de la loi d'attraction ou de répulsion. Dans le système solaire

$$F = \Sigma \frac{m_{i}m_{k}}{\sqrt{(x_{i} - x_{k})^{2} + (y_{i} - y_{k})^{2} + (z_{i} - z_{k})^{2}}} + H$$

$$F' = \Sigma \frac{m_{i}m_{k}}{\sqrt{(x'_{i} - x'_{k})^{2} + (y'_{i} - y'_{k})^{2} + (z'_{i} - z'_{k})^{2}}} + H_{z}$$
(83)

H étant une constante arbitraire, en général les équations aux différentielles partielles (82) renferment la loi des forces vives, tandis que les autres lois générales ou les intégrales des équations du mouvement, sont exprimées par d'autres propriétés générales et simples de la même fonction caractéristique V, dont les coefficiens combinés avec les relations (80) et (81), suffisent pour déterminer toutes les circonstances du mouvement d'un système.

La recherche des orbites les plus compliquées, dans l'astronomie lunaire, planétaire et sidérale, est ramenée ainsi à l'étude des propriétés d'une simple fonction V, analogue à ma fonction optique, et représentant l'action du système, d'une position à une autre. Si nous connaissions, par exemple, la forme de cette fonction V pour un système de trois corps soumis à la loi d'attraction découverte par Newton, (soit le système du soleil, de la terre et de la lune, soit le système du soleil, de Jupiter et de Saturne), nous ne devrions pas recourir à de nouvelles intégrales, pour déterminer les orbites séparées et les configurations de ces trois corps ; les huit relations, indépendantes du temps, entre leurs neuf coordonnées variables, seraient données à la fois en différentiant la fonction V, et en employant les neuf équations initiales de la forme (81) qui, en vertu de la seconde équation (82), n'équivalent qu'à huit relations distinctes, lorsque les positions et les vitesses sont données pour une certaine époque initiale; quant au temps variable t, que le système emploierait à passer à l'une quelconque de ses positions subséquentes, on le déterminerait par une simple intégration ou par une combinaison entre les relations précédentes et les équations (80). Le développement de ces vues, y compris leur extension à d'autres questions analogues, me paraît ouvrir, aux recherches de mécanique et d'astronomie, un champ entièrement nouveau.

Je remarquerai, en finissant, que ces vues me furent suggérées par une loi générale d'action variable en dynamique, que j'avais déduite du principe connu de la moindre action ou de l'action déterminée, par un mode de raisonnement de la nature de celui que j'ai appliqué à l'optique, et que j'ai tâché de faire connaître dans ce mémoire.

Observatoire du collége de la Trinité, à Dublin, septembre 1833.

### Sur un phénomène de couleurs accidentelles, par M. PLATEAU.

Lorsqu'on a regardé fixement, pendant quelque temps, un petit objet coloré posé sur un fond blanc ou noir, et qu'on jette subitement les yeux sur une surface blanche, on voit bientôt paraître, comme on sait, une image de même forme que l'objet, mais d'une couleur complémentaire. Ainsi, la contemplation prolongée d'un objet rouge donne ensuite naissance à l'apparition d'une image verte, etc. Ces apparences colorées, auxquelles on a donné le nom de couleurs accidentelles, offrent une particularité remarquable observée par la plupart des physiciens qui se sont occupés de ce genre de recherches, et qu'il est très-aisé de constater. Elle consiste en ce que l'image accidentelle, au lieu de s'effacer graduellement d'une manière continue, présente ordinairement une suite de disparitions et de réapparitions alternatives, l'image devenant de plus en plus faible à chaque réapparition, jusqu'à ce qu'on n'aperçoive plus rien. Je ne m'occuperai pas ici de la cause à laquelle il faut attribuer ce phénomène (1), et je le considérerai simplement comme un fait susceptible de mesure. L'objet de cette notice est d'exposer les résultats de quelques observations que M. Quetelet a bien voulu faire avec moi sur ces apparences singulières, résultats qui m'ont paru mériter quelqu'attention.

<sup>(1)</sup> J'ai essayé de présenter une théorie nouvelle de tous les phénomènes qui se rattachent aux couleurs accidentelles, dans un mémoire dont la première partie paraîtra dans le 8° vol. des Mémoires de l'Académie de Bruxelles.

il ne paraît pas en avoir sensiblement sur les époques de l'arrivée des maxima; ainsi le premier maximum s'est montré, dans les trois cas, après 2",5, et les temps après lesquels se sont montrés les autres offrent des différences assez petites pour qu'elles puissent être attribuées aux erreurs des observations.

3º Si l'on compare les deux premières observations, l'une de M. Quetelet et l'autre de moi, on voit que dans cette expérience où nous avions tous deux regardé l'objet coloré pendant 15", les apparitions se sont produites en même nombre dans les yeux de chacun de nous, et ont atteint leurs maxima sensiblement aux mêmes époques. On peut donc soupçonner, d'après cela, que ces phénomènes se produisent d'une manière à peu près identique, au moins quant à leur durée, dans les différents yeux. Cependant, en comparant de même les deux dernières observations, on voit que, si on les écrivait l'une à côté de l'autre de manière que les premier, second, troisième, etc. maxima observés par M. Quetelet, correspondissent aux premier, second, troisième, etc. maxima observés par moi, on trouverait, dans l'une et l'autre série, des nombres extrêmement différents; ainsi le cinquième maximum de la série de M. Quetelet n'a lieu qu'après 34", tandis que le cinquième maximum de la mienne a lieu après 19". Mais en écrivant les deux séries comme je l'ai fait ci-dessus, on voit que leur accord est au contraire bien probable, et qu'il semble seulement qu'entre des apparitions distribuées comme celles qui se produisaient dans les yeux de M. Quetelet, s'intercalaient, chez moi, de petites apparitions accessoires qui étaient peut-être le résultat d'une plus grande sensibilité de mes yeux.

Je me propose, du reste, de revenir sur ce sujet intéressant, et d'entreprendre, à cet égard, des observations suivies.

Bruxelles, le 27 avril 1834.

## Expériences sur la vision.

Mme Mary Griffiths a inséré dans le Philosophical magazine, pour janvier 1834, le résultat d'une observation curieuse sur la vision. Il résulte de cette observation que, quand après avoir reposé dans une chambre obscure, les yeux viennent à être frappés subitement d'une lumière assez vive qui pénètre à travers les paupières, on aperçoit sur un fond jaunâtre une série de raies d'un rouge brique qui se croissent à angles droit, à peu près comme les mailles d'un filet. Bientôt après, ce sont les raies qui prennent la teinte jaunâtre et le fond devient rouge brique. Ce phénomène demande à être vu le matin, au moment du réveil, et quand on vient à ouvrir les volets d'une chambre obscure, avant que les yeux aient été ouverts; j'ai néanmoins réussi à observer le phénomène sans ces précautions; j'ai vu les carrés se former dans une chambre où la lumière pénétrait librement; je les ai vus même se reproduire deux à trois fois de suite, en laissant des intermittences entre elles. M. Griffiths dit que les apparences changent selon l'état de santé, la quantité de lumière qui pénètre à travers les paupières et l'instant du jour où se fait l'observation. A la suite d'un sommeil après le dîner, l'auteur n'a point vu les raies, mais les carrés ou interstices qu'elles séparent; d'abord obscurs, puis légèrement colorés. Au centre de chaque carré, on voit souvent comme une étoile brillante, sur un fond jaune; quand la couleur du fond change, cette étoile disparaît. Une légère pression sur les yeux déforme les lignes de séparation des carrés, et leur donne un mouvement ondulatoire. M. Griffiths croit pouvoir conclure de cette expérience que le siége de la vision n'existe pas du tout dans l'œil; elle pense que les lignes observées proviennent de la conformation de la rétine. L'expérience de M= Griffiths ne semble avoir aucun rapport avec celle de M. Purkenje, par laquelle on voit les ramifications des vaisseaux sanguins qui sont devant la rétine; elle ne paraît même se rapporter à aucune observation connue sur la

structure de l'œil; excepté peut-être à celle que j'ai indiquée moi-même (1), et qui fait voir, quand on exerce symétrique-ment, la même pression sur les deux yeux, une série d'apparences qui se reproduisent toujours les mêmes et dans le même ordre. On voit alors, non pas des carrés, mais des lozanges distribués sur des lignes courbes à peu près comme ceux que voit se former M<sup>mo</sup> Griffiths, quand elle comprime un peu les yeux. L'expérience que j'ai fait connaître se rapporte aussi à celle de M. Purkenje, en ce que le foramen centrale paraît être justement le centre de symétrie des apparences que j'observe; et c'est une remarque qui a été faite aussi, depuis peu, dans le Philosophical magazine, pour le mois de mai 1834.

A. Q.

#### ERRATUM.

Dans le tom. VII de la Correspondance mathématique, pag. 232, il s'est glissé une erreur dans les élémens de l'observation relatifs au passage de Mercure, par suite d'une omission dans l'indication de l'espèce du temps; je ne me suis aperçu de cette omission qu'en recevant le tom. VI des mémoires de la Société royale astronomique de Londres, où elle se trouve reproduite. Je me fais un devoir de la rectifier ici.

|                               |      | AU LIEU DE        |                    | LISEE             |         |
|-------------------------------|------|-------------------|--------------------|-------------------|---------|
| Passage de Mercure            | . 11 | lb. 59'55",2 t. : | m. 11 <sup>b</sup> | · <b>59</b> ′55″, | 2 t. v. |
| Contact intérieur à la sortie | . 4  | h. 252            | 4                  | 2 53              | t. m.   |
| Contact extérieur             | 4    | 6 1               | 4                  | 6 1               | •       |

<sup>(1)</sup> Bulletin de l'Acad. de Bruxelles, 7 décembre 1833; Annales de Physique et de chimie, décembre 1833, et Annales de Poggendorf, nº 31, tom. XXXI, 1834.

Lettre de M. le professeur Rudberg, d'Upsal, au rédacteur sur le magnétisme terrestre et l'optique.

..... Je me hâte de vous communiquer le peu que j'ai pu faire dans l'intérêt du magnétisme terrestre.

Quant à votre remarque que l'inclinaison soit l'élément dont l'exacte détermination laisse encore le plus à désirer, je suis jusqu'à un certain point de votre avis; cependant je crois avoir trouvé, par les nombreuses observations que j'ai eu occasion de faire ici, à Stockholm et à Paris, qu'avec une bonne boussole et des précautions nécessaires, l'incertitude ne doit jamais excéder deux minutes, vu la variation journalière (1). Parmi ces précautions, il y en a deux qui m'ont paru très-essentielles. La première l'est au moins pour une de mes aiguilles, dans laquelle le centre de gravité n'est pas si près de l'axe de rotation que dans l'autre; elle consiste à aimanter l'aiguille dans le sens contraire, avant de commencer les observations et puis à renverser les pôles avec le même nombre de frictions, pour qu'elle ait aussi près que possible le même degré d'intensité dans les deux cas. L'autre est de laisser, à chaque observation, l'aiguille descendre très-doucement sur les panneaux pour qu'elle ne glisse pas (2).

Voici les résultats des observations faites à Stockholm:

|    | 1833.    |       |       |             |                | INCL. ABSOLUR. | AVEC L'AIG |  |
|----|----------|-------|-------|-------------|----------------|----------------|------------|--|
| •  |          |       |       |             |                |                |            |  |
| Le | ler août | entre | 4 h.  | 30' et 8 h  | . après midi.  | 71•38′,0       | n• 2.      |  |
|    | 2 id.    | entre | 11 h  | av. m. et 4 | h. après midi. | 71040',5       | n• 1.      |  |
|    | 12 id.   | entre | 11 h. | av. m. et 2 | h. 1/2 apr. m. | 71-40′,0       | nº 2.      |  |

où il faut remarquer que la première observation tombe vers la fin du jour, et devait par conséquent donner moins.

<sup>(1)</sup> Mes remarques portaient plutôt sur les observations que nous avons, que sur l'exactitude de celles que l'on peut faire.

A. Q.

<sup>(2)</sup> Ces deux précautions à prendre ne m'ont point échappé dans le cours Tom. VIII.

|                   |                                       | INCL. ABSOLUB. | AVEC L'AIG. |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 1832 le 24 décemb | , entre 1 hr et 4 h. apr. midi.       | 71•40′,5       | nº 2.       |
| 26 id.            | entre 10 h. av. m. et 2 h. 30' ap. m. | 71-41',7       | nº l.       |
| 1833 le 22 mars   | entre midi 30' et 2 h. 30' apr. m.    | 71-41',88      | nº 2.       |
| Idem.             | entre 3 h. et 5 h. apr. m.            | 71-41',44      | nº 1.       |

Voici encore les observations faites ici, à Upsal, dans ces jours-ci:

| 1834.                                    | INCL. ABSOLUB. | AVEC L'AIG. |  |
|------------------------------------------|----------------|-------------|--|
| Le 19 juin entre 2 h. 15' et 5 h. 30'    | 71-43'.4       | nº 1.       |  |
| Idem. entre 6 h. et 9 après midi.        | 71-40',8       | nº 2.       |  |
| Le 26 juin entre 10 b. 45' et 1 h. 20'   | 71°43′,0       | p° 2.       |  |
| Idem. entre 2 h. 15' et 5 h. après midi. | 710417,8       | nº 2.       |  |

La première observation avec l'aiguille, qui donne moins que les deux suivantes, fut encore faite le soir.

## Les résultats moyens deviennent :

| ٨ | Stockholm , | 1832, | dans le mois | d'août.  |     |    | • | • | 71- 89',5 |
|---|-------------|-------|--------------|----------|-----|----|---|---|-----------|
|   |             | >     | •            | de décer | nbı | e. |   | , | 710 41/,1 |
|   |             | 1833, | >            | de mars  |     |    |   |   | 710 41/,7 |
|   | Et à Upsal, | 1834, |              | de juin  |     |    |   |   | 710 42/,2 |

d'où il paraît que l'inclinaison est à Upsal un peu plus grande qu'à Stockholm. Au reste, les différences ne montent dans aucune des séries à 2 minutes, si l'on fait attention à l'époque du jour à laquelle ces observations furent faites. Cependant je pense qu'en partie au moins, l'exactitude du résultat dépend de la forme plus ou moins parfaitement cylindrique des tourillons, et je ne doute pas qu'il ne soit avantageux d'employer pour cette raison une méthode que j'ai proposée et employée, savoir : de faire les observations non-seulement dans le méri-

de mes observations sur le magnétisme terrestre. On pourra voir dans le volume des Annales de l'observatoire de Bruxelles, qui vient de paraître, que j'insiste particulièrement sur celle qui est relative au renversement des pôles. J'ai même entrepris, dans la vue d'éclaireir cette difficulté, un travail sur l'aimantation, qui a paru dans les Annales de physique et de chimie de France, juillet 1833, et dont j'ai donné un extrait pages 95 et suivantes de ce volume.

A. Q.

dien même, mais encore dans des azimuts quelconques hors du méridien (qui ne doivent cependant pas excéder  $30^\circ$ ), parce que de cette manière l'aiguille va se reposer sur différentes parties de la circonférence du tourillon. Soient i', i'', etc., les inclinaisons observées (comme à l'ordinaire à l'ouest et l'est avant et après le renversement des pôles) dans les azimuts magnétiques  $\alpha'$ ,  $\alpha''$ , etc. L'inclinaison absolue, calculée d'après l'ensemble des observations et d'après la méthode des moindres carrés va être

$$\cot I = \frac{\Sigma(\cot i \cos \alpha)}{\Sigma(\cos^2 \alpha)}.$$

Si en même temps on tenait compte de la variation, je suis persuadé qu'on serait sûr d'une minute, ce qui, par exemple, pour l'aiguille n° 2, dont je me sers pour déterminer l'intensité et dont la durée de 300 oscillations à + 15°, était à Stockholm = 1296",5, ne produirait pas une incertitude plus grande que 0,0009 dans l'intensité totale. Quant à l'inclinaison à Berlin, la détermination de M. Riess, qui l'avait trouvée = 68° 24' au mois de décembre 1831, est évidemment trop grande, de même que celle de M. Erman qui, dans le mois de mai 1831, l'avait obtenue = 68° 14' est un peu trop petite, parce que la moyenne de quatre déterminations que je faisais à Berlin à la fin du mois de mai 1832, donne 68° 16'2 (1).

Les observations les plus anciennes que nous ayons à *Upsal* sur la valeur de l'inclinaison, datent du 19 août 1743, entre 10 h. et midi, et furent faites par *And. Celsius*. Il trouva, par des moyens qui ne donnent pas une grande précision, l'inclinaison = 74°51′, et encore le 20 septembre de la même année l'inclinaison = 75°5′: ainsi en prenant la moyenne, à peu près > 75°, dont l'incertitude cependant peut être même de plus de 30′. Cela

<sup>(1)</sup> Ces résultats viennent à l'appui des remarques que j'ai faites sur le peu de précision que comportent généralement les observations magnétiques. Nous ignorons encore les valeurs précises de plusieurs corrections trèsimportantes.

A. Q.

donne une variation annuelle moyenne à Upsal = 2' 16". A Stockholm l'inclinaison fut trouvée par Wilcke, l'année 1768, = 75°. Probablement cette valeur est trop grande, si celle que trouva Celsius 25 ans auparavant, n'est pas trop petite. L'observation de Wilcke, comparée à la mienne, donnerait la variation annuelle moyenne à Stockholm = 3' 8", ce qui n'est pas d'accord avec celle obtenue à Upsal, quoique d'ailleurs peu différente de ce qu'on a reconnu dans les autres endroits. Le plus vraisemblable est cependant que les observations de Celsius et de Wilcke sont très-erronées toutes les deux.

Les déterminations de la déclinaison absolue faites à Stockholm avec la grande boussole de M. Gambey dans l'observatoire magnétique, que l'Académie des sciences a bien voulu, à ma prière, faire construire au nord de l'observatoire astronomique, sont les suivantes:

```
1833, le 2 janvier entre 2 h. 19' et 4 h. 16' après-midi 14. 56' 29''

» le 3 » 11 h. 56' et 1 h. 33',5 » 15° 0' 37''

» le 8 » 3 h. 1' et 4 h. 38' » 14. 55' 53''

» le 26 mars entre midi 29' et 2 h. 45'' » 14. 58' 9''

» le 28 » 9 h. et 11 h. 50' » 14. 54' 16''
```

La boussole de variation fut observée en même temps, de cinq en cinq minutes; ainsi on pourrait, au moyen de cela, calculer la valeur pour une certaine heure du jour.

Après mon retour de Stockholm, j'ai encore déterminé, il y a quelques jours, la déclinaison à Upsal, et j'ai trouvé

D'où il suit que la déclinaison est environ 20' moindre à Upsal qu'à Stockholm.

La plus ancienne observation sur la déclinaison à Upsal que j'aie pu trouver est celle de A. Celsius, le 28 juillet 1740, entre 3 et 4 heures après-midi; elle donna 8° 50' ouest, et la plus ancienne à Stockholm est celle de Wilcke et Wargentin, le 18 mai 1763. Elle fut trouvée = 11° 50', et par Wilcke, le

23 juin 1777, = 13° 42'. En regardant le Journal de l'observatoire à Stockholm, on voit que la déclinaison doit avoir atteint son maximum en 1791 et 1792, savoir : 16° 23' (1), depuis, elle diminue continuellement avec des irrégularités qui tiennent évidemment à ce qu'on n'a eu qu'une aiguille posée sur un pivot.

Pendant les observations que nous avons faites durant mon séjour, en 1832 et 1833, à Stockholm, moi et MM. Cronstrand, Haggbladh et d'autres, sur la variation de la déclinaison aux époques fixées par M. de Humboldt, il se présentait quelque-fois, la nuit, des aurores boréales; et nous avons toujours trouvé qu'elles diminuaient la déclinaison; elles n'étaient pas, au reste, assez bien déterminées pour qu'on pût en conclure l'azimut et la hauteur.

Craignant de vous avoir trop entretenu de mes observations sur le magnétisme, je vais vous communiquer quelques résultats des recherches optiques que j'avais entreprises l'année passée. La première concerne la double réfraction dans l'apophyllite, dont je m'étais procuré un bien beau cristal de l'île Uton. Comme vous vous le rappelez, M. Herschel avait reconnu, au moyen des anneaux se formant autour de l'axe de cristallisation, que l'apophyllite, quoique doublement réfringent pour les rayons externes du spectre, ne jouissait que de la simple réfraction pour les rayons jaunes. Il se plaint de ne pas avoir pu se procurer un prisme; mais j'y ai réussi en mettant le morceau d'apophyllite entre deux plaques de verre et en faisant tailler le tout ensemble. Les expériences ont donné le résultat définitif: Que tous les bayons subissaient une réfraction double dans le prisme dont je me suis servi. Je dois ici faire remarquer qu'il y a deux espèces d'apophyllite à Uton, savoir : une qui donne la croix noire avec les anneaux colorés, comme à l'ordinaire, dans le spath calcaire, etc., et une autre qui donne la croix

<sup>(1)</sup> Chose assez singulière, si toutesois elle ne se laisse pas expliquer par des sautes d'observation, parce que, dans le reste de l'Europe, la déclinaison a commencé à diminuer beaucoup plus tard.

Prof. R.

noire avec des anneaux, mais qui ne sont colorés qu'en olive et en violet-bleuâtre. Le prisme fut taillé dans un cristal appartenant à cette dernière espèce. Ainsi, il est bien possible qu'il y ait d'autres espèces d'apophyllite dans lesquelles les rayons jaunes ne deviennent que simplement réfractés, comme le prouve au reste l'observation de M. Herschel. La chose m'a paru assez remarquable, parce qu'elle ajoute encore aux bizarres propriétés optiques qu'on trouve dans l'apophyllite.

...La seconde recherche regardait la question, si les raies noires de Fraunhofer dans les spectres, proviennent de l'absorption ou non dans les milieux par lesquels la lumière passe. L'appareil qui m'a servi était le même que celui que j'employais dans mes autres expériences sur la réfraction. La seule différence était que devant l'ouverture de l'héliostat fut placé un tube en laiton, dans lequel pouvait glisser un autre tube cylindrique. Ces deux tubes étaient fermés à l'une de leurs extrémités, chacun par un verre à surfaces planes et parallèles. Quand un tube était rentré dans l'autre, comme dans les lunettes astronomiques, les deux verres étaient peu distans l'un de l'autre et laissaient un espace qui communiquait avec un tube vertical en verre que je remplissais avec un liquide coloré. En faisant marcher le cylindre mobile je pouvais rendre la colonne liquide plus ou moins longue, et par conséquent plus ou moins absorbante. La lumière, avant de venir au prisme, était ainsi obligée de passer par cette colonne, où les rayons différemment colorés subissaient une diminution plus ou moins forte en intensité. J'ai essayé un grand nombre de liquides de différentes couleurs, et j'ai toujours trouvé que les raies noires demeuraient au même endroit dans chaque couleur du spectre, jusqu'à l'anéantissement de la couleur, et qu'il ne se formait pas du tout d'autres raies. D'où il suit que le pouvoir absorbant des liquides colorés n'a aucune influence sur l'existence et sur la configuration des raies noires du spectre. La chose n'est pas peut-être la même pour les gaz. Je vais m'en occuper cet été.

Upsal, 29 juin 1834.

# Sur l'origine de la chaleur animale, note communiquée par Charles Mattreucci de Forli.

La cause de la chaleur animale a été comme tout autre phénomène vital, l'objet d'un très-grand nombre de recherches, et quoique heureusement elle soit entrée la première de tous les faits physiologiques dans le domaine naturel des sciences physiques et chimiques, il faut avouer que nous avons encore à désirer des connaissances plus précises.

Il était tout simple pour Lavoisier et Laplace, de rapporter la source de cette chaleur indépendante de la température extérieure à l'action de la respiration, qui, selon eux, n'était que la conversion du charbon et de l'hydrogène du sang en acide carbonique et en eau, et devait pendant cette combustion développer de la chaleur. Cette explication qui, du reste, se présente d'une manière très-séduisante, n'a pu se soutenir en face des graves objections qu'on lui a opposées. On sait, en effet, d'après les expériences de MM. Dulong et Despretz que la chaleur dégagée par le charbon et l'hydrogène pendant leur combustion, ne correspond pas à plus de 0,752080 de la chaleur que les animaux, soit herbivores soit carnivores, perdent dans le même temps. Il faut donc qu'il y ait une autre source de chaleur dans le corps, et si cette source existe, c'est bien d'elle que doit dériver toute la chaleur animale. Nous savons aussi, par les expériences d'Edwards qu'il n'y a pas de combustion dans les poumons, mais seulement une absorption d'oxigene et une exhalaison d'acide carbonique. Enfin, l'on conçoit très-aisément que la température des poumons n'étant pas sensiblement plus élevée que celle des autres parties extérieures du corps, le foyer de la chaleur animale ne peut y exister.

A défaut de cette explication, on a eu recours au système nerveux, planche de salut dans tout orage physiologique. Brodie, le premier, a fait voir qu'après avoir coupé la tête à un animal, on peut encore entretenir chez lui la respiration et la circulation du sang dans les artères; cependant, selon lui, cet animal se refroidit plus promptement qu'un autre dont la respiration n'a pas été entretenue artificiellement, parce que l'air qui entre froid dans ses poumons et en sort chaud, lui ôte de sa chaleur. La respiration n'est donc pas, a dit Brodie, la cause de la chaleur animale, mais elle réside dans le système nerveux. Legallois objecta qu'après la section des nerfs de la huitième paire, les poumons s'engorgent de sang et la respiration est genée; d'après lui, il y a réfroidissement toutes les fois que la respiration ne s'opère pas complètement. Chossat a fait voir que certaines lésions mortelles du cerveau, malgré lesquelles la respiration et la circulation ne cessent de s'accomplir, sont accompagnées d'un refroidissement proportionnel à celui qu'éprouve un animal dont on a coupé la tête, et chez lequel on a entretenu la respiration artificiellement. Chossat trouva que le refroidissement était une suite de la section ou de la lésion des nerfs de la huitième paire. Enfin M. De la Rive a vu dans le dégagement de la chaleur par le système nerveux, un phénomène analogue à l'échauffement des fils qui transportent le courant électrique.

Il faut avouer cependant qu'aucune expérience n'est assez concluante en faveur de cette hypothèse, et le seul fait d'animaux doués d'un système nerveux et qui ne jouissent d'aucune calorification est une objection grave. La seule différence entre ces animaux consistant dans la présence des ganglions, Sir Everard Home fut conduit à soupçonner que la calorification dépendait des ganglions qui sont pourvus de nerfs; il coupa tous les troncs nerveux qui se rendent à la membrane velue de l'un des bois du Daim, et laissa intacts ceux du bois opposé; il vit dans ce cas la température se maintenir pendant dix jours en dessous de celle du bois dont les nerfs étaient restés intacts. Voilà toutes les expériences qu'on peut recueillir en faveur de cette hypothèse, et je ferai observer d'abord qu'on se trompe étrangement lorsque l'on avance que le siége de la chaleur doit exister dans les nerfs, par cela seul que toute lésion nerveuse

est accompagnée d'un refroidissement. Tous les systèmes organiques et leurs fonctions sont tellement liées entre eux dans la vie, qu'on ne peut toucher à l'un d'eux sans que les autres ne s'en ressentent: et cela doit se vérifier surtout pour le système perveux dont la généralité d'action est clairement démontrée. Nous savons en effet qu'il est impossible de couper les nerfs de la huitième paire saus que la respiration, la digestion, les sécrétions, la nutrition ne cessent entièrement. On voit d'abord que si l'origine de la chaleur animale réside dans l'action du cerveau, de la moëlle épinière, des ganglions, des nerfs, ces organes doivent en être le siége. J'ai donc examiné avec tous les soins possibles la chaleur de ces parties, surtout des pneumogastriques et il m'a été impossible d'apercevoir la plus petite différence entre leur température et celle du reste de l'animal. Il est à remarquer aussi que le courant électrique du corps, s'il en existait un (ce qui n'est démontré par aucun fait), devrait être d'une grande force, pour que l'on pût expliquer la chaleur animale comme l'échauffement des fils métalliques par lesquels l'électricité se décharge. Les fièvres qui sont précédées d'un refroidissement général sensible au thermomètre, fournissent encore une objection très-grande contre cette opinion, puisque l'on voit dans ce cas la circulation s'affaiblir, tandis que l'action du système nerveux est plus forte qu'à l'ordinaire, comme le montrent les convulsions du malade. Je vais décrire maintenant les expériences que j'ai entreprises pour découvrir la véritable origine de cette chaleur. En examinant d'avance la température des muscles de la cuisse d'un lapin, à l'aide d'un thermomètre à boule très-petit introduit dans les intégumens, je l'ai trouvée de + 36°,3, celle de l'air étant + 17°. La circulation sanguine a été complétement détruite dans ce membre, par la ligature des veines et des artères : les nerfs crural et sciatique ont été laissés intacts. Le thermomètre plongé dans la substance musculaire a commencé à baisser et dans l'espace d'une demi heure est descendu à + 25°. J'ai fait alors traverser le membre par un courant électrique, dans différentes directions et à chaque fois j'ai observé des contractions musculaires; cependant la température a continué à descendre, plus lentement à la vérité et a fini par ne plus excéder que d'un degré la température extérieure. J'ai tenté l'expérience inverse sur un autre lapin : j'ai coupé le gros nerf sciatique et le nerf crural en laissant cette fois la circulation intacte. Après quinze minutes, le thermomètre n'avait pas changé, puis il baissa d'un degré et il s'arrêta en ce point; j'attendis assez long-temps et je détruisis enfin la circulation; aussitôt la température diminua comme dans l'expérience précédente. Il est donc permis de conclure, 1º que la chaleur animale n'a pas un siége particulier dans le corps, mais qu'elle se développe partout au même degré; 2º que la circulation sanguine est essentiellement nécessaire pour le développement et le maintien de cette chaleur; 3° que le système nerveux ne lui donne point naissance et n'influe sur elle qu'en tant qu'il modifie les autres fonctions auxquelles elle est due.

La nouvelle cause à laquelle je crois devoir rapporter la chaleur animale, me paraît si simple et si naturelle que je m'étonne qu'elle n'ait pas encore fixé l'attention des physiologistes. Les expériences de M. Pouillet sur le dégagement de chaleur qui a lieu lorsqu'un liquide mouille un solide m'ont servi de point de départ. Il fallait cependant étendre ces expériences et les essayer sur un grand nombre de tissus organiques. Faute d'un thermomètre assez sensible, je n'ai pu tenter que des expériences de comparaison. J'ai pris du foie, des poumons, des muscles, je les ai desséchés dans le vide; après un intervalle de trois jours, je les ai broyés et desséchés de nouveau. Une boule de thermomètre couverte de cette poussière et mouillée avec de l'eau, s'est échauffée de deux degrés; on conçoit que s'il eut été possible de mesurer le dégagement de chaleur, j'aurais observé un échauffement très-fort, puisque je n'ai rien obtenu à l'aide du même instrument en faisant usage de tendons de bœuf, de membranes très-minces et qui ont donné à M. Pouillet jusqu'à + 9°,63. Si maintenant l'on résléchit à la nature physique de tous nos tissus, au réseau extrêmement délié qui compose toutes nos membranes et au nombre infini des vaisseaux très-fins qui y

aboutissent, on verra très-aisément les conditions des expériences de M. Pouillet vérifiées à un degré éminent dans toutes les parties du corps. L'acte de la nutrition étendu à toutes les molécules organiques, consistant toujours dans l'absorption de molécules assimilables, et dans l'éjection d'autres molécules déjà assimilées, ne doit-il pas être une source constante de chaleur? qu'on ajoute à cela qu'indépendamment du phénomène physique que je viens d'examiner, il se passe encore une action chimique, puisque la composition et les propriétés des parties animales varient sans cesse; et il sera aisé de concevoir l'influence du système nerveux sur la chaleur animale, puisque c'est lui qui donne naissance aux actions chimiques, aux mouvemens, aux absorptions. Néanmoins on peut voir que, même en détruisant en partie cette action nerveuse, pourvu qu'on laisse la circulation intacte, le phénomène de la nutrition ne pourra se détruire qu'à la longue : d'une autre part, bien que l'action perveuse soit d'une certaine manière exaltée, il peut y avoir refroidissement, si la circulation est ralentie. C'est enfin à l'eugorgement sanguin, aux décompositions des tissus dont une partie enslammée est le siège, qu'est due sa grande chaleur.

L'acte de la nutrition composé d'une action chimique et d'une action physique, soumises comme toute autre fonction à l'influence nerveuse, est donc la véritable cause de la chaleur animale.

Forli (Etats-Romains), 1er juin 1834.

Lettre de M. le baron De Prony à M. Vernoust, sur la table des populations spécifiques, insérée dans l'Annuaire du bureau des Longitudes, pour 1833 (1).

Votre travail important sur la table des Populations spéci-

<sup>(1)</sup> M. Verhulst a bien voulu nous communiquer cette lettre que liront sans doute avec intérêt les amis des sciences qui s'occupent du mouvement des populations.

fiques des Départemens français a été, pour moi, l'objet d'examens et de vérifications dont je vais vous faire connaître les résultats.

Cette table contient deux colonnes de nombres calculés d'après deux séries de données, dont une seule extraite de l'Annuaire de 1833, est connue, c'est celle des populations; l'autre série, celle des surfaces des départemens, n'est pas encore publiée. Il était naturel, pour suppléer cette lacune, de combiner les nombres de la table des populations absolues, avec les nombres correspondans de la table des populations spécifiques; mais cette marche inverse ne reproduit pas exactement les mombres cherchés; en effet, désignant la population absolue d'un département par II, sa surface vraie par S, le nombre correspondant \* de la table qui représente le rapport 📆, ne l'énonce qu'approximativement, les nombres π et S n'étant pas, en général, exactement divisibles l'un par l'autre-J'ai donné a avec trois décimales et j'aurais pu en supprimer une, et même deux, sans diminuer l'utilité statistique de la table.

L'équation

$$\frac{\Pi}{S} = \pi$$
, ou  $S = \frac{\pi}{\pi}$ ,

posée entre les nombres absolus II et S, donnés par le fait, et le nombre  $\pi$  évalué par approximation, n'est donc pas une équation rigoureusement exacte; il faut écrire

$$\frac{\Pi}{S} = \pi \pm \varepsilon, \text{ ou } S = \frac{\Pi}{\pi \pm \varepsilon},$$

en désignant par  $\epsilon$  la petite fraction décimale qui est ou ajoutée, ou négligée dans le calcul de  $\frac{\Pi}{S}$ , et il faudra poser  $S' = \frac{\Pi}{\pi}$  pour distinguer cette valeur approchée de la valeur exacte

$$S = \frac{\Pi}{\pi \pm \epsilon}$$

La différence entre les deux valeurs sera

$$\pm S' \mp S = \frac{\pi}{\pi} - \frac{\pi}{\pi \pm \epsilon},$$

et posant  $\pm S' \mp S = E$ , le rapport de  $\dot{E}$  à  $\varepsilon$  prendra la forme très-simple

$$\frac{E}{+s} = \frac{s}{s}$$
.

Le nombre S étant, en général, très-grand par rapport à  $\pi$ , le nombre E sera aussi très-grand par rapport à  $\varepsilon$ , en sorte qu'une petite fraction, en plus ou en moins, dans la valeur approchée de  $\pi$ , entraîne une différence notable entre la valeur effective de S donnée par les opérations géodésiques, et celle qu'on déduit de l'équation

$$S' = \frac{\Pi}{\pi}$$
.

J'ai dressé un tableau des différences entre les valeurs de S' que vous avez calculées d'après les nombres de l'Annuaire, et les valeurs de S' données par des opérations faites, sous ma direction, au bureau général du cadastre; sur les 86 départemens, 82 doivent être considérés comme offrant des dissidences absolument insignifiantes et négligeables relativement aux usages statistiques, vous en verrez la preuve ci-après.

Parmi les quatre départemens restans, il en est un, celui de la Haute-Saône, pour lequel la différence entre nos valeurs respectives de S' et S tient à quelque erreur qui s'est glissée dans votre calcul, ou à quelque faute de transcription, les

données de l'Annuaire, dont vous vous êtes servi, reproduisant exactement le nombre S tel que je l'ai employé.

Deux autres départemens, ceux de la Loire et de la Dordogne, exigent des corrections l'un dans les décimales de  $\pi$  et  $\frac{\pi}{\mathbf{P}}$ , l'autre seulement, à la première décimale de  $\pi$  affectée d'une faute d'impression qui est restée inaperçue; mais ces deux légères corrections ne changent rien au rang qu'occupe chacun des deux départemens dans la classification des Populations spécifiques.

Ensin un 4<sup>me</sup> département, l'Aude, est malheureusement celui sur lequel porte la presque totalité des seules dissidences dignes d'attention et dont voici le tableau.

| NOMS           | valeurs                            | VALEURS                            | VALEURS           | VALª. VRAIES                    | VAL <sup>®</sup> . VRAIES  |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| des départens. | de S'.                             | de S.                              | de E.             | de π.                           | de #.                      |
| Haute-Saone .  | kilom. carr.<br>5000,22<br>4908,04 | kilom. carr.<br>5002,20<br>4920,52 | - 1,98<br>- 12,48 | Comme dans l'Annuaire. 79,50703 | Comme dans l'Annuaire. Id. |
| Dordogne       | 9086,70                            | 8982,74                            | + 103,96          | 53,7419                         | 0,891414                   |
|                | 12990,00                           | 6509,96                            | + 6480,04         | 41,4941                         | 0,68826                    |

Cette table donne lieu aux observations suivantes;
10 La population de la Haute-Saône, extraite de l'Annuaire
de 1833, est II == 338910, et on a

$$\pi = \frac{338910}{5002,20} = 67,752$$
, d'où  $\frac{\pi}{P} = 1,12380$ ,

comme ma table l'indique. Je soupçonne que, dans votre table, on a écrit, par inadvertance, 500022 au lieu de 500220, la dissidence apparente étant due au déplacement d'un zéro;

2º On a pour la Loire

$$\pi = \frac{391216}{4920,52} = 79,50703$$
, d'où  $\frac{\pi}{P} = 1,31879$ .

L'imprimeur a mis, comme je l'ai dit ci-dessus, 7 au lieu de 5 à la première décimale de  $\pi$ , et cette faute est restée inaperçue; 3° Les données de la Dordogne sont:

$$\frac{\Pi}{S} = \pi = \frac{482750}{8982,74} = 53,7419$$
, d'où  $\frac{\pi}{P} = 0.891414$ ;

4° Les corrections à faire aux chiffres des deux départemens précédens, ne les empêchent pas de conserver leurs rangs dans la série des *Populations spécifiques*; il n'en est pas de même du département de l'Aude, qui fournit les données S = 6509.96; II = 270125, d'où  $\pi = 41.494$  et  $\frac{\pi}{P} = 0.68826$ ; d'après ces rectifications, l'Aude doit être placée entre la Nièvre et la Marne, ce qui l'élève de 15 rangs.

Somme des différences fournies par les 83 autres départemens.

La répartition de ces 119 hectares, ou 1,19 kilom<sup>2</sup>. carrés, entre les 83 départemens, ne donne aucune différence, soit positive, soit négative, surpassant 20 hectares; il est donc manifeste, et les applications numériques de l'équation

$$\frac{\mathbf{E}}{s} = \frac{s}{s}$$

en fourniraient aisément la preuve, que la classification de ces 83 départemens, par ordre de *Populations spécifiques*, ne serait nullement dérangée en substituant les valeurs de S' à celles de S; ainsi, Monsieur, vos calculs, quoique fondés sur des données qui n'ont pas l'exactitude rigoureuse, n'en prouvent pas moins que ma table des *Populations spécifiques* remplit très-bien les conditions exigibles pour les usages statistiques, les trois corrections, indiquées ci-dessus, étant faites.

Veuillez bien, Monsieur, agréer avec mes remercimens de votre envoi, l'assurance de ma parfaite considération.

Paris, le 21 mai 1834.

Lettre du rédacteur à M. D'Ivernois, sur quelques points relatifs à la vie moyenne (extrait de la bibliothèque universelle de Genève, mars 1834.)

Vous me demandez mon avis sur une question très-belle, dont j'ai déjà eu l'occasion de m'occuper, et dont je crois avoir entretenu M. Villermé lors de son séjour à Bruxelles; savoir, si deux peuples qui auraient pour nombres proportionnels des naissances et des décès, précisément les deux mêmes chiffres ne pourraient pas avoir deux vies moyennes différentes. A la solution de cette question se rattachent des considérations assez importantes et qui intéressent à un haut point la statistique et l'économie politique. Je m'estime heureux de pouvoir m'expliquer ici sans le secours des chiffres, et de mettre la question en quelque sorte en dehors du domaine de l'algèbre.

Supposons, pour plus de simplicité, un peuple ayant chaque année le même nombre de naissances et le même nombre de décès; et examinons si la vie moyenne ne pourrait pas y varier d'une année à l'autre: cette question revient, au fond, à celle qui a été posée précédemment. Si l'on formait, d'après les décès d'une année, une table de mortalité, et qu'on en déduisit la durée de la vie moyenne, on trouverait, je suppose, 30 ans exactement. L'année d'après, si la mortalité a lieu de la même manière et dans les mêmes proportions, la durée de la vie

233

moyenne sera encore de 30 ans. Mais si, dans la liste des décès de cette seconde année, on substitue un enfant d'un an à un homme de 40 ans, ce qui ne changera en rien le chiffre proportionnel des naissances ni celui des décès, on trouvera cependant, en tenant compte de l'enfant substitué à l'homme fait, que la vie moyenne en deviendra un peu plus courte, puisque la somme des années vécues sera devenue moindre de 39 ans. Nous voyons déjà que, si les tables de mortalité et la durée de la vie moyenne n'étaient calculées que d'après les observations de cette année, elles ne pourraient offrir identiquement les mêmes résultats que pour la première année. La vie moyenne serait plus courté, et cependant il est évident que la société aurait gagné, puisqu'elle aurait conservé un homme utile au lieu d'un enfant.

On conçoit que, si au lieu d'une seule substitution semblable, il s'en faisait un grand nombre, la vie moyenne, calculée d'après les décès de cette année, se trouverait diminuée d'une manière très-sensible; et néanmoins on aurait lieu de s'en réjouir, ce qui, au premier abord, paraît un paradoxe. Dans le fait, on aurait conservé des années très-utiles à l'état, en échange contre des années qui lui sont coûteuses.

Mais on objectera que ces 39 années ne sont pas perdues pour la somme des années vécues, et que l'individu de 40 ans qui a été remplacé, alongera plus tard, en mourant, la vie moyenne, de toute la durée dont il l'a raccourcie lors de sa substitution: et en effet, si la période de tems d'après laquelle on calcule la vie moyenne, s'étend assez pour comprendre le décès de l'individu en question, on conçoit que cette dette de 39 années n'a été que différée, et que la masse des années vécues ne s'en trouve pas frustrée. Ainsi la vie moyenne reste la même; mais il est toujours vrai de dire qu'alors même il y a eu bénéfice pour la société, puisque, pendant un tems plus ou moins long, des années utiles ont été mises à la place d'années coûteuses.

Si par un concours de circonstances que semble devoir faire naître la civilisation, il se fait des substitutions semblables à celle que nous avons signalée, non pas pour une année seulement, mais pour plusieurs, et que cet état de choses sille croissant, on conçoit qu'il deviendra impossible, en conservant les mêmes nombres proportionnels de naissances et de décès, de conserver la même vie moyenne; elle devra diminuer. Cependant, comment se fait-il que des résultats si extraordinaires ne s'observent pas? C'est, je crois, que ces substitutions ne sont jamais assez nombreuses, ni leur durée assez longue pour laisser des traces sensibles au milieu des autres élémens influens.

Ceci nous apprend cependant combien il faut être en garde contre les inductions qu'on pourrait tirer de la vie moyenne, calculée d'après peu d'années d'observations, et chez un peuple qui est en progrès ou en décadence. J'ai déjà fait des remarques semblables au sujet des tables de mortalité, dans mes Recherches sur la reproduction.

En étendant les raisonnemens précédens, on arrive saus peine à ces conclusions :

- 1º Un peuple peut avoir annuellement pour nombres proportionnels des naissances et des décès, exactement les mêmes chiffres, sans que pour cela sa vie moyenne reste la même; et par suite, deux peuples qui auraient, etc.
- 2º Quand, toutes choses égales, la mortalité épargne les hommes faits et frappe les enfans, la durée de la vie moyenne diminue, et vice versá; bien entendu si l'on calcule la vie moyenne sur l'âge des décédés.
- 3° Les chiffres des naissances, des décès et de la vie moyenne, peuvent conserver la même valeur, tandis que dans le fait, la population éprouve de grandes pertes ou reçoit de grands avantages qui restent masqués.

Pour estimer convenablement ce qu'une population gagne ou perd, il est nécessaire, en faisant la répartition des années, pour établir la vie moyenne, de tenir compte de la qualité de ces années et d'examiner si elles sont productives ou non.

Bruxelles, le 22 mars 1834.

Norz de M. D'Ivernois. Cette solution lumineuse est précisément celle à laquelle j'étais arrivé de mon côté, et que m'adresse du sien le docteur

A. QUETELET.

Villermé. Elle me servira de bonssole dans mon travail sur la marche des populations britanniques, travail pour lequel j'ajourne encore la publication de celui du même genre qui concerne la France, afin de pouvoir en faire une espèce de pendant l'un à l'autre. L'expérience prouve que des statistiques comparées sont l'un des meilleurs moyens d'utiliser ces arides recherches, etc.

Sur les différences et les différentielles des fonctions de zéro. Par W. Hamilton, astronome royal d'Irlande. (1)

C'est au docteur Brinkley que l'on doit, à ma connaissance. les premières recherches importantes que l'on ait faites sur les différences des puissances de zéro; elles parurent dans les Transactions philosophiques pour l'année 1807. Ce sujet fut repris par M. Herschel dans les Transactions philosophiques pour 1816; et dans un recueil d'exemples relatifs au calcul des différences finies publié, quelques années après, à Cambridge. Ce dernier ouvrage renferme un théorème remarquable pour le développement d'une fonction d'une exponentielle népérienne, au moyen des différences des puissances de zéro. Ayant examiné de près ce théorème de M. Herschel, je fus conduit à un autre théorème plus général, que je soumets aujourd'hui à l'Académie. Ce nouveau théorème renferme trois fonctions arbitraires; l'on obtient le théorème de M. Herschel, en faisant une de ces fonctions égale à une puissance, et l'autre égale à une exponentielle népérienne.

Le théorème de M. Herschel est celui-ci.

$$f(e^t) = f(1) + f(1 + \Delta) o^t + \frac{t^2}{1.2} f(1 + \Delta) o^2 + \text{etc.} (A)$$

<sup>(1)</sup> Cette note a été lue à l'Académie Royale d'Irlande, le 13 juin 1831, et va paraître dans le tome 17 des Transactions de cette société.

Note sur quelques applications de la méthode des projections; par J. N. Nost, principal de l'athénée de Luxembourg.

La méthode des projections orthogonales fournit, comme on sait, très-simplement, les principales propriétés de l'ellipse; et en particulier, on en déduit, avec facilité, que dans l'ellipse, 1° les tangentes aux extrémités d'un même diamètre, sont parallèles entre elles; 2° elles interceptent sur la droite qui passe par un foyer et un point de contact, une longueur égale au grand axe; 3° cette longueur est divisée en deux parties égales par le conjugué du diamètre proposé,

Et de là résulte immédiatement le premier des deux théorèmes énoncés, page 376 du tome VII de la Correspondance.

La même méthode conduit très-simplement à trouver le plus grand des triangles ou des quadrilatères inscrits dans une ellipse donnée, ainsi que le moindre des triangles ou des quadrilatères circonscrits. Les projections servent aussi à résoudre aisément le problème, plus difficile, de construire la moindre ellipse circonscrite et la plus grande ellipse inscrite, dans un triangle ou un quadrilatère donné. Nous allons considérer ce problème, qui ne paraît pas avoir été traité encore par la méthode des projections; mais avant, il sera bon de rappeler les théorèmes sur lesquels nous aurons à nous appuyer, et qu'on démontre, avec facilité, par les premiers principes de la trigonométrie.

I. De tous les polygones d'un même nombre n de côtés et inscrits dans le même cercle, celui dont l'aire et le périmètre sont les plus grands possibles, est régulier.

Soit c la corde du segment capable de l'angle a compris par deux côtés adjacens x et y de l'un des polygones proposés, et z la perpendiculaire à c, tirée du sommet de cet angle. Si t désigne l'aire du triangle terminé par c, x et y, il est clair qu'on aura

à la fois

$$\frac{1}{2}xy\sin a = \frac{1}{2}cz = t$$
, et  $c^2 = x^2 + y^2 \mp 2xy\cos a$ .

Ces deux équations fournissent évidemment celles-ci :

$$2t = cz$$
 et  $(x + y)^2 = c^2 + \frac{2cz}{\sin a}(1 \pm \cos a)$ .

Si la corde c, demeure invariable, ainsi que le reste du polygone, il en sera de même de l'angle a, et de sin. a et cos. a. Or, à cause de cos.  $a < \tau$ , il est clair que la perpendiculaire z est un maximum, dès que les côtés x et y sont égaux; d'où il suit alors que l'aire t et la somme x + y sont les plus grandes possibles.

Ainsi, pour que l'aire et le contour du polygone inscrit de n côtés, soient des maximums, il faut que deux côtés adjacens quelconques soient égaux entre eux; donc tous les côtés doivent être égaux, et par conséquent le polygone doit être régulier.

- II. Réciproquement, parmi tous les polygones, d'un même nombre n de côtés équivalens ou isopérimètres entre eux, et inscriptibles dans différens cercles, le régulier est celui pour lequel l'aire ou la circonférence du cercle circonscrit, est un minimum.
- 1° Soient P et P' deux des polygones équivalens proposés, le second étant seul régulier; soient r et r' les rayons des cercles circonscrits, et soit enfin P" le polygone régulier de n côtés, inscrit dans le même cercle que P. On aura d'abord (théor. I) P" > P ou P" > P'. Mais les polygones réguliers P' et P" ayant un même nombre de côtés, on a

$$P': P'':: r'^2: r^2.$$

Donc puisque P' < P", on a aussi  $r'^2 < r^2$  et  $\pi r'^2 < \pi r^2$ ; 2° Si l'on suppose que les polygones P et P' ne soient pas équivalens, mais aient le même périmètre p; en désignant par

p' le périmètre de P", d'où p'>p (théor. I), la proportion

donnera r' < r et  $2\pi r' < 2\pi r$ . Ce qui achève la démonstration du théorème proposé.

III. De tous les polygones d'un même nombre n de côtés et circonscrits à un même cercle, celui de moindre surface et de moindre contour, est régulier.

D'abord comme l'aire de tout polygone circonscrit est égale au périmètre multiplié par le demi-rayon du cercle, il suffit de chercher le contour minimum. Soit donc x un côté de l'un des polygones proposés et 2a l'arc terminé aux points de contact des deux côtés adjacens; 2x sera évidemment la longueur de la ligne brisée qui enveloppe, d'une extrémité à l'autre, l'arc 2a. Menant du centre les droites y et z aux extrémités de x, ces droites formeront évidemment avec x, un triangle, dont x sera la base, le rayon r du cercle la hauteur et a la mesure de l'angle du sommet. La double expression de l'aire de ce triangle, donne

$$\frac{1}{2}$$
 yz sin.  $a = \frac{1}{2}$  rx; d'où yz  $= \frac{rx}{\sin a}$ .

De plus, il est clair qu'on a

$$x^2 = y^2 + z^2 \mp 2yz \cos a = (y-z)^2 + 2yz (1 \mp \cos a)$$
.

Substituant la valeur de yz et posant, pour abréger,

$$b = \frac{r}{\sin a} (1 \mp .\cos a),$$

il viendra

$$x^2 = (y-z)^2 + 2bx$$
; d'où  $(x-b)^2 = (y-z)^2 + b^2$ .

Si 2a est constant, aussi bien que r, et par suite sin. a et cos. a,

il en sera de même de b, évidemment positif, puisque cos. a < 1. Donc le minimum de x et de 2x aura lieu dès qu'on aura y = z; c'est-à-dire quand les deux angles du polygone, adjacens à x, seront égaux entre eux.

Ainsi pour que le périmètre du polygone circonscrit de n côtés soit le moindre possible, il faut que les deux angles adjacens à un côté quelconque, soient égaux entre eux; tous les angles du polygone doivent donc être égaux, et par conséquent ce polygone doit être régulier.

IV. Réciproquement, parmi tous les polygones d'un même nombre n de côtés, équivalens ou isopérimètres entre eux, et circonscriptibles à différens cercles, le régulier est celui pour lequel l'aire ou la circonférence du cercle inscrit est un maximum. ( Démonstration tout-à-fait analogue à celle du théorème II. )

Les théorèmes précédens fournissent plusieurs corollaires, auxquels il est inutile de s'arrêter ici; et nous allons employer ces théorèmes et la méthode des projections, à la résolution des deux problèmes que voici.

PROBLÈME I. — Trouver la plus grande ellipse inscrite et la plus petite circonscrite à un triangle donné t.

On sait qu'une ellipse donnée peut toujours être regardée comme l'intersection d'un cylindre droit par un plan incliné à son axe. Soit e l'aire d'une ellipse inscrite dans le triangle proposé t; soient t' et  $\pi r^2$  les aires des projections respectives du triangle t et de l'ellipse e, sur le plan de la base du cylindre droit; soit enfin u l'angle des deux plans. Rien n'empêche de prendre l'angle u égal à celui de tout triangle équilatéral; ce qui sera plus simple et donnera cos.  $u = \frac{1}{2}$ : alors, d'après le principe des projections, on aura à la fois

$$t' = \frac{1}{3} t \text{ et } \pi r^2 = \frac{1}{3} e.$$

La projection de l'ellipse e étant un cercle \*r", inscrit dans la

projection t' de t; et les nombres u, t, t' et x étant d'ailleurs invariables; il est évident que l'aire e sera un maximum, lorsque le cercle xr' sera le plus grand possible; ce qui arrivera, comme on l'a vu (théor. IV), dès que le triangle t' sera équilatéral. Mais alors le cercle inscrit dans t', touche ses côtés en leurs milieux, et son centre se confond avec le centre de gravité de t': donc aussi l'ellipse maximum e touche chacun des côtés du triangle proposé t, en son milieu; et le centre de cette ellipse coïncide avec le centre de gravité du triangle t.

L'ellipse maximum inscrite est bien aisée à tracer. D'abord on connaît la direction de son grand axe 2a; lequel, pour être le plus grand diamètre de l'ellipse, doit faire avec sa projection 2r, le plus grand angle u' possible, afin que sa valeur

$$2a = \frac{2r}{\cos, u'}$$

soit un maximum; ce qui n'a lieu que quand 2a est perpendiculaire à l'intersection des plans de t et t'; d'où u' = u, cos.  $u' = \frac{1}{2}$  et 2a = 4r. Ensuite, on a la position du petit axe, nécessairement égal à 2r. De plus, c désignant le côté du triangle équilatéral t', on sait que le rayon r du cercle inscrit, est le tiers de la hauteur  $\frac{1}{2}c\sqrt{3}$  de ce triangle. Ainsi, pour déterminer a, c, r, et e, on aura les équations

$$a = 2r, r = \frac{1}{6} c \sqrt{3}, t' = \frac{1}{4} c^2 \sqrt{3} = \frac{1}{4} t \text{ et } e = 2\pi r^2.$$

Ces équations donnent

$$c = \sqrt{\frac{1}{1}} \sqrt{3}$$
,  $a = 2r = \frac{1}{1} \sqrt{2} \sqrt{3}$  et  $e = \frac{1}{9} \pi t \sqrt{3}$ .

Les axes 2a et 2r étant ainsi connus de grandeur et de position, il en résulte les foyers, et par suite le tracé de l'ellipse cherchée.

Quant à la moindre ellipse, circonscrite au triangle proposé t;

si l'on observe que le moindre des cercles, circonscrits aux triangles équivalens à t', est celui pour lequel t' est équilatéral (théor. H), on verra, par des raisonnemens tout à fait semblables aux précédens, que la moindre de toutes les ellipses, circonscrites à un triangle donnét, est celle dont le centre coincide avec le centre de gravité de ce triangle.

L'ellipse circonscrite minimum e' est encore bien aisée à décrire. Car on connaît les directions de ses deux axes 2a' et 2r'; et leurs longueurs sont données par les formules

$$a' = 2r' = \frac{1}{2} \sqrt{2t \sqrt{3}}$$
; d'où  $e' = \frac{4}{9} \pi t \sqrt{3}$  et  $e' = 4e$ .

Les deux ellipses e et e' ont le même centre; leurs axes sont proportionnels et dirigés suivant les mêmes droites: donc ces deux ellipses sont semblables. Il est aisé de voir, en effet, par les projections, qu'en inscrivant à volonté une ligne brisée dans e, on pourra toujours inscrire une ligne brisée semblable dans e' (les sommets des angles égaux, dans ces deux lignes, se trouvant sur la même droite, tirée du centre commun); or, tel est le caractère des courbes semblables.

PROBLÈME II. — Trouver la plus grande ellipse inscrite et la plus petite circonscrite à un quadrilatère donné.

Soit Q l'aire du quadrilatère donné, Q' sa projection sur un plan et u l'angle des deux plans. Si l'angle u est droit, deux angles opposés de Q' vaudront chacun deux angles droits, et les deux autres angles seront nuls: faisant diminuer u, les deux premiers angles opposés diminueront aussi, et finiront par ne plus valoir ensemble que deux angles droits; alors, en fixant les deux plans dans cette position, ce qui détermine l'angle u, le quadrilatère Q' sera inscriptible dans un certain cercle. D'un autre côté, l'angle u restant invariable, on conçoit qu'il est toujours possible de placer le quadrilatère Q, dans son plan, de manière que la somme de deux côtés opposés de la projection Q',

soit égale à la somme des deux autres côtés; et dans ce cas, le quadrilatère Q' sera circonscriptible à un cercle.

Cela posé, soit \*\*r\* l'aire du cercle inscrit dans Q'; ce cercle sera la projection d'une ellipse E, inscrite dans le quadrilatère proposé Q. On aura donc à la fois

$$Q' = Q \cos u \text{ et } \pi r^s = E \cos u.$$

Puisque Q et u sont donnés invariables, l'aire Q' est constante. Et comme il y a une infinité de quadrilatères, équivalens à Q', circonscriptibles à différens cercles; il y a aussi une infinité d'ellipses, inscrites dans le quadrilatère proposé Q. La plus grande de ces ellipses répond évidemment au plus grand cercle inscrit dans Q'. Or, ce cercle est le plus grand possible, dès que Q' est un carré (théor. IV); et puisqu'alors le cercle zra a même centre que le carré Q', et touche les côtés de Q' chacun en son milieu, on voit que la plus grande ellipse, inscrite dans un quadrilatère donné, touche les côtés de ce quadrilatère en leurs milieux; son centre étant à l'intersection des droites qui joignent les milieux des côtés opposés du même quadrilatère.

Il est facile de décrire l'ellipse inscrite maximum E. D'abord son centre est connu, ainsi que les directions de ses deux axes 2a et 2r, dont le grand 2a est perpendiculaire à l'intersection des plans de Q et Q'. De plus, c étant le côté du carré Q', on a à la fois

$$Q' = c^2 = Q \cos u, c = 2r \text{ et } r = a \cos u;$$

d'où l'on tire

$$r = \frac{1}{4}\sqrt{Q \cos u}$$
,  $a = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{Q}{\cos u}}$  et  $E = \frac{1}{4}\pi Q$ .

On a donc ainsi la position et la grandeur de chacun des deux axes de l'ellipse maximum E; ce qui donne les moyens de la construire.

A l'égard de la plus petite ellipse circonscrite au quadrilatère proposé Q, nous avons déjà vu que l'angle u des deux plans est tel, que la projection Q' est un autre quadrilatère, inscriptible dans un cercle  $\pi r'$ . Or, comme il existe une infinité de quadrilatères, équivalens à Q', que l'on peut inscrire dans différens cercles, il existe aussi une infinité d'ellipses, circonscrites au quadrilatère proposé Q. La plus petite de ces ellipses, ayant évidemment pour projection le moindre cercle circonscrit à Q', répond au cas où Q' est un carré c' (theor. II). Mais alors le centre du cercle minimum  $\pi r'^2$ , coïncide avec celui du carré c', dont les deux diagonales, perpendiculaires entre elles, sont les projections de deux diamètres conjugués de l'ellipse minimum E', circonscrite au quadrilatère proposée Q. On connaît donc la position du centre de cette ellipse et la direction de ses axes 2a' et 2r': on peut d'ailleurs calculer leurs longueurs. Car ayant à la fois

$$Q' = c^2 = Q \cos u, c = r' \sqrt{2} \text{ et } r' = a \cos u,$$

il vient

$$r' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2Q \cos u}{2Q \cos u}}, \ a' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2Q}{\cos u}} \text{ et } E' = \frac{1}{2} \pi Q.$$

Il est facile de voir aussi que les ellipses maximum et minimum E et E', sont semblables, et qu'on a E' = 2E.

Luxembourg, le 16 juillet 1834.

Résumé des observations météorologiques faites à Maestricht pendant l'année 1833.

Les températures sont exprimées en degrés de l'échelle centigrade; les hauteurs du baromètre, réduites à la température de la glace fondante, et corrigées de l'effet de la capillarité, sont énoncées en lignes des Pays-Bas (millimètres). La cuvette du baromètre est placée à 52, 51 aunes (mètres) au-dessus du niveau de la mer.

Enfin les hauteurs des eaux de la Meuse sont observées à l'entrée de la grande écluse du bassin à Maestricht, et rapportées à la moyenne hauteur du niveau de ce bassin, laquelle est fixée à 41,95 aunes (mètres) au-dessus du zéro de l'échelle d'Amsterdam (peil-schaal).

TEMPÉRATURE.

|            | Т                     | EMPÉRA'               | TURE MO | OYENNE               | PAR MOI              | 8.                   |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| MOIS.      | 8 heures du<br>matin. | 9 heures du<br>matin. | midi.   | 3 heures du<br>soir. | 6 heures du<br>soir. | 9 heures du<br>soir. |  |  |  |  |  |
| Janvier    | <b>— 3•,6</b> 7       | <b>— 3•,</b> 13       | - o•,13 | + 00,08              | - 10,43              | — 2°,15              |  |  |  |  |  |
| Février    | + 4, 86               | + 5, 79               | + 7, 78 | + 7, 92              | + 6, 34              | + 5,60               |  |  |  |  |  |
| Mars       | + 2, 03               | + 3, 04               | + 5, 58 | + 5, 66              | + 4, 09              | + 2,70               |  |  |  |  |  |
| Avril      | 7, 94                 | 9, 14                 | 11, 34  | 11, 58               | 9, 92                | 7, 61                |  |  |  |  |  |
| Mai        | 16, 24                | 17, 81                | 21, 20  | 21, 51               | 19, 90               | 15, 63               |  |  |  |  |  |
| Juin       | 17. 79                | 19, 01                | at, 60  | 21, 96               | 20, 07               | 16, 51               |  |  |  |  |  |
| Juillet    | 16, 73                | 17, 97                | 20, 43  | 20, 66               | 18, 71               | τ5, 6s               |  |  |  |  |  |
| Août       | 14, 00                | 15, 83                | 18, 27  | 18, 90               | 16, 49               | 12, 62               |  |  |  |  |  |
| Septembre. | 12, 60                | 13, 40                | 15, 69  | 16, 34               | 14, 45               | 12, 54               |  |  |  |  |  |
| Octobre    | 8, 28                 | 10, 01                | 14, 37  | 14, 60               | 13, 04               | 9, 73                |  |  |  |  |  |
| Novembre.  | 4, 63                 | 5, 28                 | 7, 74   | 7, 93                | 6, 07                | 5, 51                |  |  |  |  |  |
| Décembre . | 6, 08                 | 6, 52                 | 4, 68   | 7, 73                | 7, 06                | 6, 81                |  |  |  |  |  |
| MOYENNES.  | + 8•,96               | +100,06               | +12•,64 | +120,91              | +110,14              | +- 90,06             |  |  |  |  |  |

## TEMPÉRATURE.

| <del></del>                                           | ති ඇත වි යක් හ දින් කක් ප                                                                                                                                     |          |                                                                                                    | */                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plus grande<br>variation en<br>sk heures.             | ညီရှာရှိရှိတွေတွဲ့ ရှိတွဲ့ ရှိတွဲ့<br>လို့လောက်လေး လူလေးသေးတွေတွေ နှ<br>ရှိသေး သေးသေးသေးသေးသော နေ                                                             | 130,1    | n's pu être<br>août et sep-<br>ir par jour.                                                        | entier.                                                                                                                               |
| DATE<br>do minimom<br>absolu.                         | du g auro du r s a du r s a du r s a du g s ro du 31 k. aurem. 31 m. aurer juin. du n6 s 27 du n7 s 15 du n8 s 14 |          | N.B. Le thermomètre à minimum n'a pu être consulté pendant les mois de juillet, août et septembre. | es pendant le mois                                                                                                                    |
| DATE<br>du maximum<br>absolu.                         | 29, h midi. 59, h midi. 57, h 3 h. s. 16, h 4 h. s. 26, h 3 h. s. 27, h 3 h. s. 25, h 3 h. s.         |          | N.B. Le thermometre à minimum<br>consulté pendant les mois de juillet,<br>tembre.                  | rui ont été observé                                                                                                                   |
| Dipp & rece.                                          | 60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>6                                                                               | 18°,44   | con tem                                                                                            | upératures c                                                                                                                          |
| MAXIMUM MINIMUM absolu                                | ၂     + + + + +      <br>ရွက်နော်မှ ချိတ်တွေလိုက်စ်ရာ ရှ<br>စထားဝလ မလေးဝ ေပသထားလ                                                                              | + 0°,33  | + 290.9<br>- 11, 0<br>400.9<br>s plus hautes                                                       | olus basse ten                                                                                                                        |
| MAXIMUM<br>absolu<br>rak moty                         | ++  0,45,7,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,                                                                                                               | + 180,77 | Maximum.= Minimum.= Iru.                                                                           | baute et la 1                                                                                                                         |
| <b>Бірғалиса.</b>                                     | 62 444 60 51 49 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40                                                                                                     | 9,90     | { Mai<br>parcouru.<br>n sont les 1                                                                 | sont la plus                                                                                                                          |
| MINIMUM<br>moyen<br>PAR MOIS-                         | + - +                                                                                                                                                         | + 6%41   | e l'échelle                                                                                        | mum absolu                                                                                                                            |
| MAXIMUM MINIMUM<br>moyen moyen<br>pan mois. Pan Mois. | ++                                                                                                                                                            | 130,31   | de l'année $M_{in}$ Intervalle de l'échelle parcouru. yen et le $minimum$ moyen sont les $n$       | lu et le minu                                                                                                                         |
| MOIS.                                                 | Janvier                                                                                                                                                       | Mozennes | Extrêmes de l'année                                                                                | Le maximum absolu et le minimum absolu sont la plus haute et la plus basse températures qui ont été observées pendant le mois entier. |

| Maximum<br>Minimum                                               | Мотания.                                                        | Janvier.  Mari.  Avril.  Juin.  Juilt.  Août.  Août.  Septembre.  Octobre.  Novembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MOIS.                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| mum abi                                                          | 756,126                                                         | 765,157<br>749,964<br>754,313<br>754,364<br>761,369<br>751,369<br>755,593<br>755,593<br>755,721<br>755,721<br>755,721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 heures                                                                      |
| Maximum absolu de l'année .<br>Minimum » »<br>Intervalle de l'éc | 756,134                                                         | 65, 157 765,345<br>154,9564 754,660<br>154,664 753,576<br>161,362 761,375<br>155,369 755,357<br>154,5369 755,357<br>154,537,14<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155,731<br>155, | HAUT                                                                          |
| solu de l'année                                                  | 756,126 756,134 755,820 755,552 755,654 755,920 766,003 738,300 | 765,157 765,345 764,807 764,674 764,827 764,817 776,644 740,751 749,964 740,689 749,716 749,718 750,056 749,085 761,794 750,855 754,366 754,684 752,855 754,366 754,684 752,855 754,366 754,686 752,865 754,554 764,084 752,865 753,616 752,687 764,084 752,865 753,616 752,687 764,084 752,868 752,687 764,072 753,286 760,974 769,283 753,286 760,974 769,283 753,286 760,974 765,488 743,499 753,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,369 755,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HAUTEURS MOYENNES DU BARONÈTRE, PAR MOIS.  beures matin.  soir.  soir.  soir. |
| elle parc                                                        | 755,552                                                         | 764.674<br>749.718<br>753.914<br>751.849<br>754.433<br>754.030<br>754.743<br>754.743<br>754.743<br>754.780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MOYEJ                                                                         |
| ouru .                                                           | 755,654                                                         | 764,827<br>750,056<br>754,202<br>754,202<br>750,386<br>754,750<br>754,760<br>754,962<br>754,962<br>751,983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PAR MOIS.   |
| . 776!<br>. 728                                                  | 755,920                                                         | 764,817 776,644 740,751 749,081 761,794 730,855 749,082 761,794 730,855 751,687 764,072 732,808 760,974 769,282 743,499 755,198 765,448 747,237 755,492 765,348 747,237 755,492 765,354 740,238 755,492 766,843 737,303 755,491 766,843 737,303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 heures                                                                      |
| 776 <sup>1</sup> , 644<br>728, 031<br>48, 613                    | 766,003                                                         | 776,644<br>761,794<br>764,084<br>764,082<br>769,282<br>769,282<br>765,348<br>765,348<br>763,959<br>763,792<br>766,843<br>766,843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | maximum<br>absolu.                                                            |
|                                                                  | 738,300                                                         | 740,751<br>730,555<br>737,884<br>737,886<br>753,868<br>753,86<br>747,339<br>747,339<br>747,330<br>737,303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | absolu.<br>Mizimum                                                            |
|                                                                  | 27,703                                                          | 35,893 8, a 35,893 8, a 36,266 6, a 36,266 10, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | différbece.                                                                   |
|                                                                  |                                                                 | 9 h. mat.<br>9 h. mat.<br>9 h. mat.<br>9 h. mat.<br>9 h. soir.<br>9 h. soir.<br>19 h. soir.<br>19 h. soir.<br>19 h. soir.<br>19 h. soir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DATE<br>du<br>maximum.                                                        |
| •                                                                |                                                                 | 29, à 9 h. soir. 15, à 10 h. mat. 2, à 7 h. mat. 1, à 3 h. soir. 14, à 8 h. mat. 27, à 3 h. soir. 37, à 3 h. soir. 15, à 6 h. soir. 21, à 10 h. soir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DATE da MINIMUM.                                                              |

EAU TOMBÉE DU CIEL. — ÉTAT DE LA RIVIÈRE.

|                                                                                                                                                                                                 | ob eruoj<br>no egion                    | SEU-SÁR.                                                        | e paragon<br>spanos<br>spanos<br>se se se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | HAU                           | HAUTEURS DE LA MEU<br>En aunes des pars-das (mètres) | DE LA               | MEUSE,                                      |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| MOIS.                                                                                                                                                                                           | Mombre de j<br>seb , siniq<br>de grêle. | San tombée<br>t esb ess<br>t esb (-) de                         | Hanten moles of sea of | HAUTEUR<br>MOTENNE<br>par mois.         | MAKIMUM<br>shedu<br>Par Mois. | MINIMUM absolu                                       | DIFFÍAE BOL.        | DATE<br>de<br>maximum.                      | DATE de MINIMOM.                               |
| Janvier                                                                                                                                                                                         | 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 22,3000<br>2, 6205<br>6, 3516<br>3, 8,821<br>3, 5010<br>4, 5010 | 07.3414<br>0.3873<br>0.1541<br>0.3176<br>0.1111<br>0.1311<br>0.3566<br>0.1393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | +++++   ++                    | + + +                                                |                     | = F a - = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 26<br>26<br>23<br>23<br>23<br>23<br>15, 15, 16 |
| Novembre Décembre                                                                                                                                                                               | 200                                     | 6, 9,88<br>14, 3394                                             | 0, 4064<br>0, 5515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 3, 0468<br>+ 3, 046                   |                               |                                                      |                     | 60.0                                        |                                                |
|                                                                                                                                                                                                 | 199                                     | .T&TAL.<br>59°, 6355                                            | мфтение.<br>Ор, 2784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | мотение.<br>— 0°,642                    | жожения.<br>+- 1-,269         | мотиние.<br>+ 0°,043                                 | MOYESHE.<br>16, 226 |                                             |                                                |
| En divisant la hanteur de l'esu tombée par mois, par le nombre de jours de pluie, de neige ou de grêle correspondant, on<br>obtignt la hauteur moyenne de l'esu tombée par chacun de ces jours. | hantenr d<br>ur moyen:                  | le l'eau tomb<br>16 de l'eau t                                  | će par mois<br>ombće par c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , par le non<br>thacun de c             | ıbre de jou<br>es jours.      | rs de pluie,                                         | de neige ou         | de gr <b>ôle</b> corre                      | spondant, on                                   |

| 250      | CORRESPONDANCE                                   |             |                                     |
|----------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Тотлох   | Janvier                                          | MOIS.       |                                     |
| 43       | æ∞∞,4°,4°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0°,0° | MORD.       |                                     |
| 31       | 44 50 564 4 4 4 4 0                              | NOBD-EST.   | NOMBRE DE JOURS DES VENTS DOMINANS. |
| 19       | орнношоншинио                                    | est.        | E DE JO                             |
| 80       | 004000                                           | SUD-EST.    | OURS DI                             |
| မ        | ww o ≈ ~ 4 u o u c ~ 4 u u                       | \$UD.       | ES VEN                              |
| 65       | ω I α α α α α α α α α Ι α                        | SUD-OUEST   | TS DON                              |
| 143      | 7 7 7 8 6 6 6 8 8 8 8 4 8 8 8                    | OUEST.      | AINANS.                             |
| D<br>Gr. | а ОД н а О н БЛО а н О                           | NOAD-OUEST. |                                     |

## Mathématique et physique

|          | <b></b>                        | ATHÉMATIQUE ET PHYSIQUE.         | 251     |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|---------|
|          | CIBL sans NUAGES.              | r000 × 000 0 m d 0               | £1.     |
|          | CIEL<br>entièrement<br>œuvert. | ~000 a 0 0 a a r 0               | 42      |
| JOURS DE | TONWERRE BROUTLLAND            | 9000000000                       | eg<br>G |
| JOUF     | TONNERRE                       | 000 нДн и 0 н 0 0 н              | 01      |
| RE DE    | GELÉE.                         | 23<br>24<br>00<br>00<br>00<br>00 | 49      |
| NOMBRE   | NEIGE.                         | 8 4 I 0 0 0 0 0 0 0 4            | 90      |
|          | GRÊLE.                         | O # O O O O H = 10               | £1      |
|          | PLUIE.                         | రక్కలుగ్తు తమా కెడ్డు            | 681     |
|          |                                | • • • • • • • • • • •            | •       |
|          | MOIS.                          | Janvier                          | Totaux. |

On pourra comparer les observations météorologiques faites à Maestricht en 1833, avec celles faites à Bruxelles pendant le cours de la même année. On en trouve les détails dans les Annales de l'Observatoire de Bruxelles, dont la première partie du tome I vient de paraître (1).

Sur les expériences du pendule du capitaine Fosten.

M. Francis Baily a présenté à la société royale astronomique de Londres, dans sa séance du 8 novembre 1833, un rapport intéressant sur les résultats des nombreuses expériences du pendule à secondes, faites par le capitaine Foster dans une expédition qu'il a exécutée pour cet objet, par ordre de l'amirauté, et où il a eu le malheur de se noyer, après avoir déjà fait plus de vingtmille observations de ce genre, dans quatorze stations comprises entre Londres et la Nouvelle-Shetland du sud.

Le capitaine Foster était muni de quatre pendules différens, dont deux de la construction du capitaine Kater, et les deux autres d'une nouvelle construction, recommandée par M. Baily, pourvus chacun de deux couteaux différens. Les résultats des diverses expériences en chaque station sont fort bien d'accord, sauf celui d'une nouvelle série à la Nouvelle-Shetland, et tendent à prouver de plus en plus que le pendule présente un bon moyen de mesurer la force relative de la gravité à diverses latitudes. M. Baily a découvert, cependant, dans cet instrument, de petites sources d'erreur qui n'avaient pas été soupçonnées encore et dont la correction donnera plus de poids aux expériences futures de ce genre, en les rendant plus comparables entre elles.

Le nombre de vibrations des pendules invariables en 24 heures, qui était de 86400 à Londres, où ils battaient les secondes de temps moyen, n'a plus été à Para, à un degré et demi de l'équateur, que de 86260 \(\frac{1}{2}\), tandis qu'à la Nouvelle-Shetland, à une latitude australe de 62° 56°, ce nombre a été de 86444 1/2.

M. Baily, en adoptant pour la figure de la terre un ellipsoïde de révolution, et en introduisant dans la formule qui en résulte

<sup>(1)</sup> In-40, ches M. Mayez, imprimeur, et chez les principaux libraires.

pour le nombre V de vibrations du pendule en 24 heures à une latitude quelconque L, les valeurs numériques des coëfficiens résultant de l'ensemble des observations du capitaine Foster, combinées entre elles par la méthode des moindres carrés, est arrivé à la formule suivante:

$$V = (7441507482 + 38666418 \sin^2 L.)^{\frac{1}{2}};$$

d'où il résulte que le nombre des vibrations doit être de 86264,2 à l'équateur, et de 86488 au pôle.

En comparant les valeurs que donne cette formule pour chaque station, avec celles qui résultent de l'observation directe, on trouve des différences dans l'un et l'autre sens, qui n'atteignent pas sept vibrations et demie en 24 heures, mais qui dépassent cependant de beaucoup l'erreur probable des observations. D'après l'accord qui existe entre les résultats des diverses séries en chaque station, et d'après les confirmations obtenues dans plusieurs cas, par des expériences analogues faites par d'autres observateurs, ces différences indiquent évidemment des influences locales sur le pendule, dont nous ne connaissons pas encore exactement la nature. La force de la gravité y semble plus grande, par exemple, en des îles situées à une grande distance de la terre ferme, telles que Sainte-Hélène, l'Ascension, etc., qu'elle ne l'est à la même latitude sur les continens. On voit par là, que ce n'est que par un grand nombre d'observations en diverses stations, qu'on peut parvenir à des résultats moyens dignes de confiance, relativement à la figure de la terre. La valeur de l'aplatissement du sphéroïde terrestre, qui se déduit de l'ensemble des expériences du capitaine Foster, est 380.48; elle se rapproche beaucoup de 188.4 qui avait été obtenu par le capitaine Sabine au moyen d'un nombre d'expériences cinq fois plus petit. Nous devons renvoyer pour plus de détails au No r de la troisième année du bulletin des séances de la société astronomique, d'où nous avons extrait ce qui précède. Les expériences mêmes du capitaine Foster seront publiées dans le tom. VII, des mémoires de cette société. (Extrait de la Bibliothéque Universelle de Genève, mai 1834, pag. 101.)

Nota. Depuis que l'annonce précédente est écrite, les recherches de M. Foster ont été publiées avec un rapport très-intéressant de M. Baily; qui les a mises en ordre à la demande du conseil de la société royale astronomique de Londres. Ces recherches forment le tome VII des Mémoires de la même société; avant de recevoir ce volume, nous avions du quelques mots sur des résultats curienx qu'il renferme et qui nous avaient été obligeamment communiques par M. Baily. Voyez pag. 11, tom. VIII. de la Correspondance Mathématique.

Notice sur Rodolphe de Bruges, XII siècle, par M. le baron De Reiffenberg.

Le surnom de Rodolphe ou Rodulphe annonce qu'il était né à Bruges, et Sanderus le compte en effet parmi les écrivains célèbres de cette ville. Il sut dirigé dans ses études par un philosophe platonicien d'une grande réputation, lequel s'appelait Thierri. Son goût l'attacha spécialement aux mathématiques, et comme les Arabes passaient pour y exceller, il apprit leur langue, afin d'être en état de comprendre les ouvrages qu'ils avaient composés sur cette science. Les auteurs de l'Histoire littéraire de la France (1), regardent même comme trèsvraisemblable qu'il passa en Espagne dans cette vue, car ce n'était guère que dans ce pays qu'on pût trouver un maître d'Arabe. Quoiqu'il en soit, Rodolphe était à Toulouse en 1146 (2). Ce sut là qu'il mit en latin le Planisphère de Ptolomée sur la version arabe de Maslem; travail qu'il dédia à Thierri, son ancien précepteur. Chose remarquable! la version arabe est aujourd'hui inconnue; peut-être est-elle détruite sans retour, mais celle de Rodolphe se trouve entre les mains du public; elle a été imprimée par Walderus, en 1530, à Bâle, dans un volume qui comprend en outre les ouvrages d'Aratus, en grec et en latin, avec des scholies.

Le catalogue de la bibliothéque Cottonnienne, indique encore un autre ouvrage de Rodolphe, mais resté manuscrit, et qui a pour titre: Descriptio cujusdam instrumenti cujus est usus in metiendis stellarum cursibus per Rodolfum Brugensem, Her-

<sup>(1)</sup> XII, 356 et IX, Disc. prél. 197.

<sup>(2)</sup> Sanderus dit 1144.

manni secundi discipulum. C'est la description de l'astrolabe dont on attribue l'invention à Herman, surnommé Contractus ou le petit, écrivain du XI siècle, et de qui Rodolphe n'a pu être le disciple qu'en tant qu'il suivait sa méthode.

Un autre Rodolphe plus moderne a écrit aussi sur l'astrolabe; c'est le Frison Rodolphe de Battingen dont on a : Methodus astrolabii, Parisiis, 1557.

Aux auteurs cités qui ont parlé du mathématicien de Bruges, ont peut joindre Gérard Vossius, Huet de claris interpretibus, Gessner, Denis Harduin, Valère André, Sweertius et Foppens.

## Correspondance scientifique et Annonces.

Dans les numéros 258, 259, 260 et 262 du journal de M. Schumacher, qui ont paru récemment, on trouve un mémoire très-intéressant de M. Hansen, directeur de l'observatoire de Gotha. Nous présenterons ici aux lecteurs de la Correspondance, l'extrait d'une lettre qui nous a été adressée par ce savant distingué, et qui les mettra à même d'apprécier l'importance de ses nouvelles publications.

a Dans la Connaissance des temps pour 1836, on trouve dans un mémoire de M. Poisson une note de M. Pontécoulant, dans laquelle il a comparé le coefficient de la grande inégalité de Jupiter, obtenu par moi dans une pièce couronnée, à celui de la mécanique céleste. Il trouve une différence plus grande que 400" centésimales. En refaisant moi-même cette comparaison, j'ai trouvé que M. Pontécoulant devait s'être trompé, car la vraie différence entre ces deux résultats n'est que 45" centésimales, différence dont on doit attribuer une partie à ce que Laplace s'est servi d'autres élémens elliptiques de Jupiter et de Saturne. D'ailleurs j'ai calculé le même coefficient par le développement analytique de la fonction perturbatrice, en fondant les calculs sur les mêmes élémens elliptiques dont je me suis servi dans mon mémoire couronné; et j'ai trouvé un résultat qui se confond jusqu'aux centièmes de seconde avec les résul-

tats de mon mémoire. Je viens d'écrire une note sur ce sujet que j'adresserai à M. Schumacher pour la faire insérer dans son journal. Outre cela, j'ai écrit dans ces derniers temps un mémoire sur la théorie des perturbations, dans lequel j'ai déduit mes équations fondamentales, par une marche directe, des équations fondamentales de la mécanique, et dans lequel j'ai fait voir que la théorie des perturbations que j'ai établie, est une extension de la théorie des constantes arbitraires. Dans le même mémoire, je donnerai l'application de mes formules à la recherche des perturbations produites par la résistance d'un fluide, et outre cela l'exposition d'une nouvelle forme des tables des planètes qui résulte immédiatement de la théorie que j'ai exposée dans mes derniers mémoires. (Seeberg, 22 mars 1834.)

- Nous apprenons par M. Hamilton que ce savant a présenté depuis peu à la société royale de Londres, un essai sur une méthode générale de dynamique, fondée sur l'idée d'une fonction caractéristique et qu'il a été décidé que cet essai serait imprimé dans les Transactions philosophiques.
- M. Hamilton nous fait connaître aussi, relativement à son mémoire imprimé dans les deux numéros précédens de la Correspondance, qu'il est parvenu à l'expression

$$t = \frac{\pi}{M},$$

pour le temps du mouvement d'un système de points ou de corps; ce qui dispense de toute intégration subséquente, quand la fonction caractéristique V a été déterminée. Nous croyons devoir faire observer au sujet de ce mémoire que tout ce qui est présenté dans la Correspondance à partir de la page 71, 5° ligne en remontant, est textuellement traduit de l'anglais. Nous prévenons en même temps qu'une transposition de lettres a eu lieu à l'impression. Ainsi dans les formules 56, 57, 58 et 59 la lettre grecque va été changée dans la lettre française v; et dans les formules 33 à 56, la lettre grecque va été changée dans la même lettre française v.

De l'influence de la lune sur l'atmosphère terrestre, déterminée par les observations météorologiques; par M. Eug. Bouvand neveu (1).

Beaucoup de physiciens et d'astronomes ont cherché à connaître si la lune exerce une influence appréciable sur notre atmosphère. Quelques - uns, tels que Pilgram et Toaldo, convaincus d'avance de l'influence lunaire, ont combiné leurs observations dans le sens du système qu'ils s'étaient formé, d'après les traditions populaires: il est donc impossible d'ajouter une entière croyance aux résultats qu'ils ont donnés. D'autres, au contraire, procédant avec plus de méthode, sont arrivés à des résultats plus positifs, mais qui pourtant laissent encore à désirer de nouvelles séries d'observations pour les corroborer ou les détruire.

M. Arago, dans la notice qu'il a insérée dans l'Annuaire du bureau des longitudes de 1833, a fait connaître avec la plus grande clarté les observations de M. Schübler, professeur de Tubingue, et de l'astronome français Flaugergues. C'est à l'occasion de cette notice que j'ai entrepris de discuter les observations météorologiques, faites à l'observatoire de Paris, dont on n'avait encore tiré aucun parti sous ce rapport. Ces observations sont faites depuis une vingtaine d'années par une personne spécialement chargée de ce travail : le baromètre qui a servi à toutes ces observations, est un baromètre à cuvette, construit avec un grand soin par Fortin; il est divisé en millimètres et le vernier donne deux centièmes de millimètres.

<sup>(</sup>t) Cet article est extrait d'un mémoire lu à l'académie royale des sciences de Paris et destiné à paraître dans le recueil des savans étrangers.

Tom. VIII.

Les observations barométriques que j'ai employées, datent de 1810, et vont jusqu'à l'année 1833, ce qui fait une période de 23 ans. Quant aux observations des vents, de la pluie et de l'état atmosphérique, j'ai pu remonter à 1804.

Si la lune a une influence appréciable sur l'atmosphère terrestre, cette influence peut se montrer dans trois cas principaux: 1° dans les révolutions synodiques; 2° dans les révolutions anomalistiques; 3° enfin dans les révolutions équatoriales.

Pour arriver à des résultats plus complets, j'ai donc combiné les mêmes observations météorologiques de troism anières différentes: ce qui, en définitive, m'a donné une masse de plus de deux cent dix mille observations que j'ai discutées avec le plus grand soin. Je vais indiquer, le plus succinctement possible, la marche que j'ai suivie et les résultats principaux auxquels je suis parvenu dans chacun des trois systèmes.

Influence de la lune, considérée dans sa révolution synodique, sur l'atmosphère terrestre.

La lune parcourt sa révolution synodique en 29,53, terme moyen, et dans cet intervalle, elle présente diverses apparences qu'on appelle phases. La durée de cette révolution n'étant pas un nombre exact de jours, il ne m'était pas possible de combiner les observations comme la période l'exigeait. J'aurais bien pu, il est vrai, ne prendre que '29 jours, mais alors j'étais forcé de négliger un grand nombre d'observations, et je ne pouvais me résoudre à les laisser de côté. J'ai pensé qu'il valait mieux augmenter le temps de la révolution synodique de la lune d'un demi-jour, et alors elle se trouvait composée de 30 jours au lieu de 29,53. Ici se présentait l'inconvénient contraire: au bout de deux révolutions, j'avais un jour de moins. Pour parer à ce défaut, j'ai répété deux jours de suite la dernière observation, de sorte que très-souvent, dans les tableaux, on trouve l'observation du 30° jour

répétée au 1er. Cette marche m'a paru la plus convenable pour pouvoir tenir compte de toutes les observations. Un travail préparatoire m'indiquait les observations qu'il fallait ainsi doubler.

Dans mes tableaux, la nouvelle lune m'a servi de point de départ: ainsi le 1<sup>er</sup> jour est le premier jour de la N. L., le 2<sup>e</sup> est le second, et ainsi de suite jusqu'au 30<sup>e</sup> qui est alors le dernier jour du D. Q. Chaque jour contient trois observations barométriques et autant d'observations thermométriques, faites à 9<sup>h</sup> du matin, à midi et à 3<sup>h</sup> du soir. La première est du 5 janvier 1810, et la dernière est du 21 décembre 1832.

Lorsque toutes ces observations ont été coordonnées suivant la période lunaire, j'en ai fait les sommes deux fois séparément, pour être sûr que je ne commettais pas d'erreur. J'ai pris ensuite les moyennes en divisant les sommes obtenues par 284, nombre total des révolutions synodiques que j'ai pu employer. Enfin j'ai réduit toutes ces hauteurs moyennes à zéro de température. Les résultats auxquels je suis parvenu, en ne considérant que la moyenne diurne des trois observations, sont consignés dans le tableau suivant:

| Jours<br>lunaires. | Hauteur moyenne<br>du baromètre. | Jours<br>lunaires | Haut. moyenne<br>du baromètre. | Jours<br>lunaires. | Haut. moyenne-<br>du beromètre. |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1                  | 755,946                          | 11 .              | 755,102                        | 21                 | 756,556                         |
| 2                  | 755,993                          | 12                | 754,942                        | 22                 | 756,645                         |
| 8                  | 755,904                          | 13                | 754,867                        | 23                 | 756,535                         |
| 4                  | 755,896                          | 14                | 755,411                        | 24                 | 756,287                         |
| 5                  | 755,974                          | 15                | 755,751                        | 25                 | 756,372                         |
| 6                  | 755,926                          | 16 .              | 755,819                        | 26                 | 755,994                         |
| 7                  | 755,904                          | 17                | 755,603                        | 27 '               | 755,735                         |
| 8                  | 755, <del>99</del> 7             | 18                | 755,800                        | 28                 | 756,221                         |
| 9                  | 755,540                          | 19                | 756,435                        | 29                 | 756,082                         |
| 10                 | 755,395                          | 20                | 756,381                        | 80                 | 756,123                         |

En examinant les résultats, on voit qu'il y a deux maxima

et deux minima. Le premier maximum a lieu le 8° jour, le I° minimum le 13; le deuxième maximum le 22, enfin le deuxième minimum le 27. La différence du plus grand maximum au plus petit minimum est de 1<sup>mm</sup>,78. La hauteur moyenne générale du baromètre, conclue des 30 jours, est de 755<sup>mm</sup>,90. On peut voir dans la planche 2° la courbe de ces différentes hauteurs, afin d'en saisir plus facilement l'ensemble.

Les résultats précédens ne se rapportant pas tout-à-fait aux jours des phases de la lune, j'ai, par des moyennes prises de huit en huit jours, cherché à les déterminer plus exactement, ainsi que les hauteurs barométriques des octans. De cette manière on trouve les hauteurs moyennes suivantes:

Ainsi, le maximum a lieu au dernier quartier et le minimum au deuxième octant. C'est ce qu'avait trouvé antérieurement M. Flaugergues.

Maintenant si l'on ajoute ensemble les hauteurs barométriques trouvées pour la N. L., le 1<sup>er</sup> octant, le P. Q et le 2<sup>e</sup> octant d'un côté, et de l'autre pour la P. L., le 3<sup>e</sup> octant, le D. Q. et le 4<sup>e</sup> octant, et si l'on en prend la moyenne, on verra que la hauteur du baromètre est plus petite entre la N. L. et la P. L. et est plus grande depuis la P. L. jusqu'à la N. L. La différence est de omm,34. Lorsque le baromètre est élevé, c'est un signe, abstraction faite des changemens accidentels produits par les vents et peut-être par d'autres causes, c'est, dis-je, un signe que le temps est beau et qu'il ne pleuvra pas. Nous allons voir tout à l'heure que cela est exact, mais auparavant je ferai connaître un autre résultat.

Si l'on fait la somme des hauteurs barométriques correspondant à la N. L. et à la P. L., on verra que la moyenne de ces deux quantités est plus petite que celle qui est donnée par la somme des hauteurs des deux quartiers. J'ai en effet trouvé une diférence de omm, 28. Ainsi le baromètre est plus élevé aux quadratures qu'aux syzygies. Ce fait doit paraître aujourd'hui incontestable; car Toaldo avait trouvé que la hauteur moyenne du baromètre, dans les quadratures, surpasse la hauteur moyenne dans les syzygies de omm, 46. M. Flauguergues a obtenu par ses observations une différence de omm, 42. M. A. Bouvard, mon oncle, par un nombre d'observations bien moins considérable, a eu aussi pour résultat une différence de omm, 69. Quoique la quantité à laquelle je suis parvenu, soit la moins forte de toutes celles que je viens de citer, elle est cependant toujours dans le même sens.

Passons maintenant aux observations de la pluie, des vents et de l'état atmosphérique; elles sont beaucoup plus nombreuses que celles du baromètre, puisque j'ai pu remonter à 1804; ce qui fait 29 années ou 350 révolutions synodiques. Elles ont été combinées de la même manière que les précédentes.

Pour la pluie, j'ai pris les quantités d'eau tombée dans l'udomètre placé sur l'observatoire; j'ai regardé comme jours de pluie tous ceux où j'ai trouvé une quantité d'eau, provenant de pluie ou de neige fondue. Les moyennes m'ont donné les résultats suivans:

| Jours<br>Iunaires. | Eau<br>tombée. | Jours de<br>pluie. | Jours<br>lunsires. | Eau<br>tombée. | Jours de<br>pluie. | Jours<br>lunaires. | Eau<br>tombée. | Jours de<br>pluie. |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| ·                  | Man.           |                    |                    | mm             |                    |                    | mm             |                    |
| 1                  | 1,59           | 123                | 11                 | 1,66           | 129                | 21                 | 1,54           | 122                |
| .3                 | 1,73           | 184                | 12                 | 1,57           | 142                | 22                 | 1,37           | 109                |
| 8                  | 1,26           | 118                | 13                 | 1,36           | 148                | 23                 | 1,41           | 130                |
| 4                  | 1,35           | 115                | 14                 | 1,43           | 123                | 24                 | 1,04           | 107                |
| 5                  | 1,33           | 122                | 15                 | 1,08           | 121                | 25                 | 1,29           | 111                |
| 6                  | 1,19           | 118                | 16                 | 1,46           | 115                | 26                 | 1,26           | 115                |
| 7                  | 1,04           | 103                | 17                 | 1,18           | 119                | 27                 | 1,56           | 120                |
| 8                  | 1,52           | 132                | -18                | 1,34           | 117                | 28                 | 1,01           | 100                |
| 9                  | 1,72           | 125                | 19                 | 1,11           | 119                | 29                 | 1,50           | 120                |
| 10                 | 1,43           | 132                | 20                 | 1,39           | 124                | 30                 | 1,44           | 113                |
| L                  |                |                    |                    |                |                    |                    |                |                    |

Ces résultats n'étant pas assez réguliers, j'ai formé des périodes plus longues en prenant les moyennes de huit en huit jours, pour mieux juger de la différence des quantités d'eau tombée dans les phases et dans les octans. Voici ce que j'ai trouvé:

| PHASES.                          | EAU<br>Tondée.                   | JOUAS<br>DE PLUIE.        | PHASES.                       | RAU<br>Tondér.                   | JOURS<br>DE PLUIS.        |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| N. L 1 or octant . P. Q 2 octant | 1,430<br>1,376<br>1,405<br>1,471 | 943<br>965<br>976<br>1051 | P. L 3° octant D. Q 4° octant | 1,316<br>1,350<br>1,301<br>1,314 | 1003<br>955<br>937<br>916 |

On voit que le maximum d'eau tombée arrive au 2° octant et le minimum au D. Q. La différence est de 0, maig. Le maximum du nombre de jours de pluie a lieu aussi au 2° octant et le minimum au 4° octant. La différence est de 135 jours.

Si on ajoute la pluie tombée de la N. L. à la P. L., on trouve une moyenne plus considérable que celle qui est donnée par la somme des quantités d'eau tombée entre la P. L. et la N. L. Les jours de pluie sont aussi bien plus nombreux.

Quant aux observations des vents et de l'état du ciel, j'ai pris, autant que possible, la moyenne de toutes les observations faites chaque jour. Les vents dont j'ai tenu compte, sont les huit principaux. Je marquais variable ou calme, les jours où le vent avait été variable ou nul. Pour l'état du ciel, j'ai adopté les distinctions suivantes: beau, serein, nuageux et couvert. J'ai compté aussi les jours où il a neigé, tonné et fait des éclairs; mais je n'ai rien pu tirer de concluant de ces dernières observations.

Malgré toute l'incertitude que l'on est en droit de supposer aux résultats donnés par ces observations atmosphériques, je les indiquerai cependant, d'autant plus qu'ils s'accordent assez bien avec les précédens. Ainsi, en ne parlant que des vents S.-O. et N.-E., opposés l'un à l'autre, j'ai trouvé que les vents du S.-O. sont plus fréquens de la N. L. à la P. L. que

de la P. L. à la N.L. La différence est de 170. Les vents du N.-E. au contraire règnent plus souvent de la P. L. à la N. L. La différence, dans ce cas, est de 100. On verra mieux d'ailleurs, dans le tableau suivant, combien chaque vent a soufflé de fois, et quel rapport il y a entre leurs indications et les hauteurs barométriques:

| INTERVALLES<br>lunsires. | 80.   | 0.  | NO. | n.  | ne. | E.  | Se. | 8.  |
|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Dela N. L. au P.Q.       | 612   | 346 | 319 | 284 | 335 | 114 | 197 | 298 |
| Du ler octant au 2º.     | 652   | 353 | 305 | 271 | 316 | 110 | 208 | 288 |
| Du P. Q. à la P. L.      | · 689 | 344 | 319 | 274 | 301 | 87  | 195 | 295 |
| Du 2º octant au 3º.      | 648   | 358 | 361 | 260 | 308 | 81  | 194 | 274 |
| De la P. L. au D.Q.      | 586   | 382 | 361 | 233 | 338 | 96  | 224 | 272 |
| Du 3º octant au 4º.      | 548   | 385 | 845 | 238 | 380 | 109 | 215 | 274 |
| Du D. Q. à la N. L.      | 545   | 353 | 352 | 254 | 398 | 121 | 202 | 298 |
| Du 4º octant au 1º.      | 576   | 841 | 356 | 261 | 378 | 122 | 198 | 302 |

En examinant, dans ce tableau, les vents N.E. et S.O. qui, à Paris, indiquent plus spécialement le beau et le mauvais temps, on voit que le maximum du vent S.O. arrive au 2° octant et et le minimum au dernier quartier. Le vent du N.-E. au contraîre, a son minimum au 2° octant et son maximum au 4° octant, c'est-à-dire, quatre jours après le D.Q. On pourrait même dire que le vent N.-E. règne aussi souvent au D.Q. qu'au 4° octant; car la différence est peu considérable.

L'état du ciel fournit des remarques analogues, comme on peut en juger par le tableau suivant:

| CIEL<br>Serein. | GIRL<br>MUAGEUX.                                     | CIEL<br>COUVERT.                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 285 jours.      | 1154 jours.                                          | 1433 jours.                                                                  |
| 275             | 1156                                                 | ,1436                                                                        |
| 218             | 1194                                                 | 1455                                                                         |
| 224             | 1187                                                 | 1461                                                                         |
| 298             | 1167                                                 | 1412                                                                         |
| 320             | 1190                                                 | 1362                                                                         |
| 305             | 1198                                                 | 1369                                                                         |
| 287             | 1189                                                 | 1396                                                                         |
|                 | 285 jours.<br>275<br>218<br>224<br>293<br>320<br>305 | 285 jours. 1154 jours. 275 1156 218 1194 224 1187 298 1167 320 1190 305 1198 |

On peut, si l'on veut, laisser de côté les jours où le ciel a été nuageux, et regarder cet état de l'atmosphère comme tout-à-fait neutre. Si l'on examine ensuite les deux autres colonnes, on voit que le maximum des jours de ciel serein arrive au D. Q., et le minimum au 2° octant. Le ciel couvert a son maximum à la P. L. et son minimum au D. Q.

Le nombre de jours où le ciel est serein, est aussi beaucoup plus fréquent de la P. L. à la N. L. que de la N. L. à la P. L.; c'est le contraire pour l'état du ciel couvert.

Si l'on résume maintenant tous ces divers résultats, on verra quel accord remarquable règne entre eux, malgré l'incertitude de quelques unes des observations employées.

Ainsi, au D. Q. on trouve:

1º Le maximum des hauteurs barométriques et du nombre de jours sereins;

2° Le minimum de la quantité de pluie et des jours où le ciel est couvert.

Le minimum du nombre de jours de pluie et du vent S.-O., ainsi que le maximum du vent N.-E., tombent indistinctement au 4° octant ou au D. Q.; car les différences sont peu sensibles.

Au 2º octant, au contraire, on a:

1º Le minimum des hauteurs barométriques, des jours sereins et du vent N.-E;

2º Le maximum de la quantité d'eau, du nombre de jours de pluie et du vent S.-O.

Le maximum du nombre de jours où le ciel est couvert a lieu indifféremment à la P. L. ou au 2° octant.

Ces résultats, qui d'ailleurs ont assez de concordance avec ceux de MM. Schübler et Flaugergues, semblent indiquer évidemment que la lune, considérée dans ses révolutions synodiques, a une certaine influence sur les variations de l'atmosphère terrestre; mais cette influence ne pourra être bien déterminée que lorque l'on aura des faits plus nombreux et des observations plus positives. On trouvera, dans la planche 2°, diverses courbes qui rendent sensible au premier coup d'œil l'ensemble des résultats auxquels je suis arrivé pour le baromètre et la pluic.

Influence de la lune, considérée dans sa révolution anomalistique.

La période de la révolution anomalistique de la lune étant de 27<sup>1</sup>,55, je ne pouvais, non plus que dans le système précédent, avoir une durée de temps fractionnaire. J'ai donc supposé la révolution de la lune de 28 jours, en ayant soin de répéter les observations, quand cela était nécessaire. Le 1° jour, dans mes tableaux, est le jour du périgée, et le 15° correspond à peu près à l'apogée. Les observations barométriques ont été disposées successivement pour 9<sup>h</sup> du matin, midi et 3<sup>h</sup> du soir. La première est du 8 janvier 1810 et la dernière du 22 août 1832. Les révolutions lunaires que j'ai pu obtenir sont au nombre de trois cents.

Après avoir, domme précédemment, fait deux fois la somme de ces observations, je les ai réduites à zéro de température et j'en ai pris les moyennes. On trouvera, dans le tableau suivant, les moyennes des hauteurs barométriques, conclues des trois observations prises pour chaque jour:

| Jours<br>lunaires | Hauteur<br>barométr. | Jours<br>lunaires | Hauteur<br>barométr. | Jours<br>lunaires | Hauteur<br>barométr. | Jours<br>lunaires | Hauteur<br>barométr. |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                   | mm                   | 1                 | mm                   |                   | mm                   |                   | mm                   |
| 1                 | 755,628              | 8                 | 556,086              | 15                | 756,206              | 22                | 755,669              |
| .2                | 755,814              | 9                 | 755,885              | 16                | 756,123              | 23                | 755,812              |
| 3                 | 755,356              | 10                | 756,091              | 17                | 756,807              | 24                | 756,018              |
| 4                 | 755,414              | 11                | 755,657              | 18                | 755,955              | 25                | 756,324              |
| 5                 | 755,557              | 12                | 755,622              | 19                | 756,138              | 26                | 755,606              |
| ۰                 | 755,798              | 13                | 755,630              | 20                | 756,442              | , 27              | 755,376              |
| 7                 | 756,010              | 14                | 756,846              | 21                | 7 <b>50</b> ,055     | -28               | 755,288              |

On voit que la plus grande hauteur barométrique a lieu le 20° jour de la lune, et la plus petite le 28°. La différence entre les deux est de 122,154. Le minimum correspond bien au périgée; car le 28° jour peut être considéré comme le 1°, puisque la période lunaire n'est pas tout-à-fait de 28 jours. Mais le maximum se trouve cinq jours après l'apogée. J'ai cherché à déterminer autrement ces deux points extrêmes, ainsi que les intermédiaires, afin d'arriver à des résultats plus réguliers.

Pour obtenir la hauteur moyenne du baromètre le jour du périgée, j'ai pris les hauteurs deux jours avant et deux jours après le 1er jour; je les ai ajoutées à ce 1er jour et j'ai conclu la moyenne des cinq observations. J'ai opéré de même pour l'apogée et les points intermédiaires. De cette manière, je suis parvenu aux résultats suivans:

| époques lunaires.                       | nauteurs<br>Baromátriques. |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Périgée                                 | 755,492                    |
| Milien entre le périgée et l'apogée     | 785,974                    |
| Apogée                                  | 756,022                    |
| Milieu entre l'apogée et le périgée , , | 755, <del>900</del>        |

Ainsi, le baromètre est plus élevé à l'apogée qu'au périgée de omm,53, résultat qui s'accorde assez bien avec ceux de M. Flaugergues: seulement il a trouvé une différence double de la mienne; ce qui provient peut-être de la manière dont les moyennes ont été conclues. Quant aux points intermédiaires, on voit que la différence est à peu près nulle.

Les moyennes des observations de la pluie, des vents et de

| l'état du | ciel, | reposent sur une somme de 380 révolutions |
|-----------|-------|-------------------------------------------|
| lunaires. | Voici | les résultats donnés par la pluie:        |

|                    |                |                    | _                  |                |                    |                    |                |                    |                    |                |                    |
|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Jours<br>luneires. | Eau<br>tombée. | Jours<br>de pluie. | Jours<br>Juneires. | Eau<br>tombée. | Jours<br>de pluie. | Jours<br>lunsires. | Bau<br>tombée. | Jours<br>de pluie. | Jours<br>lunsires. | Eau<br>tombée. | Jours<br>de plule. |
| 1                  | 1,38           | 133                | 8                  | nm<br>1,42     | 138                | 15                 | 1,83           | 133                | 22                 | mm<br>1,63     | 131                |
| 2                  | 1,62           | 123                |                    | 1,22           | 131                | 16                 | 1,23           | 121                | 23                 | 1,50           | 132                |
| 3                  | 1,26           | 123                | 10                 | 1,08           | 102                | 17                 | 1,10           | 121                | 24                 | 1,41           | 124                |
| 4                  | 1,39           | 132                | 11                 | 1,41           | 123                | 18                 | . 1,30         | 137                | 25                 | 1,69           | 149                |
| 5                  | 1,24           | 113                | 12                 | 1,36           | 132                | 19                 | 1,28           | 121                | 26                 | 1,20           | 126                |
| 6                  | 1,28           | 113                | 13                 | 1,41           | 119                | 20                 | 1,27           | 138                | 27                 | 1,54           | 129                |
| 7                  | 1,42           | 126                | 14                 | 1,42           | 142                | 21                 | 1,25           | 125                | 28                 | 1,65           | 148                |

Le maximum d'eau tombée et de jours de pluie arrive, comme on le voit, au 25° jour et dissère peu des quantités, trouvées pour le 28°. Le minimum a lieu le 10° jour.

J'ai déterminé plus exactement les moyennes de pluie, correspondant au périgée et aux autres points principaux, de la même manière que je l'ai fait pour les moyennes des hauteurs barométriques, et j'ai trouvé:

| époques lunaires. | RAU<br>Tombér.             | JOURS                    |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Périgée           | mm<br>1,49<br>1,28<br>1,29 | 656<br>610<br>636<br>650 |

Ainsi la quantité de pluie est de omm, 20 plus grande au perigée qu'à l'apagée; les jours de pluie, sont aussi plus nombreux dans le même sens. Quant aux points intermédiaires, les différences ne sont sensibles que pour le nombre de jours de pluie.

En considérant de la même manière l'état du ciel, on trouve des résultats qui s'accordent assez bien avec les précédens. Le nombre de jours où le ciel a été couvert est plus grand au périgée qu'à l'apogée, tandis que les jours de ciel nuageux sont plus fréquens à l'apogée qu'au périgée. Les jours de ciel serein ne présentent aucune différence.

Dans ce second système, les vents n'indiquent absolument rien; ils semblent même donner des résultats opposés. Au reste, j'ai déjà dit plus haut que les observations des vents sont très-incertaines.

En résumant les principaux résultats que je viens de faire connaître, on trouve que:

Au périgée, le baromètre est plus bas, la quantité de pluie est plus grande, le nombre de jours de pluie plus considérable; les jours de ciel couvert sont plus fréquens et les ciels nuageux plus rares. Du périgée à l'apogée, le baromètre monte et la quantité de pluie diminue d'une manière régulière:

A l'apogée, le baromètre atteint son maximum de hauteur, la quantité de pluie est à son minimum, ainsi que le nombre de jours de pluie et de ciel couvert; les ciels nuageux sont plus nombreux. De l'apogée au périgée, le baromètre baisse et la quantité de pluie augmente régulièrement.

Tous ces résultats s'accordent assez bien avec ceux qui ont été donnés par MM. Flaugergues, Pilgram et Schübler. Aussi doit-on en conclure que la lune, considérée dans sa révolution anomalistique, agit sur l'atmosphère terrestre. Cette influence est sans doute beaucoup plus petite ici que dans les révolutions synodiques; mais je crois qu'il est cependant impossible de nier son existence. Si les résultats précédens ne sont pas tous aussi concordans, c'est que le nombre des observations employées ne suffit pas pour déterminer cette action lunaire. On

peut voir dans la planche II. les diverses courbes données par le baromètre et la pluie.

Influence de la lune, considérée dans sa révolution équatoriale.

La lune fait sa révolution équatoriale en 273,32. Comme précédemment, j'ai augmenté la durée de cette période et je l'ai portée à 28 jours, en ayant soin également de répéter les observations lorsqu'il le fallait. Dans les tableaux que j'ai formés, le 1° jour est le jour de l'équinoxe ascendant; de sorte que le 8° se trouve être à peu près le jour où la déclinaison boréale de la lune est à son maximum; le 15° représente le jour de l'équinoxe descendant, enfin le 22° est celui du maximum de déclinaison australe. La première observation est du 11 janvier 1810 et la dernière du 20 juin 1832. Le nombre des révolutions est de trois cents.

Après avoir pris les moyennes des hauteurs barométriques, je suis arrivé aux résultats suivans:

| Jours<br>lunaires. | Haut.<br>barométri. | Jours<br>lunsires. | Haut.<br>barométri. | Jours<br>lunaires. | Haut.<br>barométri. | Jours<br>lunsires. | Haut.<br>barométri. |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                    | mm                  |                    | mm                  | ]                  | mm                  |                    | mm                  |
| 1                  | 756,490             | 8                  | 756,107             | 15                 | 755,773             | 22                 | 755,475             |
| 2                  | 755,985             | 9                  | 755,707             | 16                 | 755,906             | 23                 | 755,576             |
| 3                  | 755,451             | 10                 | 755,705             | 17                 | 755,760             | 24                 | 755,615             |
| 4                  | 755,796             | 11                 | 755,716             | 18                 | 755,535             | 25                 | 755,574             |
| 5                  | 756,051             | 12                 | 755,461             | 19                 | 755,783             | 26                 | 755,871             |
| 6                  | 756,124             | 13                 | 755,909             | 20                 | 756,089             | 27                 | 756,179             |
| 7                  | 756,019             | 14                 | 755,942             | 21                 | 755,868             | <b>28</b>          | 758,424             |

Il y a dans ces hauteurs barométriques bien peu de régularité. Le maximum a lieu en effet au 1<sup>er</sup> jour et le minimum au 3°. La différence entre les deux est de 1<sup>mm</sup>,04. J'ai cherché à déterminer d'une manière plus sensible les maxima et minima

des déclinaisons et des équinoxes, en prenant la moyenne des hauteurs barométriques de cinq en cinq jours. Les nouveaux résultats ont été tout aussi irréguliers:

| ÉPOQUES LUNAIRES.               | HAUTEURS<br>barométriq*. |         |
|---------------------------------|--------------------------|---------|
| Équinoxe ascendant              |                          | 756,175 |
| Maximum de déclinaison boréale  |                          | 755,932 |
| Équinoxe descendant             |                          | 755,838 |
| Maximum de déclinaison australe | •                        | 755,725 |

On voit que le maximum arrrive à l'équinoxe ascendant; le baromètre baisse ensuite au point extrême de la déclinaison boréale; il baisse davantage encore à l'équinoxe descendant; enfin le minimum a lieu au point extrême de la déclinaison australe. Il est évidemment impossible de tirer de la aucune conclusion.

Passons aux autres élémens que j'ai employés. Les observations de la pluie, des vents et de l'état du ciel remontent au 13 février 1804, et vont jusqu'au 1er décembre 1832. Cet espace de temps comprend 390 révolutions lunaires.

Ici, les résultats ne satisfont pas mieux: car le minimum d'eau tombée a lieu le 6° jour et le maximum le 7°. La différence entre ces deux nombres est de 0<sup>mm</sup>,72.

J'ai cherché de nouveau la quantité moyenne de pluie aux quatre époques principales. De cette manière, le premier maximum de pluie arrive à la déclinaison boréale où le baromètre a son second maximum. Le deuxième maximum d'eau a lieu à la déclinaison australe où se trouve le minimum du baromètre. Dans les deux cas, le nombre de jours de pluie est le même. Le maximum des hauteurs barométriques tombe

à l'équinoxe ascendant, où la pluie est presqu'aussi forte qu'à la déclinaison australe; car la différence n'est que de omm,07, comme on peut le voir dans le tableau suivant:

| ÉPOQUES LUNAIRES.               | EAU<br>Tombés. | JOURS<br>DE PLUIZ. |
|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Équinoxe ascendant              | mm<br>1,31     | 660                |
| Maximum de déclinaison boréule  | 1,50           | 667                |
| Équinoxe descendant             | 1,29           | 633                |
| Maximum de declinaison australe | 1,38           | 667                |

Je ne parlerai pas des résultats que j'ai tirés des vents et de l'état du ciel, ils sont encore plus discordans.

D'après ces détails, on peut se convaincre que si, dans sa révolution équatoriale, la lune a une influence quelconque, cette influence est tellement petite, qu'il faudrait un nombre d'observations beaucoup plus considérable, pour parvenir à la déterminer.

Je vais résumer la discussion des trois systèmes d'observations dont j'ai détaillé les principaux résultats.

La lune, considérée dans sa révolution synodique, a une influence qu'il est impossible de méconnaître. En effet, j'ai employé quatre élémens qui tous donnent aux mêmes époques des maxima et des minima, en rapport entre eux. Ces quatre élémens, comme on l'a vu, sont les hauteurs barométriques, la quantité d'eau provenant de pluie ou de neige fondue, les vents et l'état apparent du ciel. Ils dépendent, il est vrai, les uns des autres; mais les observations de quelques-uns sont tellement incertaines, je dirai même tellement arbitraires, qu'il est surprenant qu'ils aient pu s'accorder aussi bien avec les autres.

On sera forcé aussi de reconnaître que la lune, dans sa révolution anomalistique, a une influence sur notre atmosphère. Mais ici cette influence semble moins grande; car tous les élémens ne sont pas aussi bien en rapport entre eux. Elle est denc plus difficile à déterminer, et les observations employées ne suffisent pas encore. Cependant mes principaux résultats s'accordent parfaitement avec ceux que M. Arago a insérés dans l'Annuaire de 1833.

Quant à la lune, considérée dans sa révolution équatoriale, si elle agit sur l'atmosphère terrestre, son action est tellement faible qu'elle ne pourra être donnée que par un bien plus grand nombre d'observations. Les élémens que j'ai discutés, non-seulement ne s'accordent pas entre eux, mais ils ne présentent même pas cette marche régulière que l'on trouve dans les deux premiers systèmes.

J'ajouterai ici quelques réflexions. La météorologie est encore dans l'enfance; c'est de toutes les parties de l'astronomie physique la plus arriérée. A quoi cela tient-il? à deux causes principales. La première, c'est que les instrumens dont on se sert, sont encore très-imparfaits; la seconde, c'est que les méthodes d'observation sont tout-à-fait arbitraires, surtout pour les vents et l'état du ciel.

En effet, y a-t-il rien d'aussi incertain que les observations des vents? Un observateur marque à telle heure que le vent est à telle direction; il se guide pour cela sur une girouette divisée en quatre parties, ou sur la marche des nuages ou enfin sur quelqu'autre indice, et cependant son observation est souvent très-inexacte, car il peut se tromper de 15 ou 20 degrés. Les erreurs sont encore bien plus grandes la nuit. On dit généralement que le vent dominant qui règne à Paris est celui de S.-O., tandis que c'est plutôt le vent d'O.

Lambert à donné, dans les Mémoires de l'académie de Berlin de 1777, une formule propre à déterminer la direction moyenne du vent. La voici:

tang. Direction = 
$$\frac{O-E + (SO+NO-SE-NE) \cos . 45^{\circ}}{S-N + (SO+SE-NO-NE) \cos . 45^{\circ}}$$

Cette formule se déduit aisément de la décomposition des forces. J'en ai fait usage dans mes trois systèmes. J'ai supposé,

comme Lambert, l'horizon divisé en 360°. J'ai placé le vent du sud à 0°, le S. O. à 45°, l'O. à 90°, et ainsi de suite. J'ai trouvé les résultats suivans:

DIRECTIONS MOYENNES DIURNES DU VENT.

| DIRECTIONS MOTERNES DIVERES DU VENT. |               |                |               |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|--|--|--|
| Jours Lumaires.                      | rávol. symod. | RÉVOL. ANOMAL. | révol. Équat. |  |  |  |  |
| 1                                    | 81•16′        | 91•21'         | 84- 5'        |  |  |  |  |
| 2                                    | 82 10         | 96 50          | 73 0          |  |  |  |  |
| 3                                    | 80 46         | 96 7           | 84 16         |  |  |  |  |
| 4                                    | 76 40         | 92 41          | 92 18         |  |  |  |  |
| 5                                    | 71 38         | 87 88          | 101 30        |  |  |  |  |
| 6                                    | 73 48 '       | 81 48          | 71 42         |  |  |  |  |
| 7                                    | 90 18         | 63 53          | 65 34         |  |  |  |  |
| 8                                    | 59 32         | 79 15          | 64 3          |  |  |  |  |
| 9                                    | 69 4          | 68 58          | 71 43         |  |  |  |  |
| 10                                   | 66 80         | 50 43          | 84 57         |  |  |  |  |
| 11                                   | 68 6          | 64 58          | 86 46         |  |  |  |  |
| 12                                   | 72 29         | 66 2           | 84 59         |  |  |  |  |
| 13                                   | 63 22         | 65 55          | 87 43         |  |  |  |  |
| 14                                   | 79 15         | 61 1           | 89 28         |  |  |  |  |
| 15                                   | 120 18        | 77 85          | 79 25         |  |  |  |  |
| 16                                   | 81 49         | 82 6           | 67 7          |  |  |  |  |
| 17                                   | 69 88         | 85 7           | 67 32         |  |  |  |  |
| 18                                   | 79 18         | 78 10          | 63 47         |  |  |  |  |
| 19                                   | 84 44         | 83 14          | 90 43         |  |  |  |  |
| 20                                   | 80 47         | 76 51          | 87 43         |  |  |  |  |
| 21                                   | 76 7          | 83 46          | 61 12         |  |  |  |  |
| 22                                   | 74 50         | 68 13          | 69 56         |  |  |  |  |
| 23                                   | 75 54         | 78 42          | 72 2          |  |  |  |  |
| 24                                   | 140 5         | 85 37          | 75 9          |  |  |  |  |
| 25                                   | 69 30         | 71 54          | 69 38         |  |  |  |  |
| 26                                   | 83 24         | 82 57          | 77 46         |  |  |  |  |
| 27                                   | \$1 29        | 81 50          | 81 5          |  |  |  |  |
| 28                                   | 87 27         | 94 25          | 93 36         |  |  |  |  |
| 29                                   | 80 14         | -              | - 1           |  |  |  |  |
| 30                                   | 84 23         | -              | -             |  |  |  |  |
| MOYENNE                              | 80 7          | 78 29          | 78 32         |  |  |  |  |
| 7 7777                               |               |                |               |  |  |  |  |

La direction moyenne générale du vest, conclue des trois systèmes précédens, est par 79°, c'est-à-dire, entre le S. O. et l'O., mais bien plus rapprochée de ce dernier.

On sentira par là combien il serait important d'avoir des girouettes divisées, qui donnassent en même temps la force du vent; car la force et la direction du vent influent d'une manière très-sensible sur les hauteurs barométriques. Il serait utile aussi d'indiquer, autant que possible et approximativement, la direction des courans supérieurs.

Je ne m'étendrai pas sur les incertitudes des observations de l'état du ciel; chacun comprendra aisément qu'elles sont laissées au libre arbitre de celui qui observe.

Il faudrait, pour remédier à ces vices d'observation, qui sont de véritables entraves aux progrès de la science, il faudrait en quelque sorte établir des observatoires météorologiques, comme on a établi des observatoires astronomiques. Il faudrait en même temps former une société de météorologie qui arrêtât des règles générales d'observation. Alors on pourrait espérer des matériaux sûrs et nombreux; alors la science avancerait. On pourrait tirer parti des observations hygrométriques jusqu'aujourd'hui laissées de côté, ou ne donnant aucun résultat. On arriverait aussi à des faits curieux, par les observations électriques et magnétiques; car certainement l'électricité joue un très-grand rôle dans les phénomènes atmosphériques.

En terminant ce travail, je ferai une dernière remarque qui a un rapport plus direct avec le sujet que je viens de traiter. Je veux parler du mot influence, dont je me suis servi trèssouvent. Quand je dis que la lune a une influence sur l'atmosphère, je suis bien éloigné de lui attribuer tous les changemens de temps qui sont produits par des causes accidentelles et tout-à-fait différentes. Il y a loin d'une force qui ne paraît que dans une différence d'un ou de deux millimètres au plus en 23 ans, à une force qui fait quelquefois varier le baromètre de 8 ou 10 millimètres en vingt-quatre heures, et souvent sans que le ciel paraisse changer d'aspect. Or, si ces brusques changemens de temps, si ces variations énormes étaient dues à la

lone, son action se serait montrée d'une manière bien autrement sensible dans tous les résultats que j'ai obtenus. Que l'on ne cherche donc pas dans mes conclusions une argumentation en faveur des préjugés populaires.

## Lettre de M. G. De Pontecoulant au rédacteur sur le coefficient de la grande inégalité de Jupiter (1).

« M. Poisson, dans son mémoire sur le Développement des coordonnées des planètes, etc., inséré dans la Connaissance des temps pour 1836, a rapporté, pag. 21, quelques observations que je lui avais communiquées au sujet du mémoire de M. Hansen, sur les inégalités de Saturne et Jupiter, couronné par l'Académie de Berlin. Ces observations, qui n'étaient pas destinées à être publiées, contensient une comparaison entre quelques-uns des résultats obtenus par M. Hansen, et ceux de la Mécanique celeste; mais j'ai reconnu, depuis, que mon défaut d'habitude de la langue allemande, dans laquelle est écrit le mémoire dont il s'agit, m'avait fait tomber dans une grave erreur en donnant à certaines notations une autre désignation que celle que leur attribue l'auteur, et que j'avais été conduit ainsi à comparer entre elles des quantités qui ne sont pas analogues dans les deux ouvrages. J'ai eu dernièrement l'occasion de reprendre en entier la théorie des perturbations de Jupiter et de Saturne; elle paraîtra dans le troisième volume de la Théorie analytique du système du monde, en ce moment sous presse; j'ai déterminé les coefficiens de la grande inégalité par la méthode ordinaire du développement de la fonction perturbatrice en série ordonnée par rapport aux excentricités et aux inclinaisons, et j'ai ensuite comparé les valeurs de ces coefficiens à celles

<sup>(1)</sup> Voyez l'extrait d'une lettre adressée au rédacteur par M. Hansen, à la page 255 de ce volume.

on en conclut:

$$a'^{\circ} \frac{dK}{da} = -0,00344480; \quad a'^{\circ} \frac{dK}{da'} = 0,00307777;$$

Voici maintenant les valeurs des mêmes quantités calculées par la méthode des quadratures, et extraites du mémoire de M. Hansen.

$$a'K = 0,000942079;$$
  $a'K' = -0,0004023958$ 
 $aa' \frac{dK}{da} = 0,00252078;$   $aa' \frac{dK'}{da} = -0,00262946$ 
 $a'^2 \frac{dK}{da'} = -0,00346286;$   $a'^2 \frac{dK'}{da'} = 0,00303186.$ 

Ces valeurs s'éloignent très-peu, comme on voit, de celles que nous avons trouvées plus haut, et qui ont été déterminées d'une manière toute différente.

Si, au contraire, au moyen des équations (a), on déduit les valeurs de a'P, a'P' et de leurs différences de celles des quantités

$$a'K$$
,  $a'K'$ ,  $a'^2 \frac{dK}{da}$ , etc.,

en vertu des valeurs précédentes, on aura

$$a'P = 0,0000612864$$
;  $a'P' = -0,0010225843$   
 $a'^2 \frac{dP}{da} = -0,000224621$ ;  $a'^2 \frac{dP'}{da'} = -0,00629075$   
 $a'^2 \frac{dP}{da'} = 0,001163620$ ;  $a'^2 \frac{dP}{da'} = 0,004453042$ .

La grande inégalité de Jupiter contient la partie suivante :

$$-\frac{6m'n^2a}{(5n'-2n)^2}\left(\begin{array}{c}a'P'\sin.\left(5n't-2nt+5\epsilon'-2\epsilon\right)\\-a'P\cos.\left(5n't-2nt+5\epsilon'-2\epsilon\right)\end{array}\right).$$

D'après les valeurs de n, n' et a rapportées dans la Mécanique céleste, et en adoptant la masse de Saturne résultante des tables de Bouvard, ce qui donne

$$m'=\frac{1}{3512},$$

on trouve:

log. 
$$\frac{6m'n^3a}{(5n'-2n)^3\sin_{\bullet}1''}=6,0253350.$$

En vertu de cette valeur et de celles de P et P', déduites des calculs de M. Hansen, la fonction précédente devient:

1084",012 sin. 
$$(5n't-2nt+5\epsilon'-2\epsilon)$$
  
-64, 968 cos.  $(5n't-2nt+5\epsilon'-2\epsilon)$ .

En employant pour P et P' les valeurs que j'ai données au commencement de cette note, la même fonction serait égale à

$$1089'',855 \text{ sin.} (5n't-2nt+5\epsilon'-2\epsilon)$$
  
-55'',204 cos.  $(5n't-2nt+5\epsilon'-2\epsilon)$ .

Les différences de ces deux résultats sont dans les limites des quantités négligées dans le calcul, et peuvent d'ailleurs être attribuées à ce que les élémens que nous avons employés ne sont pas exactement ceux qui ont servi à la construction des tables de Boward, et qui entrent dans les calculs de M. Hansen.

La grande inégalité de Jupiter contient encore la partie suivante :

$$-\frac{2m'na^2}{5n'-2n}\begin{pmatrix} a'^2 \frac{d\mathbf{P}'}{da} \sin. (5n't-2nt+5\epsilon'-2\epsilon) \\ -a'^2 \frac{d\mathbf{P}}{da} \cos. (5n't-2nt+5\epsilon'-5\epsilon) \end{pmatrix}$$

En la réduisant en nombres, au moyen des valeurs de

$$a^{\prime 2} \frac{dP^{\prime}}{da}, a^{\prime 2} \frac{dP}{da},$$

calculées par les quadratures et en observant qu'on a :

$$\log_{100} \frac{2m'na^2}{(5n'-2n)\sin_{11} n''} = 3,4140311$$

cette fonction devient

- 
$$16''$$
,  $3205 \sin \cdot (5n't - 2nt + 5\epsilon' - 2\epsilon)$   
+  $5''$ ,  $8275 \cos \cdot (5n't - 2nt + 5\epsilon' - 2\epsilon)$ .

Par le développement en série nous avons trouvé pour la même fonction

- 
$$16''$$
, 3538 sin.  $(5n't - 2nt + 5\epsilon' - 2\epsilon)$   
+  $6''$ , 0529 cos.  $(5n't - 2nt + 5\epsilon' - 2\epsilon)$ ,

ce qui diffère peu de la valeur précédente.

La principale partie de la grande inégalité de Saturne, est la suivante :

$$\frac{15mn'^2}{(5n'-2n)^2} \begin{pmatrix} a'P' \sin. (5n't-2nt+5\epsilon'-2\epsilon) \\ -a'P \cos. (5n't-2nt+5\epsilon'-2\epsilon) \end{pmatrix}.$$

Par les valeurs rapportées dans la Mécanique céleste, et en supposant la masse de Jupiter égale à 1/1053,014, on a

log. 
$$\frac{15mn^{2}}{(5n^{2}-2n)^{2}\sin n^{2}}=6,4193187.$$

En réduisant en nombres la fonction précédente, au moyen des premières valeurs de a'P et a'P', rapportées plus haut, j'ai trouvé qu'elle était égale à

- 
$$2678'',5573 \sin. (5n't - 2nt + 5\epsilon' - 2\epsilon)$$
  
+  $156'',4072 \cos. (5n't - 2nt + 5\epsilon' - 2\epsilon)$ ;

en employant les valeurs déduites des calculs de M. Hansen, on trouverait cette même fonction égale à

$$-2685'',4543 \sin. (5n't - 2nt + 5e' - 2e) + 160'',9470 \cos. (5n't - 2nt + 5e' - 2e).$$

Les différences entre ces résultats sont très-légères.

Enfin la grande inégalité de Saturne contient la partie suivante :

$$-\frac{2mn'}{5n'-2n}\begin{pmatrix} a'^2\frac{dP}{da'}\cos.\left(5n't-2nt+5\epsilon'-2\epsilon\right)\\ -a'^2\frac{dP'}{da'}\sin.\left(5n't-2nt+5\epsilon'-2\epsilon\right) \end{pmatrix}.$$

On a par ce qui précède:

$$\log_{100} \frac{2mn'}{(5n'-2n)\sin_{100} 1''} = 4,0684516.$$

En réduisant la fonction précédente en nombres, d'après les valeurs de

$$a'^2 \frac{dP}{da'}, a'^2 \frac{dP'}{da'},$$

que j'ai calculées, on trouve qu'elle est égale à

$$52''$$
, 1834 sin.  $(5n't-2nt+5\epsilon'-2\epsilon)$   
-14'', 1977 cos.  $(5n't-2nt+5\epsilon-2\epsilon)$ ,

et en faisant usage des valeurs déduites des calculs de M. Hansen, cette fonction serait égale à :

$$52'', 1325 \sin. (5n't - 2nt + 5\epsilon' - 2\epsilon)$$
  
-13",  $6226 \cos. (5n't - 2nt + 5\epsilon' - 2\epsilon)$ .

Les différences sont très-légères.

Ainsi, comme on voit, les résultats de mes nouveaux calculs se rapprochent beaucoup de ceux qu'on obtient en faisant usage des valeurs calculées par M. Hansen, et la comparaison que nous avons établie entre eux, laisse beaucoup moins à désirer sous ce rapport, que celle qu'on aveit faite de ces résultats à ceux de la Mécanique céleste, rapportés à l'époque de 1800. Il en résulte donc une nonvelle confirmation de l'exactitude des opérations de M. Hansen, et c'est une justice que nous aimons à rendre aux travaux consciencieux de cet estimable géomètre. Au reste, sur la demande qui m'en a été faite par plusieurs membres du bureau des Longitudes, je m'occupe en ce moment d'une analyse des différens mémoires publiés par M. Hansen, sur la Théorie des perturbations planétaires; elle sera insérée dans la prochaine Connaissance des temps, et je contribuerai, j'espère, par ce moyen, à propager les méthodes nouvelles qu'il a proposées pour cet objet, et les importans résultats auxquels il est parvenu.

Agréez, etc.

Paris, le 15 septembre 1834.

Nouvelles piles thermo-électriques de M. Nobili.

Le premier de ces instrumens, que M. Nobili nomme pile à rayons, se compose d'un certain nombre de couples thermoélectriques de bismuth et d'antimoine, disposés en rayons autour d'un centre commun, et dans un même plan. Chacun de ces couples est terminé par une pointe très-fine dirigée vers le centre du système, mais maintenue à une distance de ce point suffisante pour l'isolement des couples en cet endroit. Les communications d'un couple à l'autre s'établissent à la circonférence, au moyen de petits arcs de bismuth ou d'antimoine, soudés aux points convenables; on a soin de ne pas fermer le circuit, de manière que deux élémens, l'un de bismuth, l'autre d'antimoine, demeurent libres, et forment les deux pôles destinés à recevoir les fils du galvanomètre.

Cet assemblage est attaché avec du mastic sur un disque mince en bois, percé dans le milieu pour laisser les pointes à découvert, et le tout est renfermé dans une boîte circulaire de laiton, percée également au centre, des deux parts. A l'une des couvertures de la boîte est adapté, dans le sens de l'axe de l'instrument, un tube de laiton fermé par un couvercle ayant à son centre un petit trou qui permet de voir le centre de la pile, et de la diriger au point convensble. Ce trou doit être assez petit pour que le calorique de l'œil ne puisse agir sensiblement sur la pile; on peut, peur plus de sûreté, couvrir cette petite ouverture d'une lame mince de mica ou de sulfate de chaux.

La boîte de laiton porte latéralement un petit appendice terminé par une vis, de manière à pouvoir se fixer à différens supports.

Enfin, pour pouvoir restreindre à volonté l'ouverture par laquelle les rayons calorifiques doivent parvenir aux pointes thermo-électriques, on adapte à la boîte un secteur à charnière, percé de plusieurs trous de différens diamètres, qui peuvent se placer successivement devant le centre de l'instrument. Quatre trous de 3, 6, 9 et 12 millimètres de diamètre suffisent pour tous les cas.

Cette pile a sur les autres les avantages suivans :

- 1º A nombre égal d'élémens, ses effets sont plus intenses;
- 2º Elle éprouve plus rapidement l'influence du calorique, et revient aussi plus rapidement à sa première température;
  - 3º Les ouvertures centrales de l'instrument permettent de

le diriger exactement au point convenable, et de ne pas perdre de vue l'effet lumineux lorsqu'il est accompagné d'un effet calorifique;

- 4° Son ouverture se réduit à volonté, le même nombre d'élémens restant toujours en présence de la source calorifique;
- 5º Enfin, cette pile, propre d'ailleurs à tous les usages ordinaires, est la seule qui convienne pour certaines recherches, telles que celles qui ont pour objet la concentration des rayons calorifiques.

A l'aide de cet instrument, M. Nobili a fait une série d'expériences dont voici les principales:

- 1º Sans connaître le résultat obtenu précédemment par M. Melloni: savoir, que le calorique rayonnant ne se polarise pas en traversant la tourmaline, M. Nobili est arrivé à la même conclusion. Il a montré de plus que le calorique ne se polarisait nullement par réflexion, ni sur les surfaces polarisantes ordinaires, ni sur les surfaces métalliques. Il se propose, du reste, de revenir de nouveau sur ce sujet en cherchant à accroître encore la force et la précision de ses appareils.
- 2º Il a fait passer à travers une lentille de sel gemme, les rayons émanés d'un cube de fer chaud, mais parfaitement obscur, et il a prouvé que ces rayons se concentraient en un foyer, à la manière des rayons lumineux;
- 3° En substituant au cube de fer, la flamme d'une lampe d'Argant, et en plaçant devant l'ouverture de la pile un petit obstacle métallique d'une grandeur précisément suffisante pour intercepter les rayons lumineux émanés de la flamme, M. Nobili a obtenu encore une légère déviation de l'aiguille, déviation due aux rayons de calorique obscur, qui étant moins réfrangibles que les rayons lumineux, passent à côté de l'obstacle.
- M. Nobili a décrit un second instrument, qu'il nomme pile à biseaux, et qu'il destine aux expériences sur l'interférence des rayons calorifiques. Pour concevoir la construction de cette pile, supposons que l'on forme d'abord un certain nombre de couples thermo-électriques, composés chacun d'un élément de

bismuth et d'un autre d'antimoine attachés bout à bout en ligne droite; supposons ensuite qu'on soude tous ces couples l'un à l'autre par l'une de leurs extrémités, en alternant toujours les deux métaux, et en donnant au système la forme d'un zig-zag suffisamment serré et contenu dans un même plan. Il est évident que, par cette disposition, toutes les jonctions paires se tronveront aux angles du zig-zag, tandis que les jonctions impaires seront placées sur une même ligne droite qui partage tont le système en deux parties égales : c'est sur cette ligne que doivent agir les rayons calorifiques. Ces rayons, dans les expériences auxquelles l'instrument est destiné, partent d'une source linéaire, telle qu'un fil métallique chaud. Les élémens de cette pile sont très-déliés: un semblable zig-zag composé de 8 couples n'occupe en hauteur que 15 millimètres : on concoit du reste que les différentes lignes du zig-zag doivent laisser eutre elles un petit intervalle.

La monture de cet instrument consiste en une boîte rectangulaire qui s'ouvre et se ferme à l'aide de deux lames qui peuvent se rapprocher ou s'éloigner, à la manière de celles dont se compose l'instrument de s'Gravesande pour la diffraction. On peut, par ce moyen, réduire à volonté l'ouverture de la pile. La face opposée de la boîte est percée d'une fente étroite correspondante à la ligne des jonctions impaires; cette ouverture sert à diriger l'instrument; elle est fermée par une lame de mica ou de sulfate de chaux, pour garantir la pile du calorique de l'œil.

Les expériences faites antérieurement par M. Matteucci, sur les interférences des rayons calorifiques, ne paraissant pas concluantes à M. Nobili, ce dernier physicien se propose de faire, à l'aide de l'instrument que nous venons de décrire, de nouvelles recherches sur cet objet.

Notice sur Martin Dorpius, Van den Dorp ou Van Dorp; par M. le baron De Reiffenberg, professeur à l'université de Louvain.

Quoique Martin Dorpius ait cultivé plus spécialement la littérature, il appartient cependant à notre galerie scientifique, puisque Adrien Barlandus, dans sa Chronique des ducs de Brabant, le représente comme un physicien consommé: physices arcana pervestigaverat, ce qui prouve qu'au seizième siècle, au siècle de la renaissance, il n'y avait point entre les sciences et les lettres ce divorce complet qui tend à fausser les unes et les autres et à rétrécir les esprits les plus vastes et les plus généreux.

Dorpius, qui enseigna avec éclat à l'université de Louvain, y prononça, le 1° octobre 1513, à la reprise des cours, un discours qui contient un éloge de chaque branche de l'arbre encyclopédique et celui de l'université de Louvain en particulier. C'était un lieu commun; mais tout ce qui est juste et vrai finit par devenir lieu commun, comme les mots heureux passent en proverbe.

Dans ce discours, réimprimé par l'abbé De Nélis à l'imprimerie académique, fondée à Louvain par le comte de Cobentzl, et destiné à faire partie d'un recueil d'analectes, qui n'a point paru et dont les feuilles sont une véritable rareté bibliographique; dans ce discours, dis-je, la géométrie, qui marche après la musique, laquelle est précédée de l'arithmétique. l'astronomie et la physique sont traitées avec le plus grand honneur. Il est vrai que l'auteur paie tribut aux préjugés de son temps à propos de l'astronomie, puisqu'il la met au service de la médecine et de la chirurgie: prædicit idem quo tempore quod membrum aut noxium sit, aut salutare, incidere ferro; quo minuendus sanguis; quandò efficaces sint futuræ potiones, quando perniciosæ. Ce passage rappelle ces vers inscrits en tête des anciens calendriers, où, en faisant la part de l'ignorance et du ridicule, on pouvait découvrir cependant quel-

ques observations pratiques qui n'étaient pas dénuées d'une certaine vérité:

Piscis habens lunam, noli curare podagram, Nil capiti noceas, aries, cum luna refulget; Non tangas aures: sed balnea tutius intras; Nec cephalam minuas, nec barbam radere debes. Majus amat medicos et balnea, et scindere venas.

Pierre Bruhezius composa, vers l'an 1550, à l'usage de la ville de Bruges, un Grand et perpétuel Almanach, très-exactement réglé sur les principes de l'astrologie judiciaire et dans lequel il déterminait, avec beaucoup de précision, les momens convenables pour purger, pour prendre des bains, se saigner et se faire la barbe. Le magistrat goûta extrêmement ce dernier article : en conséquence, il ordonna à tous ceux qu'il appartiendrait, de se conformer ponctuellement à l'almanach de maître Bruhezius, faisant très-expresses inhibitions et défenses à quiconque exercerait dans Bruges le métier de la barberie, de rien entreprendre sur le menton de ses concitoyens, durant les jours fatals. Cette ordonnance, toute grave qu'elle était, trouva des frondeurs; et un autre médecin de Bruges, François Rapaert ou Rapardus, osa publier:

Magnum et perpetuum almanach, à consuetis nugis liberum, adeòque verè medicum, de phlebotomid, de balneis, de purgationibus, etc., certiora præcepta continens; ut meritò dici possit vulgarium prognosticón medicorum, empiricorum et medicastrorum flagellum. Antv. Joan. Latius, 1551, in-12.

Rapaert avait incontestablement la raison pour lui, aussi le public fut-il pour son adversaire, qui trouva en outre un défenseur dans un de ses confrères, Pierre Haschaert ou Haschardus, qui mit au jour l'ouvrage suivant:

Clypeus astrologicus, contra flagellum astrologorum Hr. Rapardi, Brugensis medici, cum declaratione et approbatione utilitatis astrologiæ. Lov. Anton. Maria Bergagne, 1552, in-12.

Dorpius était donc bien excusable de donner dans une faiblesse si générale: Hæc, ajoute-t-il, quamvis scioli quidam rideant, tamen res ipsa reclamat, et quotidiana docet experientia, esse veriora veris. Mais s'il ne put se tenir en garde contre les communes erreurs de son siècle, il a devancé sur divers points les modernes. Ainsi, en parlant de la physique, il ne manque pas de dire qu'elle explique comment il tombe du ciel des pierres, des grenouilles, de la terre, etc. Quí fiat ut pluant lapides, ranæ, terra, etc. Sur quoi M. de Nélis se demande ridiculement si ce phénomène a jamais lieu. Il était donc moins avancé au dix - huitième siècle que le docteur du seizième.

Au reste, la science en faisant des progrès, confirme quelquefois les témoignages attribués à la crédulité ignorante. On ne met donc plus au rang des fables d'Hérodote, son récit de la chûte d'une pierre, et on a cessé de reprocher aux vieux chroniqueurs de semblables allégations dont riait bien mal à propos l'abbé de Nélis. Molinet, par exemple, dans sa Récollection des Merveilleuses, a inséré cette strophe:

Jay veu et leu en livres
Dune pierre pesant
Deux cens soixante livres
Montaignes traversant;
Du ciel par ung tonnoire,
Comme il me fut conté,
Cheut ceste pierre notre
En Ferret (Ferrette) la conté.

Nos historiens citent plus d'une fois de pareils prodiges, et j'ai recueilli ailleurs ce qu'ils en rapportent.

Dorpius, né à Naeldwyck, mourut en 1525, le 31 mai. Il avait enseigné d'abord au collége du Lys, à Louvain. M. Marron, qui a fait son article, dans la Biographie universelle, s'est imaginé que ces mots in Liliensi pedagogio voulaient dire que Dorpius avait professé à Lille. C'est ainsi que, dans la même Biographie, le savant Boissonnade, à propos de François Burmann, traduit collegium ordinum (le collége de leurs hautes puissances ou des états-généraux), par l'Académie des ordres! Mais les plus habils tombent dans ces méprises, et il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais.

Pour rédiger cette notice, on a consulté Valère André, Sweertius, Aubert le Mire, Barlandus, Sanderus, Nic-Nicolaius, Foppens, le Dictionnaire de Médecine d'Éloy, la Biographie universelle, les Analecta de Nelis, les Mémoires de l'Académie de Bruxelles, etc.

Notice systématique des ouvrages qui traitent spécialement de la statistique des Pays-Bas ou de la Belgique, ou bien qui peuvent servir de sources pour cette statistique; par M. TANDEL, lecteur à l'Université de Louvain.

## 1. STATISTIQUE GÉNÉRALE

#### A. DE TOUT L'ÉTAT.

Herbin, etc. — Statistique générale et particulière de la France (Voir les départemens belges), 7 vol. in-8°, — Paris, 1803.

Van Kampen. — Staat- en- aardrijkskundige beschrijving van het koninkrijk der Nederlanden, 1 vol. in-8°. — Haar- lem, 1816.

Peuchet et Chanlaire. — Description topographique et statistique de la France, jusqu'en 1815, 52 cahiers in-4. — Paris. (Voir les départemens belges.)

## B. STATISTIQUE GÉNÉRALE PROVINCIALE OU LOCALE.

Viry. — Mémoire statistique du département de la Lys. — Paris, 1804.

De Graaff. — Historisch statistische beschrijving van het departement Brabant, 3 stukken, in-8°. — Amsterdam, 1807.

Mémoires adressés au ministre de l'intérieur, par MM. les préfets des départemens. — Paris. (Voir les départemens belges.)

Tom. VIII.

Vanden Bogaerde. — Het distrikt Sint-Nikolaas, voorheen het land van Waes, 3 vol, in-8°. — St.-Nicolas, 1825. (Bulletin de Férussac, v, 27.

Paridaens. — Mons, sous les rapports historique, statistique, de mœurs, littérature et beaux-arts.

## II. STATISTIQUE SPÉCIALE.

## A. STATISTIQUE MATÉRIÈLES.

1º Statistique du sol. (Étendue et état naturel.)

Voir les Mélanges, nos 8, 12 et 15.

Quetelet et Smits. — Recherches sur la reproduction, etc., p. 98. (Voir II, A, 2° a.)

Somerhausen. — Carte figurative des proportions statistiques du royaume des Pays-Bas. — Bruxelles, 1828. (Corresp. math., no 73.)

D'Omalius d'Halloy. — Mémoires pour servir à la description géologique des Pays-Bas, de la France et de quelques contrées voisines, in-8°, avec carte géolog. color. et une planche de coupes. — Namur, 1828. (Bulletin, etc., XX, 153.)

Steinenger. — Description géologique du grand-duché de Luxembourg, in 40. — Bruxelles, 1829.

Engelspach-Larivière. — Description géognostique du grand duché de Luxembourg, suivie de considérations, etc. — Bruxelles, 1828. (Bulletin, etc., XX, 154.)

Cauchy. — Mémoire sur la constitution géologique de la province de Namur.

Davreux. — Essai sur la constitution géognostique de la province de Liége, in-4°. — Bruxelles, 1828.

Drapiez. — Coup-d'œil minéralogique sur le Hainaut; ce mémoire et les quatre précédens se trouvent dans les Mémoires de l'Académie de Bruxelles, (Revue encycl., X1X, 153.)

Kickx. — Mémoire sur la géographie physique du Brabant

maridiopal ; dans les Mémoires de l'alcad. de Branelles, II, 315. (Bulletin, etc., XX, 155).

Le même. — Observations météorologiques faites à Bruselles, dans les Mémoires de l'Académie de Bruxelles, II, 298; III, 513; IV, 495 et V.

#### 2°. STATISTIQUE DU PEUPLE,

s. Grandeur numérique (population : dénombrement, rapports, mouvement) et physique.

Lettre de M. Quetelet à M. Villermé, sur les rapports de la population aux décès, aux naissances, aux mariages, etc., dans les Pays Bas. (Corresp. math. II, 170.)

Note sur les lois des naissances et des décès dans les Pays-Bas, 1825, (Corresp. math., III, 40.)

Table de mortalité, pour les provinces méridionales, dans la Corresp. math., III, 43.

Mouvement de la population dans le royaume des Pays-Bas, pendant les années 1815 à 1824 inclus; Requeil de tableaux publiés par la commission de statistique, créée par l'arrêté de S. M. du 3 juillet 1826, impér— La Haye, 1827. (Corresp. math. III, 246.)

E. Smits. — Statistique nationale. Développement des 31 tableaux publiés par la commission de statistique et relatifs au mouvement, etc., in-8° — Bruxelles, 1827. (Corr. math., III, 262; Bulletin, etc., XVIII, '54 et 55.)

Mouvement de la population dans le royaume des Pays-Bas pendant 1826; dans la Corresp. math., TV, 194.

Calcul approximatif de la population des Pas-Bas (1629), dans la Corresp. math., V, 128.

Second recueil de tableaux, publiés par la commission générale de statistique, in-8°— La Haye, 1829. (Rev. encycl. XLVIII, 328.)

Quetelet. - Recherches sur la loi de croissance de l'homme,

in:40 - Bruxelles 1831. ( Rovue encyclo. juillet 1831, p. 163.)

Quetelet et Smits. — Recherches sur la reproduction et la mortalité de l'homme aux différens âges et sur la population de la Belgique, in-8° — Bruxelles, 1832.

Quetelet. — Mémoire sur la loi des naissances et de la mortalité à Bruxelles, lu à l'Académie royale de Bruxelles, le 25 avril 1825. (Bulletin, etc., VII, 93; XIII, 247.)

Sur la courbe des naissances (Bruxelles), dans la Corresp. math., I, 16. (Bulletin, etc., XI, 53.)

Sur la loi de mortalité à Bruxelles, dans la Corresp. math. I, 78 et 217. (Rulletin, etc., XI, 54.)

Rapports de la population aux décès, aux naissances, aux mariages, à Tournay, dans la Corresp. math., II, 178 et 230. (Bulletin, etc., XI, 86.)

Sur les naissances et les décès aux différentes heures du jour, à Bruxeller (1811-1822, dans la Corresp. math., III, 41, (Bulletin, etc., XI, 61.)

Voir les Mélanges, nos 718 et 10.

b. Economie publique, travail du peuple (agriculture, ateliers, commerce), richesses (institutions d'utilité publique).

Schwarz. — Anleitung zur kenntniss des belgischen Landwirthschaft, 3 vol., in-8°. — Halle, 1807 — 11.

Les états de l'agriculture dans le royaume des Pays-Bas, publiés annuellement à La Haye (par ordre du ministre de l'intérieur), par J. Kops.

Radcliff. — A report on the agriculture of eastern and western Flanders, in-8. — London, 1819.

Journal d'agriculture, d'économie rurale et des manufactures des Pays:Bas. — Bruxelles.

Enquête sur l'état des paysans de la commune de Gaesbeek, par le comte Arrivabene, dans le Recueil enc. belge, IV, 221.

Voir les Mélanges, no 5, 9 et 12.

## COLONIES AGRICOLES.

Keverberg (Bon de) de la colonie de Fredericks-cord et des moyens, etc. — Gand, 1821.

Rapport sur la colonie libre de Wortel. — Bruxelles, 1<sup>er.</sup> septembre 1824. (Bulletin, etc., IV, 154.)

Vander Willingen. — Rapport succint sur les colonies de la société de bienfaisance; dans l'Algem. Konst-en-letterbode, du 11 août 1826. (Bulletin, etc., XII, 79.)

Kirckhoff. — Mémoire sur les colonies de bienfaisance de Frederiks oord et de Wortel, in-8° — Bruxelles, 1827. (Bulletin, etc. XII, 77; Revue encycl., XXXVII, 264 et 480.)

An account of the poor-colonies, etc., of the benevolent society of Holland, by a member of the Highland society of Scotland, in-12. — Edinburgh, 1828.

Mary. — Voyage aux colonies agricoles, érigées par les sociétés de bienfaisance du royaume des Pays-Bas, in-8° — Bruxelles, 1829 (Revue encycl., XLII, 453.)

## bb. ATELIERS. (Fabriques, etc.).

Le Guide aux manufactures, ou exposition générale des roduits de l'industrie nationale du royaume des Pays-Bas, a-12, 2 édit. — Bruxelles, 1826. (Ce livre n'est qu'une nomenclature des principaux fabricans et artisans du pays.)

Voir les Mélanges, nos 5, 9, 10 et 11.

Données statistiques sur les machines à vapeur importées d'Angleterre en 1825, 26 et 27; dans la Corresp. math., V, 199.

L'Industriel, ou revue des revues, bulletins, etc., par une société; recueil in-8° — Bruxelles, 1829.

#### CC. COMMERCE.

Vandermaelen. — Tableau statistique des patentables de la Belgique, d'après des documens officiels, in-8° — Bruxelles, 1824.

Voir les Mélanges, no 2, 5, 6. a et 44.

Lecocq. — Coup-d'œil sur la statistique commerciale de la ville de Tournay et de son arrondissement, in-8° — Tournay, 1877.

Statistique du commerce maritime de la place d'Anvers, pendant les six dernières années (1826 — 1833).

## c. MICHESSES. (institutions d'utilité publique.)

Rapports adressés annuellement aux États-Généraux sur la situation des établissemens de bienfaisance, etc. — La Haye. Sur les institutions pour les secours dans les Pays-Bas, en 1826; dans la Corresp. math., IV, 34s.

Voir les Mélanges, nº 8.

( Voir les ouvrages sur les colonies agricoles. )

Ducpétiaux. — Rapport sur l'état actuel des prisons en Belgique, etc., in-8 — Bruxelles, 1834.

Le même. — Des modifications à introduire dans la législation relative aux enfans trouvés en Belgique, in-80 — Braxelles, 1834.

Keverberg (baron de). — Essai sur l'indigence dans la Flandre orientale, in-8° — Gand, 1819. (Revue encycl., IV, 429.)

Secours aux individus noyés dans le ressort de Bruxelles, de 1819-1828; dans la Corresp, math., V, 265 et 401.

Ducpétiaux. — Rapport sur l'organisation du quartier des jeunes détenus à Saint-Bernard, în-8° de 16 pages. — Bruxelles, 1834.

Société de commerce néerlandais, fondée par l'arrêté du 29 mars 1824. (Bulletin, etc., II, 141.)

Canaux des Pays-Bas. (Bulletin, etc., XI, 64.)

Voir les Mélanges, no 9 et 11.

Le Philanthrope, retueil publié par ordre de la commission permanente de la société de bienfaisance, etc. — Bruxelles, commencé en 1822. (Bulletin, etc., XII, 76.)

# 3°. STATISTIQUE DU GOUVERNEMENT. — (Économie de l'État : domaines, finances.)

Cohen. — Compendium of finance, containing an account of the origin, progress and present state of public debts, revenue, expenditure, national banks and currencies of 16 states of the old et new world (y compris Jes Pays-Bas), in 8. — London, 1822.

Schmidts. — Histoire raisonnée des fonds publics de tous les états de l'Europe et de l'Amérique, t. I, in-4° (relatif aux Pays-Bas). — Amsterdam, 1824.

Exposé historique des finances des Pays-Bas depuis 1813 (par Osiander), trad. de l'allem. — Bruxelles, 1829, in-8°.

Van Breugel. — Esquisse historique et élémentaire sur la contribution foncière et le cadastre, in-8°. — Bruxelles, 1828.

Voir les Mélanges, nos 7 et 8.

Le Normant. — Description de la maison de force à Gand, in-8°. — Gand, 1828. (Bulletin, etc., XVII, 243.)

## B. STATISTIQUE INTELLECTUELLE.

## 1º. STATISTIQUE DU PEUPLE.

a. Religion. (Statistique de l'Église, constitution, organisation, administration.)

Bouquié. — Almanach du clergé catholique romain des Pays Bas, in 8. — Bruxelles.

Mémorial administratif du diocèse ou archévêché de Malines, comprenant toutes les paroisses de chaque arrondissement et canton des provinces d'Anwers et du Brabant, etc., in-89. — Malines, 1820.

b. Mœurs, moralité. (Crimes et délits, procès-civils. — Statistique des tribunaux).

Du nombre des crimes et des délits dans les provinces du Brabant méridional, du Hainaut, des deux Flandres et d'Anvers, pendant les années 1826—28; dans la Corr. math., V, 177. Voir les Mélanges, no 8.

Quetelet. — Recherches sur le penchant au crime aux différents âges, in-8°. — Bruxelles, 1831.

Quetelet et Smits. — Statistique des tribunaux de la Belgique, pendant les années 1826—30, in-4°. — Bruxelles, 1833.

Ducpétiaux. — Comparaison entre la criminalité et la moralité des provinces slamandes et des provinces wallonnes; dans le Messager des sciences et des arts, II, 164.

c. Intelligence. (Sciences, arts, instruction populaire. —
Statistique des écoles et de la littérature.)

Collot d'Escury. — De l'état actuel des arts et des sciences dans les Pays-Bas, t. 1, in-8°. — Leyde, 1826. (Rev. encycl. XXXIII, 200.)

Rapports adressés annuellement aux états-généraux sur l'état des écoles inférieures, moyennes et supérieures. — La Haye.

Somerhausen. — Carte figurative de l'instruction populaire dans les Pays-Bas. (Corr. math., III, 253; Bulletin, etc., XII, 179; Rev. encycl. XXXVII, 738.)

État de l'enseignement dans les Pays-Bas en 1827; dans la Corr. math. V, 396.

Voir les Mélanges, no 8, 10 et 11.

Obstacles à l'instruction populaire en Belgique; dans le Sophronizon, 1826, vol. VIII, cah. 2. (Bulletin, etc., XII, 178.) Notice sur l'instruction populaire dans la province de Namur;

Notice sur l'instruction populaire dans la province de Namul dans le Globe du 4, 8 et 20 septembre 1827.

Quetelet. — De la possibilité de mesurer les causes qui modifient les élémens sociaux; Lettre à M. Villermé, in-8°. — Bruxelles, 1832.

Journaux des provinces méridionales des Pays-Bas, en 1828; dans la Corr. math., IV, 192.

Industrie typographique des Pays-Bas, en 1827. ( Bulletin, etc., XXVIII, 155.)

Revue numérique des ouvrages publiés dans les Pays-Bas en 1825, 26 et 27; dans la Corr. math., IV, 140.

Imprimerie et lithographie à Bruxelles, de 1815—28; dans . la Corr. math., IV, 261.

#### 20. STATISTIQUE DU GOUVERNEMENT.

a. Constitution, organisation constitutionnelle.

Pas d'ouvrages.

#### b. Administration.

#### aa. Administration communale.

Pas d'ouvrages.

## bb. Administration publique.

Handleiding tot de kennis van het staatsbestuur in het koninkrijk der Nederlanden, enz., 3 vol., in-8°. — Dortrecht, 1820.

Staats-Almanak. — 's Gravenhaag.

Gosselin. — Alphabetische naamlijst der gemeenten en derzelver onderhoorigheden, 2 vol., in-8°. — Amsterdam, 1827. (Bulletin, etc., VII, 193; X, 29; XIX, 277.)

Voir les Mélanges, nos 4, 5, 9, 10 et 11.

Dessevael. — Aperçu historique des dispositions royales concernant l'administration des dépenses de l'état dans les Pays-Bas, traduit du holl., in-8°. — Amsterdam, 1822. Code administratif de la province de Namur, 2 vol., in 89.—Namur, 1827.

Recueil politique et administratif pour la province de Liége, in-12. — Liége, 1829.

Almanach de la province de Liége et de la cour supérieure de justice de Liége.

Esposé sur la situation de la province du Hainaut, sous le rapport de son administration, présenté aux états-provinciaux. Années 1828 et 1829. (Rev. encycl. XLIV, 790; XLIX, 165; Corr. math., V, 356.)

Même exposé pour les autres provinces.

## c. Législation.

Pas d'ouvrages.

## III. MÉLANGES.

- 1. Hoogendorp (K. van). Bijdragen tot de huishouding van staat in het koninkrijk der Nederlanden, 10 vol., in-8°. La Haie, 1818 et suiv.
- 2. Van Esse. Description géographique et commerciale du royaume des Pays-Bas, in-8°. Anyers, 1819.
- 3. De Cloet. Géographie physique, historique et statistique du royaume des Pays-Bas et de ses colonies, 2º édition, in 8º, Bruxelles, 1823.
- 4. De Bouge. Manuel géographique, statistique et administratif des Pays-Bas, 11º partie, in-80. Bruyelles, 1821.
- 5. De Cloet. Manuel de l'administrateur, du manufacturier et du négociant, ou tableau statistique de l'industrie des Pays-Bas, 2° édition, in-8°. Bruxelles, 1824. Traduit en holl. et augmenté par Van Griethuizen. Utrecht, 1826.
- 6. Observations sur l'ouvrage précédent, par M. P., cultivateur, in-8°. Bruxelles, s824.
- 7. Quetelet. Recherches sur la population, les naissances, les décès, les prisons, les dépôts de mendicité, etc., mémoire

- lu à l'Académie royale de Bruxelles. Bruxelles, 1827. (Bulletin, etc., XVIII, 52; Rev. encycl., XXXV, 405; XXXVII, 158.) Réimprimé in-8°.
- 8. Le même. Recherches statistiques and le royaume des Pays-Bas, lues à l'Académie royale de Bruxelles, le 6 décembre 1828. — Bruxelles, 1829 (Rev. encycl., XLII, 175.), et in-8°.
- 9. Vander Maelen. Dictionnaires géographiques des provinces de Liége, de Namur, de Hainaut, d'Anvers et de la Flandre orientale, 5 vol., în 8°. Bruxelles, 1831—34.
- 10. Le même. Recueil de documens statistiques, in-8°. Bruselles, 1833.
- 11. Le même. Annuaire industriel et administratif de la Belgique, années 1832 et 1833. Bruxelles,
- 12. Courtois. Recherches sur la statistique physique, agricole et médicale de la province de Liége, 2 vol., in-8°. Verviers, 1828. (Corr. math., IV, 198 et 898; Rev. encycl., XLI, 201; Bulletin, etc., XX, 156.)
- 13. Jaarboekje, nitgegeven op last van Z. M. den koning.
  La Haie, commence en 1826.
- 14. Annuaire de la province de Limbourg, rédigé par la société des amis des sciences, lettres et arts, établie à Mass-tricht, in-12. Commencé en 1822.
- 15. Annuaire de l'observatoire de Bruxelles, par A. Quetelet, commencé en 1834.

#### VOYAGES.

Van Meteren, geboren Schilperoort. — Reis door het keninkrijk der Nederlanden, in-8°. — Amsterdam, 1823.

Guide des voyageurs dans les Pays-Bas et le grand-duché du Rhin, etc., 13° édition, in-12. — Bruxelles, 1826.

Grouner. — Reise durch des konigreich der Niederlande, welche auf veranlessung des landwirthschaftlichen vereins in Baiern gemacht worden, 2 vol., in-8°, — Passau, 1826,

Itinéraire du royaume des Rays-Bas, orné de cartes, 2 vol., in-12. — Amsterdam, 1826. (Reu, encycl., XXXII : 600.)

## Aperçu synoptique du système.



(III) Mélanges et voyages.

## Note supplémentaire du Rédacteur.

Comptes rendus au roi concernant les finances dans le royaume des Pays-Bas, grand in-folio, diverses années. Imprimés aux frais de l'État.

Budgets des recettes et dépenses en Belgique, petit in-folio.

— Chez Hayez.

Administration des hospices civils et secours de la ville de Bruxelles, comptes généraux de l'an 1807. — Bruxelles, chez Weissenbruch, 1808, 1 vol., in-4°, 251 pages.

Neueste kunde vom königreich der Niederlande, von J. G. Fr. Gannabich. — Weimar, 1821, 1 vol., in-8°, 348 p.

Tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de la Belgique, in-4° obl. — Bruxelles, 1833, chez Vandooren.

Annuaire du département de Jemmape, an XII et an XIII.

— Mons, in-12°.

Almanach du département de la Dyle. — Bruxelles, an XII et an XIII, chez Weissenbruch, an 1814.

Aperçu historique des observations de météorologie faites en Belgique jusqu'à ce jour. (Annales de l'observatoire de Bruxelles.) In-4°, tome I, 1834.

Recherches sur le poids de l'homme en Belgique, par A. Quetelet. (Mémoires de l'Académie de Bruxelles, tome VII.)

Tableau statistique de la Belgique et de chaque province en particulier, formant ensemble un cahier, par Vander Maelen.

Bruxelles.

Annuaire industriel et administratif de la Belgique, 1 vol., in-8°, per Vander Maelen. — Bruxelles.

Des colonies agricoles et de leurs avantages, etc., par M. Huesne de Pommeuse, 1 vol., in-8°. — Paris, chez Mº Huzard.

Sur la température moyenne au-dessous de la surface de la terre, à Stockholm, par F. Rudberg. (Annales de Poggendorf, nº 16; 1834.)

Vers la fin de décembre 1832, j'ai fait construire, aux frais de l'Académie royale de Stockholm, trois thermomètres qu'ont été plongés dans l'intérieur de la terre; ces thermomètres sont remplis de mercure et ont été comparés, dans une situation verticale, à un bon thermomètre, de manière que l'on peut tenir compte en même temps de la pression d'il mércure. Ils sont placés dans des tubes de verre enterrés, fermés par le bas avec des bouchons et remplis ensuite d'un sable fin. Les profondeurs auxquelles descendent les boules des thermomètres, sont de 1, 2 et 3 pieds. L'exposition est au milieu d'une grande plaine où se trouve l'observatoire, ainsi que le petit observatoire magnétique.

٠į

Les observations of t commencé au mois de décembre 1832; cependant on n'a observé les thermomètres qu'une fois par jour, pendant les six premiers mois; mais on a fait ensuite, trois fois par jour, la lecture, à 6 heures du matin et à 2 et 9 heures du soir. Comme, en creusant la terre, on a dérangé l'équilibre de sa température et qu'il a falla quelque temps pour qu'il pût se rétablir, je ne donnerai point ici les observations des six premiers mois de l'année; je me bornerai à présenter celle du 10 juillet 1833 jusqu'au 10 juillet 1834. Les valeurs moyennes qu'effes ont données, sont les snivantes :

| MOIS         | TEMPÉRATURE A LA PROFONDEUR SE |                        |                 |  |  |  |
|--------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|--|--|--|
| MOIS.        | UR PIED.                       | DRUX PIRES,            | MAGNETIME.      |  |  |  |
| Juillet 1833 | + 15°,86 cent.                 | + 15,00 cent.          | -⊢ '1≫,87 čent. |  |  |  |
| Aodt         | 13,12                          | , 13,0 <del>5</del>    | "12,85          |  |  |  |
| Septembre    | 12,18                          | '~!' <b>12,01</b> /3 → | 1144,98         |  |  |  |
| Octobre      | 8,97                           | 9,08                   | 99,8961         |  |  |  |
| Novembre     | 3,89                           | 4,63                   | 5,67            |  |  |  |
| Décembre     | 0,81                           | 1,27                   | <b>8,78</b>     |  |  |  |
| Janvier 1854 | · 1,61                         | 0,45                   | 0,40            |  |  |  |
| Pévrier      | <b>— 0,38</b>                  | 9,02                   | 0,84            |  |  |  |
| Mars         | + 0,85                         | <b>→</b> 0, <b>63</b>  | 0,80            |  |  |  |
| Avril ,      | 3,36                           | 3,02                   | 2,74            |  |  |  |
| Mai.         | 8,90                           | 8,09                   | 7,28            |  |  |  |
| Jain         | 13,65                          | 12,50                  | 11,29           |  |  |  |
|              |                                | ,                      |                 |  |  |  |

Si l'on prend la moyenne des valeurs pour un de ces thermomètres, on obtient pour la température moyenne de l'année, à Stockholm:

| ۰ | 1 | pied.de | profond   | enr. | • | • | • | • | 60,60 | centigr. |
|---|---|---------|-----------|------|---|---|---|---|-------|----------|
|   |   | pieds   | <b>33</b> |      |   |   |   |   | 6,61  | <b>*</b> |

d'où résulte que la température moyenne de la terre, du moins jusqu'à trois pieds d'ensoncement, se trouve indépendante de la profondeur; et probablement ceci a lieu pour toutes les profondeurs jusqu'aux limites où cessent les variations annuelles de la température.

Notre tableau montre, en outre, que la température, vers la fin de septembre et vers la fin de mars, ou vers les époques des équinoxes de l'automne et du printemps, est la même à différentes profondeurs.

Quoiqu'il soit nécessaire d'avoir les résultats de plusieurs années d'observations pour pouvoir confirmer ces deux propositions, j'ai cru néanmoins devoir appeler sur elles l'attention des physiciens, afin qu'ils puissent les vérifier dans d'autres stations.

Cette température moyenne au-dessous de la surface du sol est supérieure à la température de l'air à Stockholm, qui est de + 5°,7 centigr.

Observations sur la température de la terre, faites à différentes profondeurs, à l'observatoire de Bruxelles, par A. Quetelet.

Il est fâcheux qu'en nous donnant les résultats de ses observations intéressantes, M. Rudberg ne nous ait pas fait connaître s'il leur a fait subir préalablement des corrections pour l'inégalité des températures à différentes profondeurs. Les indications du thermomètre, en effet, dépendent de la température de la boule du thermomètre et de celle du liquide dans les différentes parties du tube. Quand le thermomètre est à une profondeur peu grande et que la capacité de la boule est considérable par rapport à celle du tube, la correction se réduit à très-peu de chose; mais il n'en est pas de même pour les thermomètres qui descendent à une profondeur très-grande.

Désirant répondre à l'appel que fait M. Rudberg aux physiciens qui s'décupent des températures de la terre, je présente ici les résultats des observations que j'ai faites pendant l'ammée 1834, sur quatre thermomètres à esprit de vin, plongés entre la surface du sol et la profondeur d'un mètre. Vers

le milieu de l'année, trois autres thermomètres de 6, de 12 et de 24 pieds ont été également plongés en terre; mais je me réserve de faire connaître leurs indications plus tard. Ces instrumens sont observés trois fois par jour; je ne donnerai ici que les indications de midi, et sans les réductions dont j'ai parlé plus haut, parce que les corrections n'ont pu être faites encore, et que pour les thermomètres de médiocre dimension, elles se réduisent d'ailleurs à peu de chose quaud on ne considère que le résultat général de l'année.

Mes thermomètres sont plongés dans la terre, au nord de l'observatoire et à l'ombre; cette disposition diffère de celle que M. Arago a donnée aux thermomètres qu'il a exposés, dans le jardin de l'observatoire, à l'action du soleil, et pour lesquels ce célèbre physicien a recueilli une quantité d'observations curieuses dont il est fâcheux que la science soit privée jusqu'à présent.

|                             | TEMPÉRATURE A LA PROPONDEUR DE |          |          |          |  |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|--|
| MOIS DE 1834.               | 17 cent.                       | 55 cent. | 75 cent. | 1 mètre. |  |
| Janvier (I)                 | 7,36                           | 7,63     | 7,94     | 8,51     |  |
| Février                     | 3,97                           | 4,66     | 5,71     | 6,72     |  |
| Mars                        | 6,15                           | 6,54     | 6,98     | 7,54     |  |
| Avril                       | 6,58                           | 6,64     | 6,97     | 7,43     |  |
| Mai                         | 13,21                          | 12,88    | 12,02    | 11,53    |  |
| Juin                        | 15,65                          | 15,01    | 14,61    | 14,22    |  |
| Juillet                     | 18,15                          | 17,67    | 17,14    | 16,75    |  |
| Août                        | 17,71                          | 17,97    | 17,96    | 17,97    |  |
| Septembre                   | 14,85                          | 15,47    | 15,88    | 16,27    |  |
| Octobre . : '               | 11,12                          | 11,81    | 13,01    | 13,91    |  |
| Novembre "                  | 6,78                           | 8,10     | 9,37     | 10,68    |  |
| Decembre                    | 5,21                           | 5,89     | 7,08     | 8,22     |  |
| Moyenne de l'année          | 10,56                          | 10,86    | 11,22    | 11,04    |  |
| Demi-somme des max. et min. | 11-07                          | 11-31    | 11-83    | 12-35    |  |
| Différence - »              | 14-18                          | 18-31    | 12-25    | 11-25    |  |

<sup>(1)</sup> Les dix premiers jours de janvier manquent.

Analyse propre à fixer la limite de la convergence d'une série donnée par Lambeut, en 1765, pour exprimer, par la hauteur du jet, la portée des projectiles lancés dans l'air; par M. Plana.

(1) Lambert a publié, dans le volume de l'Académie de Berlin, pour l'année 1765, une dissertation Sur la résistance des fluides avec la solution du problème balistique, où il est parvenu (Voyez pag. 178), à une série qu'il paraît croire toujours convergente, quoiqu'il en ait calculé trois termes seulement. Du moins, sa phrase: mais quelque convergentes que soient ces suites, etc., autorise à penser que Lambert avait de sa série cette opinion favorable. Cependant, il suffit de calculer le terme suivant pour faire tomber une telle assertion; mais le calcul de ce terme n'est pas fort aisé; et d'ailleurs, on peut désirer une méthode plus directe pour parvenir à cette série de Lambert. Celle que je vais exposer présente, si je ne me trompe, quelques ayantages propres à la faire préférer.

(2) En supposant la résistance de l'air proportionnelle au carré  $\nu$  de la vitesse, et exprimée par  $c\nu^2$ , nous ayons, comme l'on seit,

(I) . . . . 
$$y''' = icy'' \sqrt{1 + y'^2}$$
,

pour l'équation différentielle de la trajectoire, où

$$y' = \frac{dy}{dx}$$
,  $y'' = \frac{d^3y}{dx^2}$ ,  $y''' = \frac{d^3y}{dx^3}$ .

Cette équation a lieu quel que soit le point de la courbe ch l'on place l'origine des coordonnées. Pour plus de généralité, relativement au calcul de la portée, nous prendrons, pour origine des coordonnées, le point où la tangente à la trajectoire devient parallèle au plan de projection; et cela, sans changer la direction des axes qui sont censés parallèles aux axes primitifs, dont l'origine est placée au point de départ du projectile.

Ainsi, en nommant & l'angle que le plan de projection fait avec l'horizon, nous supposerons que, pour un autre point quelconque de la courbe, où la tangente fait un angle p avec l'horizon, on a

(II). 
$$y' = \tan g \cdot \varphi = \tan g \cdot \theta + Ax + A_1x^2 + A_2x^3 + A_3x^4 + \text{etc.};$$
  
Et par conséquent;

(III). 
$$y = \int y' dx = x \tan g \cdot \theta + \Lambda \cdot \frac{x^2}{2} + \Lambda_1 \cdot \frac{x^3}{3} + \Lambda_2 \cdot \frac{x^4}{4} + \Lambda_3 \cdot \frac{x^5}{5} + \text{etc.};$$
  
 $y'' = \Lambda + 2\Lambda_1 x + 3\Lambda_2 x^2 + 4\Lambda_3 x^3 + \text{etc.};$   
 $y''' = 2\Lambda_1 + 2 \cdot 3 \cdot \Lambda_2 x + 3 \cdot 4 \cdot \Lambda_3 x^2 + \text{etc.}$ 

Ces valeurs étant substituées dans l'équation (1), il en résulte celle-ci;

(IV) . . 
$$2A_1 + 2.3A_2x + 3.4A_3x^3 + \text{etc.}$$

$$= \frac{2c}{\cos \varphi} (A + 2A_1x + 3A_2x^2 + \text{etc.}),$$

de laquelle on tire aisément la loi de formation des coefficiens  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , etc. En effet, il est d'abord clair que, en faisant x = 0, on a  $y = \theta$ , ce qui donne

$$A_{i} = \frac{A.c}{\cos_{i} \theta}.$$

En différentiant l'équation (IV) par rapport à x, et faisant ensuite x = 0,  $\varphi = \theta$  on aurait l'équation qui détermine  $A_2$ : une nouvelle différentiation donnerait  $A_3$ . Ainsi, il est manifeste que, en faisant pour plus de simplicité

$$X = A + 2A, x + 3A, x^2 + 4A, x^3 + \text{etc.},$$

on aura les équations suivantes, pourvu qu'on ait soin de faire

x=0,  $\phi=\theta$  après toutes les différentiations indiquées; savoir :

$$A_{1} = \frac{cd^{\circ} \cdot [X(\cos, \varphi)^{-1}]}{dx};$$

$$3A_{2} = \frac{cd \cdot [X(\cos, \varphi)^{-1}]}{dx};$$

$$3.4.A_{3} = \frac{cd^{3} \cdot [X(\cos, \varphi)^{-1}]}{dx^{2}};$$

$$(3.4.5...i+1)A_{i} = \frac{cd^{i-1}[X(\cos, \varphi)^{-1}]}{dx^{i-1}}.$$

Il suffit donc de connaître le premier coefficient A pour pouvoir en conclure tous les autres. Pour cela, je remarque que l'équation (I) revient à dire que,

$$\frac{dy''}{y''} = 2cdx \sqrt{1 + {y'}^2} = 2cds.$$

Donc, en intégrant cette équation, il viendra  $y'' = A.e^{2cs}$ , puisque la valeur de y'' devient égale au coefficient A, lorsque s = o et x = o.

Pour appliquer cette équation au point de départ du projectile, il faudra changer le signe de s; ce qui donnera  $y' = Ae^{-2cs'}$ ; s' désignant la longueur de la courbe depuis le point de projection jusqu'à la nouvelle origine. Mais nous avons l'équation générale

$$\nu^2 = \frac{g(1+y'^2)}{-y''},$$

qui, en nommant a la vitesse de projection et a l'angle de projection avec l'horizon, donne

$$\frac{a^2 \cdot \cos^2 a}{g} = \frac{-1}{y''} = \frac{-1}{\Lambda e^{-2es'}};$$

partant:

$$\Lambda = \frac{-g.e^{3cs'}}{a^2\cos^2 a}$$

D'un autre côté, si l'on multiplie par ds le second membre de l'équation  $y'' = Ae^{-3cs}$  et par

$$dx \sqrt{1+y'^2}$$

le premier membre, on a l'équation

$$dy'. \sqrt{1+y'^2} = \Lambda e^{-scs} ds,$$

qui, étant intégrée depuis s = o jusqu'à s == s', donne

$$\int dy' \sqrt{1+y'^2} = \frac{A}{2c} (1-e^{-2ct'}) = \frac{A}{2c} + \frac{g}{2c.a^2 \cos \cdot a}$$

Mais nous avons

$$\int dy \sqrt{1+y'^{2}} = \int \frac{dy}{\cos^{3}y} = \frac{\sin y}{2\cos^{3}y} + \frac{1}{2}\log \tan y. (4s^{2} + \frac{1}{2}y).$$

Donc, en faissent pour plus de simplicité,

(V). . 
$$F(\gamma) = \frac{\tan g \cdot \varphi}{\cos \varphi} + \log \cdot \tan g \cdot (4s^{\varphi} + \frac{\epsilon}{2}\gamma)$$
,

il viendra

(VI) . . . 
$$A = c [F(\theta) - F(\alpha)] - \frac{g}{a^2 \cdot \cos^2 \alpha}$$

Cela posé, si l'on fait

$$F(a) + \frac{g}{(a^2 \cos^2 a)} = F(\beta);$$

nous aurons

(VII) . . . 
$$\Delta = -c[F(\beta) - F(\theta)].$$

On voit par là que le coefficient A dépend de l'angle à que fait avec l'horison l'asymptote inclinée de la courbe, et de l'angle à formé par le plan de projection avec le même horison.

(3) Pour développer les équations (B), il faut remarquer que, d'après l'équation (II), on a

$$\frac{d^{2} \cdot (\cos, \varphi)^{-1}}{dx} = X \sin, \varphi;$$

$$\frac{d^{2} \cdot (\cos, \varphi)^{-1}}{dx^{3}} = X^{2} \cdot \cos, \frac{3}{\varphi} + \frac{dX}{dx} \sin, \varphi;$$

$$\frac{d^{3} \cdot (\cos, \varphi)^{-1}}{dx^{3}} = 3X \frac{dX}{dx} \cos, \frac{3}{\varphi} - 3X^{3} \cos, \frac{4}{\varphi} \sin, \varphi + \frac{d^{2}X}{dx^{3}} \sin, \varphi;$$

$$\frac{d^{4} \cdot (\cos, \varphi)^{-1}}{dx^{4}} = 3\left(\frac{dX}{dx}\right)^{2} \cos, \frac{3}{\varphi} + 4X \frac{d^{2}X}{dx^{3}} \cos, \frac{3}{\varphi}$$

$$-18 \cdot X^{2} \frac{dX}{dx} \cos, \frac{4}{\varphi} \sin, \varphi - 15 \cdot X^{4} \cos, \frac{7}{\varphi}$$

$$+12X^{4} \cos, \frac{5}{\varphi} + \frac{d^{3}X}{dx^{3}} \sin, \varphi;$$

$$\frac{d^{5} \cdot (\cos, \varphi)^{-1}}{dx^{5}} = 10 \cdot \frac{dX}{dx} \cdot \frac{d^{3}X}{dx^{3}} \cos, \frac{3}{\varphi} - 4x \cdot X \left(\frac{dX}{dx}\right)^{4} \cos, \frac{4}{\varphi} \sin, \varphi$$

$$+5X \frac{d^{3}X}{dx^{3}} \cos, \frac{3}{\varphi} - 30 \cdot X^{2} \frac{d^{3}X}{dx^{3}} \cos, \frac{4}{\varphi} \sin, \varphi$$

$$-150 \cdot X^{3} \frac{dX}{dx} \cos, \frac{7}{\varphi} + 120 \cdot X^{3} \frac{dX}{dx} \cos, \frac{5}{\varphi}$$

$$+105 \cdot X^{5} \cos, \frac{8}{\varphi} \sin, \varphi - 60 \cdot X^{5} \cos, \frac{6}{\varphi} \sin, \varphi$$

$$+\frac{d^{4}X}{dx^{4}} \sin, \varphi;$$

Etc. .

et que l'on peut écrire l'équation symbolique

$$(3.4.5....i+1)\Lambda_{i} = \frac{c[dX+d.(\cos\varphi)^{-1}]^{i-1}}{dx^{i-1}},$$

en ayant soin : 1º de transporter les exposans sur la caractéristique d, après le développement du binome; 2º de remplacer le premier terme par

$$(\cos \varphi)^{-1} \quad \frac{d^{l-1}X}{dx^{l-1}}$$

et le dernier par

$$\frac{\mathbb{X}d^{l-1}\left(\cos\cdot\varphi\right)^{-1}}{dx^{l-1}}.$$

Cela posé, on obtiendra aisément les équations suivantes;

$$A_{1} = c. \frac{A}{\cos \theta};$$

$$A_{2} = \frac{c}{3} \left\{ \frac{2A_{1}}{\cos \theta} + A^{2} \sin \theta \right\};$$

$$A_{3} = \frac{c}{3.4} \left\{ \frac{6.A_{2}}{\cos \theta} + 6.AA_{1} \sin \theta + A^{3} \cos \theta \right\};$$

$$A_{4} = \frac{c}{3.4.5} \left\{ \frac{24 \cdot \frac{A_{3}}{\cos \theta} + 24 AA_{2} \sin \theta + 12. A_{1}A^{2} \cos \theta + 12. A_{2}A^{2} \cos \theta + 12. A_{1}A^{2} \cos \theta + 12. A_{2}A^{2} \sin \theta + 3.4 \sin \theta \cos \theta + 3.4 \sin \theta \cos \theta + 12. A_{2}A^{2} \cos \theta + 120. A_{2}A^{2} \sin \theta + 60. A_{2}A^{2} \cos \theta + 120. A_{2}A^{2} \sin \theta + 60. A_{2}A^{2} \cos \theta + 120. A_{2}A^{2} \sin \theta + 60. A_{2}A^{2} \cos \theta + 120. A_{2}A^{2} \cos \theta + 120. A_{2}A^{2} \sin \theta + 60. A_{2}A^{2} \cos \theta + 120. A_{2}A^{2} \cos \theta + 120. A_{2}A^{2} \sin \theta + 360. A_{2}A^{2} \cos \theta + 120. A_{2}A^{2} \sin \theta + 360. A_{3}A^{2} \sin \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \sin \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \sin \theta \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \sin \theta \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \sin \theta \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \sin \theta \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \sin \theta \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \sin \theta \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \sin \theta \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \sin \theta \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \sin \theta \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \sin \theta \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \sin \theta \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \sin \theta \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \sin \theta \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 120. A_{4}A^{2} \cos \theta + 360. A_{4}A^{2} \cos \theta + 360.$$

d'où l'on tire;

$$A_{1} = \frac{c \cdot A}{\cos \theta}$$

$$A_{2} = \frac{c \cdot A}{3} \left\{ \frac{2c}{\cos^{3}\theta} + A \sin \theta \right\};$$

$$A_{3} = \frac{c \cdot A}{3 \cdot 4} \left\{ \frac{4c^{2}}{\cos^{3}\theta} + 8cA \tan \theta + A^{2} \cos^{3}\theta \right\};$$

$$A_{4} = \frac{c \cdot A}{3 \cdot 4 \cdot 5} \left\{ \frac{8c^{3}}{\cos^{4}\theta} + 44 \cdot c^{2}A \cdot \frac{\tan \theta}{\cos \theta} + 6 \cdot cA^{2} \cos^{2}\theta \right\};$$

$$A_{5} = \frac{c \cdot A}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} \left\{ \frac{16 \cdot c^{4}}{\cos^{5}\theta} + 208 \cdot c^{3}A \cdot \frac{\tan \theta}{\cos^{2}\theta} + \frac{16 \cdot c^{2}A^{2}}{\cos \theta} + 112 \cdot c^{2}A^{2} \cos \theta - 15 \cdot A^{4} \cos^{7}\theta + 12A^{4} \cos^{5}\theta \right\};$$

$$A_{6} = \frac{c \cdot A}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} \left\{ \frac{32 \cdot c^{5}}{\cos^{6}\theta} + 912 \cdot c^{4}A \cdot \frac{\tan \theta}{\cos^{3}\theta} + \frac{32 \cdot c^{3}A^{2}}{\cos^{3}\theta} + 944c^{3}A^{2} + 1248c^{3}A^{2} \tan \theta \cdot \theta + \frac{32 \cdot c^{3}A^{2}}{\cos^{5}\theta} + 944c^{3}A^{2} + 1248c^{3}A^{2} \tan \theta \cdot \theta + 228cA^{4} \cos^{4}\theta \right\};$$

$$A_{6} = \frac{c \cdot A}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} \left\{ \frac{32 \cdot c^{5}}{\cos^{6}\theta} + 912 \cdot c^{4}A \cdot \frac{\tan \theta}{\cos^{3}\theta} + \frac{32 \cdot c^{3}A^{2}}{\cos^{2}\theta} + 944c^{3}A^{2} + 1248c^{3}A^{2} \tan \theta \cdot \theta + 228cA^{4} \cos^{4}\theta \right\};$$

$$= \frac{c \cdot A}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} \left\{ \frac{32 \cdot c^{5}}{\cos^{6}\theta} + 912 \cdot c^{4}A \cdot \frac{\tan \theta}{\cos^{3}\theta} + \frac{32 \cdot c^{3}A^{2}}{\cos^{3}\theta} + \frac{944c^{3}A^{2} + 1248c^{3}A^{2} \tan \theta \cdot \theta}{\cos^{6}\theta} - 144c^{2}A^{3} \sin \theta \cdot \theta + 280c^{2}A^{3} \sin^{3}\theta + 105A^{5} \cos^{8}\theta \sin \theta - 60 \cdot A^{5} \cos^{6}\theta \sin \theta \right\};$$
Etc.

Etc.

Ces coefficiens se simplifient, lorsqu'il est permis de supposer nul l'angle  $\theta$ ; alors on a:

(B') . . . 
$$\begin{pmatrix}
A_1 &= cA; \\
A_2 &= \frac{3}{3}c^2A; \\
A_3 &= \frac{cA}{3.4}(4c^2 + A^2); \\
A_4 &= \frac{cA}{3.4.5}(8c^3 + 14.cA^2); \\
A_5 &= \frac{cA}{3.4.5.6}(16.c^4 + 128c^2A^2 - 3A^4); \\
A_6 &= \frac{cA}{3.4.5.6.7}(32.c^5 + 976c^3A^2 - 66.cA^4); \\
Etc.;$$

ce qui s'accorde avec les résultats trouvés par Lambert (Veyes pag. 173 du vol. de l'Académie de Berlin, pour l'année 1765).

(4) Les coefficiens A, A, A, etc. étant par la déterminés, remarquons que l'équation (III) donne

(VIII). 
$$\frac{2}{\Lambda}(y-x\tan\theta.\theta)=x^2+\frac{2}{3}\frac{\Lambda_1}{\Lambda}x^3+\frac{2}{4}\frac{\Lambda_2}{\Lambda}x^4+\frac{2}{5}\frac{\Lambda_3}{\Lambda}x_5+\text{etc.}$$

Or, en regardant x, y comme les coordonnées du point d'intersection de la courbe avec le plan de projection, on a l'équation

$$x \text{ tang. } \theta - y = y, -x, \text{ tang. } \theta,$$

pourvu que  $x_1, y_1$ , soient, relativement à la première origine, les coordonnées du point où l'on a fixé la seconde origine. Donc, en posant

(IX). 
$$Y = x \tan \theta$$
.  $\theta - y = y_1 - x_1 \tan \theta$ ,

il viendra

(X). 
$$\rightarrow \frac{2Y}{A} = x^2 + \frac{2}{3} \frac{A_1}{A} x^3 + \frac{2}{4} \frac{A_3}{A} x^4 + \frac{2}{5} \frac{A_3}{A} x^5 + \text{etc.}$$

Regardons le premier membre de cette équation comme une quantité connue: en tirant de là, par le retour des suites, la valeur de x et divisant cette quantité par cos.  $\theta$ , on aura la portion de la portée, qui est comprise depuis le point de chute jusqu'au point où l'ordonnée y, rencontre le plan de projection. Pour avoir l'autre portion, comprise depuis ce dernier point jusqu'au point de départ du projectile, il faut observer que, en changeant le signe de x, l'équation (VIII) devient

(XI). 
$$\frac{2}{A}(y+x \text{ tang. }\theta) = x^2 - \frac{2}{3}\frac{A_1}{A}x^3 + \frac{2}{4}\frac{A_2}{A}x^4 - \frac{2}{5}\frac{A_3}{A}x^5 + \text{etc.}$$

Mais, en faisant ici  $x = x_1$  et  $y = -y_1$ , le premier membre

sera égal à - 3Y , et on aura l'équation

(XII). 
$$-\frac{2Y}{A} = x^3 - \frac{2}{3} \frac{A_1}{A} x^3 + \frac{2}{4} \frac{A_2}{A} x^4 - \frac{2}{5} \frac{A_3}{A} x^5 + \text{etc.}$$

où la valeur de x, étant divisée par cos.  $\theta$ , fera connaître la première portion de la portée.

Il suit de là qu'on aura la portée totale, en sommant les deux valeurs différentes de x qui sont données par les équations (X) et (XII), et divisant cette somme par cos.  $\theta$ .

(5) L'exécution de cette opération deviendra plus facile à l'aide des formules suivantes, tirées de la théorie élémentaire du retour des suites. Soit:

$$N = x \bigvee_{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \text{etc.}}^{\pi}$$

la valeur de x, tirée de cette équation, sera de la forme

$$x = B_0N + B_1N^2 + B_2N^3 + B_3N^4 + \text{etc.}$$

et il s'agit de déterminer les coefficiens  $B_0$ ,  $B_1$ ,  $B_2$ , etc., par les coefficiens  $a_0$ ,  $a_1$ ,  $a_2$ , etc. En faisant

$$X = (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \text{etc.})^{\frac{1}{m}}$$

on a N = xX, et par conséquent  $x - N.X^{-1} = o$ . Maintenant remarquons que, si, au lieu de zéro, on avait a dans le second membre de cette équation, on aurait

$$x - N.X^{-1} = a;$$

et que de là on tirerait, d'après la série de Lagrange,

$$x = x + \text{N.X}^{-1} + \frac{\text{N}^2}{1.2} \frac{d.(\text{X}^{-2})}{dx} + \frac{\text{N}^3}{2.3} \frac{d^2(\text{X}^{-3})}{dx^2} + \text{etc.}$$

en ayant soin de faire x = a, après les différentiations indi-

quées. Donc, pour avoir la valeur de x, qui convient à l'équation N = xX, il faudra poser x = o, après les différentiations. Pour trouver ces coefficiens de la manière la plus expéditive, il conviendra de former le développement de la puissance indéterminée n du polynome

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \text{etc.}$$

sous la forme

$$(a_o + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \text{etc.})^n$$
  
=  $\Psi_o(n) + x\Psi_1(n) + x^2\Psi_1(n) + x^3\Psi_3(n) + \text{etc.};$ 

et de là on tirera immédiatement :

$$\mathbf{X}^{-1} = \Psi_{0} \left( -\frac{1}{m} \right) = (a^{0})^{-\frac{1}{m}} \frac{d \cdot \mathbf{X}^{-3}}{dx} = \Psi_{1} \left( -\frac{2}{m} \right); \frac{d^{2} \mathbf{X}^{-3}}{dx^{2}} = 2\Psi_{3} \left( -\frac{3}{m} \right)$$

$$\frac{d^{3} \cdot \mathbf{X}^{-4}}{dx^{3}} = 2 \cdot 3 \cdot \Psi_{3} \left( -\frac{4}{m} \right); \frac{d^{4} \mathbf{X}^{-5}}{dx^{5}} = 2 \cdot 3 \cdot 4\Psi_{4} \left( -\frac{5}{m} \right);$$

$$\frac{d^{i} \cdot \mathbf{X}^{-i-1}}{dx^{i}} = (2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot ... i) \Psi_{i} \left( -\frac{i+1}{m} \right).$$

En écrivant, pour abréger, [n] au lieu de

$$\frac{n(n-1)(n-2)...(n-p+1)}{1,2,3...p},$$

les fonctions de n désignées par  $\Psi_o(n)$ ,  $\Psi_1(n)$ ,  $\Psi_2(n)$ , etc., sont données par les équations suivantes :

$$\Psi_{0}(n) = a_{0}^{n};$$

$$\Psi_{1}(n) = na_{0}^{n-1}a_{1};$$

$$\Psi_{2}(n) = na_{0}^{n-1}a_{2} + [n]^{2}a_{0}^{n-3}a_{1}^{2};$$

$$\Psi_{3}(n) = na_{0}^{n-1}a_{3} + [n]^{2}a_{0}^{n-3}2a_{1}a_{1} + [n]^{3}a_{0}^{n-3}a_{1}^{3};$$

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}_{4}\left(n\right) &= na_{\bullet}^{n-1}a_{4} + \left[n\right]^{3}a_{\bullet}^{n-2}\left(2a_{1}a_{3} + a_{3}^{n}\right) + \left[n\right]^{3}a_{\bullet}^{n-3}3a_{1}^{n}a_{4} \\ &+ \left[n\right]^{4}a_{\bullet}^{n-4}a_{1}^{4}; \\ \mathbf{Y}_{5}\left(n\right) &= na_{\bullet}^{n-1}a_{5} + \left[n\right]^{2}a_{\bullet}^{n-2}\left(2a_{1}a_{4} + 2a_{3}a_{3}\right) \\ &+ \left[n\right]^{3}a_{\bullet}^{n-3}\left(3a_{1}^{n}a_{3} + 3a_{1}a_{2}^{n}\right) \\ &+ \left[n\right]^{4}a_{\bullet}^{n-4}4a_{1}^{3}a_{2} + \left[n\right]^{5}a_{\bullet}^{n-5}a_{1}^{5}; \\ \mathbf{Y}_{6}\left(n\right) &= na_{\bullet}^{n-1}a_{6} + \left[n\right]^{2}a_{\bullet}^{n-3}\left(2a_{1}a_{5} + 2a_{2}a_{4} + a_{3}^{n}\right) \\ &+ \left[n\right]^{3}a_{\bullet}^{n-3}\left(3a_{1}^{n}a_{4} + 6a_{1}a_{2}a_{3} + a_{3}^{n}\right) \\ &+ \left[n\right]^{4}a_{\bullet}^{n-4}\left(4a_{1}^{3}a_{3} + 6a_{1}^{2}a_{2}^{n}\right) + \left[n\right]^{5}a_{\bullet}^{n-5}5a_{1}^{4}a_{n} \\ &+ \left[n\right]^{6}a_{\bullet}^{n-6}a_{1}^{6}; \end{aligned}$$

$$\mathbf{Y}_{7}\left(n\right) &= na_{\bullet}^{n-1}a_{7} + \left[n\right]^{2}a_{\bullet}^{n-3}\left(2a_{1}a_{6} + 2a_{2}a_{5} + 2a_{2}a_{4}\right) \\ &+ \left[n\right]^{3}a_{\bullet}^{n-3}\left(3a_{1}^{n}a_{5} + 6a_{1}a_{3}a_{4} + 3a_{2}^{n}a_{3} + 3a_{1}a_{3}^{n}\right) \\ &+ \left[n\right]^{4}a_{\bullet}^{n-4}\left(4a_{1}^{3}a_{4} + 12a_{1}^{n}a_{2}a_{3} + 4a_{1}a_{3}^{n}\right) \\ &+ \left[n\right]^{5}a_{\bullet}^{n-5}\left(5a_{1}^{4}a_{3} + 10a_{1}^{3}a_{2}^{n}\right) + \left[n\right]^{6}a_{\bullet}^{n-6}6a_{1}^{5}a_{3} \\ &+ \left[n\right]^{7}a_{\bullet}^{n-7}a_{1}^{7}; \end{aligned}$$

$$\mathbf{Y}_{8}\left(n\right) &= na_{\bullet}^{n-1}a_{8} + \left[n\right]^{2}a_{\bullet}^{n-3}\left(2a_{1}a_{7} + 2a_{2}a_{6} + 2a_{3}a_{5} + a_{4}^{2}\right) \\ &+ \left[n\right]^{3}a_{\bullet}^{n-3}\left(3a_{1}^{n}a_{6} + 6a_{1}a_{2}a_{5} + 3a_{3}^{n}a_{4} + 6a_{1}a_{3}a_{4} + 3a_{3}^{n}a_{5}\right) \\ &+ \left[n\right]^{4}a_{\bullet}^{n-4}\left(4a_{1}^{3}a_{5} + 12a_{1}^{n}a_{2}a_{3} + 10a_{1}^{n}a_{3}a_{5}\right) \\ &+ \left[n\right]^{4}a_{\bullet}^{n-4}\left(4a_{1}^{3}a_{5} + 12a_{1}^{n}a_{2}a_{3} + 10a_{1}^{n}a_{3}a_{5}\right) \\ &+ \left[n\right]^{4}a_{\bullet}^{n-4}\left(4a_{1}^{3}a_{5} + 12a_{1}^{n}a_{2}a_{3}a_{4} + 12a_{1}a_{2}a_{3}a_{5}\right) \\ &+ \left[n\right]^{4}a_{\bullet}^{n-4}\left(4a_{1}^{3}a_{5} + 12a_{1}^{n}a_{2}a_{3}a_{4} + 12a_{1}a_{2}a_{3}a_{5}\right) \\ &+ \left[n\right]^{4}a_{\bullet}^{n-4}\left(4a_{1}^{3}a_{5} + 12a_{1}^{n}a_{2}a_{3}a_{5} + 12a_{1}^{n}a_{2}a_{3}\right) \\ &+ \left[n\right]^{4}a_{\bullet}^{n-4}\left(4a_{1}^{n}a_{5} + 12a_{1}^{n}a_{5}a_{3}a_{5} + 10a_{1}^{n}a_{2}a_{5}\right) \\ &+ \left[n\right]^{4}a_{\bullet}^{n-4}\left(4a_{1}^{n}a_{5} + 12a_{1}^{n}a_{5}a_{5}a_{5} + 12a_{1}^{n}a_{5$$

etc.

En appliquant ces formules générales à l'équation

 $+ [n]^7 a_o^{n-7} 7a.^6 a_o + [n]^8 a_o^{n-8} a_o^8;$ 

$$N = x\sqrt{1 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + etc.}$$

on trouvera que, après avoir fait

$$x = N + B_1N^2 + B_2N^3 + B_3N^4 + etc.$$

on doit prendre;

$$B_i = -\frac{1}{2}a_i$$
;

$$B_2 = \frac{5}{8}a_1^2 - \frac{1}{2}a_2;$$

$$B_3 = -a_1^3 + \frac{3}{2}a_1a_2 - \frac{1}{2}a_3$$
;

$$B_4 = \frac{23t}{128} a_1^4 - \frac{63}{16} a_1^2 a_2 + \frac{7}{4} a_1 a_3 + \frac{7}{8} a^2, -\frac{1}{2} a_4;$$

$$B_5 = -\frac{7}{2}a_1^5 + 10a_1^3a_2 - 5a_1^2a_3 - 5a_1a_3^2 + 2a_1a_4 + 2a_1a_3 - \frac{1}{2}a_5;$$

$$B_6 = \frac{7293}{1024} a_1^6 - \frac{6435}{256} a_1^4 a_1 + \frac{429}{32} a_1^3 a_2 + \frac{1287}{64} a_1^2 a_2^2 - \frac{99}{16} a_1^3 a_4$$

$$-\frac{99}{8}a_1a_2a_3+\frac{9}{4}a_1a_5-\frac{33}{16}a_1^3+\frac{9}{8}a_1^2+\frac{9}{4}a_1a_4-\frac{1}{2}a_6;$$

Etc.

Il est évident que l'équation

$$N = x\sqrt{1-a_1x+a_2x^2-a_2x^3+etc.}$$

donne

$$x = N - B_1N^2 + B_2N^3 - B_3N^4 + \text{etc.}$$

Donc, en désignant par Q la somme formée par cette valeur de x et par la précédente, on aura

$$\frac{Q}{2} = N + B_1 N^3 + B_4 N^5 + B_6 N^7 + \text{etc.}$$

(6) Ainsi, en nommant P la portée sur le plan de projection, comptée depuis le point de départ, nous aurons par l'application immédiate de cette dernière formule aux deux équations (X) et (XII):

(XIII)... 
$$\frac{1}{2}$$
. P cos.  $\theta = \left(-\frac{2Y}{A}\right)^{\frac{1}{2}} + B_{2}\left(-\frac{2Y}{A}\right)^{\frac{3}{2}} + B_{4}\left(-\frac{2Y}{A}\right)^{\frac{5}{2}} + B_{6}\left(-\frac{2Y}{A}\right)^{\frac{7}{2}} + , \text{ etc.}$ 

En faisant dans les expressions précédentes de B<sub>2</sub>, B<sub>4</sub>, B<sub>6</sub>;

$$a_1 = \frac{2}{3} \frac{\Lambda_1}{\Lambda}; \quad a_2 = \frac{2}{4} \frac{\Lambda_2}{\Lambda}; \quad a_3 = \frac{2}{5} \frac{\Lambda_3}{\Lambda};$$
 $a_4 = \frac{2}{6} \frac{\Lambda_4}{\Lambda}; \quad a_5 = \frac{2}{7} \frac{\Lambda_5}{\Lambda}; \quad a_6 = \frac{2}{8} \frac{\Lambda_6}{\Lambda};$ 

il viendra

$$\begin{split} B_{a} &= \frac{5}{18} \left( \frac{A_{1}}{A} \right)^{3} - \frac{1}{4} \left( \frac{A_{2}}{A} \right); \\ B_{4} &= \frac{77}{216} \left( \frac{A_{1}}{A} \right)^{4} - \frac{7}{8} \left( \frac{A_{1}}{A} \right)^{2} \left( \frac{A_{2}}{A} \right) + \frac{7}{15} \left( \frac{A_{1}}{A} \right) \left( \frac{A_{3}}{A} \right) \\ &+ \frac{7}{32} \left( \frac{A_{2}}{A} \right)^{3} - \frac{1}{6} \left( \frac{A_{4}}{A} \right); \\ B_{6} &= \frac{2431}{3888} \left( \frac{A_{1}}{A} \right)^{6} - \frac{715}{288} \left( \frac{A_{1}}{A} \right)^{4} \left( \frac{A_{2}}{A} \right) + \frac{143}{90} \left( \frac{A_{1}}{A} \right)^{3} \left( \frac{A_{3}}{A} \right) \\ &- \frac{11}{12} \left( \frac{A_{1}}{A} \right)^{2} \left( \frac{A_{4}}{A} \right) + \frac{143}{64} \left( \frac{A_{1}}{A} \right)^{2} \left( \frac{A_{2}}{A} \right)^{3} \\ &- \frac{33}{20} \left( \frac{A_{1}}{A} \right) \left( \frac{A_{2}}{A} \right) \left( \frac{A_{3}}{A} \right) + \frac{3}{7} \left( \frac{A_{1}}{A} \right) \left( \frac{A_{5}}{A} \right) - \frac{33}{128} \left( \frac{A_{2}}{A} \right)^{3} \\ &+ \frac{9}{50} \left( \frac{A_{3}}{A} \right)^{2} + \frac{3}{8} \left( \frac{A_{2}}{A} \right) \left( \frac{A_{4}}{A} \right) - \frac{1}{8} \left( \frac{A_{6}}{A} \right); \end{split}$$

Maintenant, si l'on fait

$$(XIV) \dots K = F(\beta) - F(\theta),$$

on aura A = - cK; et en posant

$$B_1 = c^2 B'_1$$
;  $B_4 = c^4 B'_4$ ;  $B_6 = c^6 B'_6$ 

il viendra

$$(XV).....\frac{c}{2}P\cos\theta = \left(\frac{2cY}{K}\right)^{\frac{1}{2}} + B', \left(\frac{2cY}{K}\right)^{\frac{3}{2}} + B'4\left(\frac{2cY}{K}\right)^{\frac{5}{2}} + B'6\left(\frac{2cY}{K}\right)^{\frac{5}{2}}$$

La substitution des valeurs de  $\frac{A_1}{A}$ ,  $\frac{A_2}{A}$ , etc., trouvées dans le no 3, donne:

$$B'_{2} = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{\cos^{2}\theta} + \frac{K \sin \theta}{12};$$

$$B'_{4} = \frac{1}{270} \cdot \frac{1}{\cos 4\theta} + \frac{K}{180} \cdot \frac{\tan \theta}{\cos \theta} + \frac{K^{2}}{480} \sin^{2}\theta - \frac{K^{3}}{120} \cdot \sin \theta \cos 4\theta.$$

L'expression du coefficient  $B_6'$  est fort compliquée; mais, en supposant l'angle  $\theta$  nul on a, pour la portée sur un plan de projection horizontal:

$$B'_{2} = \frac{1}{9}$$
;  $B'_{4} = \frac{1}{270}$ ;  $B'_{6} = -\frac{139}{85050} - \frac{181 \text{ K}^{2}}{18900} + \frac{\text{K}^{4}}{1050}$ ; où il faut observer que,

$$-\frac{139}{85050} = \frac{2431}{3888} - \frac{715}{288} \cdot \frac{2}{3} + \frac{143}{90} \cdot \frac{1}{3} + \frac{143}{64} \cdot \frac{4}{9} - \frac{11}{12} \cdot \frac{2}{15} - \frac{33}{20} \cdot \frac{2}{9}$$
$$+ \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{45} - \frac{33}{128} \cdot \frac{8}{27} + \frac{9}{50} \cdot \frac{1}{9} + \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{15} - \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{45.7};$$

319

$$\frac{181}{18900} = \frac{143}{90.12} - \frac{11.14}{12.3.4.5} - \frac{33.2}{20.3.12} + \frac{3}{7} \cdot \frac{128}{3.4.5.6} + \frac{9}{50} \cdot \frac{8}{9.16} + \frac{1}{4} \cdot \frac{14}{3.4.5} - \frac{976}{8.3.4.5.6.7};$$

$$\frac{1}{1050} = -\frac{3}{4.5.6.7} + \frac{9}{50.9.16} + \frac{66}{8.3.4.5.6.7}.$$

La formule (XV) donne donc, pour ce cas particulier,

(XVI). 
$$\frac{cP}{2} = \sqrt{\frac{2cY}{K}} \left[ 1 + \frac{1}{9} \left( \frac{2cY}{K} \right) + \frac{1}{270} \left( \frac{2cY}{K} \right)^2 - \left( \frac{139}{85050} + \frac{181.K^2}{18900} - \frac{K^4}{1050} \right) \left( \frac{2cY}{K} \right)^3 + \text{etc.} \right]$$

où Y est la plus grande ordonnée, et

$$K = F(\beta) = F(\alpha) + \frac{g}{c \cdot a^2 \cos^{-2} \alpha}$$

Cette série est précisément celle trouvée par Lambert, à la page 178 du vol. cité plus haut. Pour en voir l'identité, il suffit de remarquer que Lambert écrivait ce résultat ainsi :

$$2cP = 2\left(2\sqrt{\frac{2cY}{K}}\right) + \frac{1}{18}\left(2\sqrt{\frac{2cY}{K}}\right)^{3} + \frac{1}{2160}\left(2\sqrt{\frac{2cY}{K}}\right)^{5}$$

$$-\frac{1}{2^{5}}\left(\frac{139}{85050} + \frac{K.^{2}18t}{18900} - \frac{K4}{1050}\right)\left(2\sqrt{\frac{2cY}{K}}\right)^{7} + \text{etc.}$$

S'il avait calculé le quatrième terme, il aurait vu que cette série n'est pas toujours convergente; et qu'elle cesse de l'être, en général, pour des valeurs de K plus grandes que l'unité: ou, en d'autres termes, pour les trajectoires dont l'asymptote inclinée fait avec l'horizon un angle qui surpasse 40°.

La série (XVI) a été reproduite par Tempelhoff, dans un Mémoire publié dans le vol. de l'Académie de Berlin, pour les années 1788—89 (Voy. pag. 251); mais il est, ce me semble, permis de penser qu'il n'a pas remarqué l'identité de son résultat avec celui de Lambert.

(7) Appliquons la formule (XVI) à l'exemple calculé par Legendre, dans le 1° vol. de ses Exercices de calcul intégral (pag. 331-336).

En faisant, comme lui,  $\frac{1}{2c} = 1$ , on a dans cet exemple,

$$2cY = 1,400652$$
;  $K = 2,495587$ ;  $log. K = 0,3971727$ ;

log. 
$$\frac{2cY}{K} = 9.7491572$$
; log.  $\sqrt{\frac{2cY}{K}} = 9.8745786$ ;

log. 
$$\frac{1}{9} \left( \frac{2cY}{K} \right)^{\frac{1}{2}} = 8,6694933$$
; log.  $\frac{1}{270} \left( \frac{2cY}{K} \right)^{\frac{5}{2}} = 6,9415292$ ;

$$B_6' = -0.001634 - 0.059644 + 0.036941 = -0.024317$$

log. B'<sub>6</sub> 
$$\left(\frac{2c\mathbf{Y}}{\mathbf{K}}\right)^{\frac{2}{3}} = 8,5083172(-)$$
.

Il suit de là que

$$\frac{\mathbf{P}}{4} = 0.749167 + 0.046719 + 0.000874 - 0.032234;$$

$$\mathbf{P} = 3.058104.$$

En supprimant le quatrième terme — 0,032234, on aurait P = 3,187040.

Le calcul direct de Legendre, donne P = 3,1911. Ainsi, on s'approche davantage du véritable résultat en suppriment le quatrième terme de la série de Lambert. Cela prouve que cette série est divergente, et qu'on ne peut l'employer pour une approximation indéfinie: elle peut devenir utile en l'employant avec les circonspections analogues aux cas des séries que Legendre a nommées demi-convergentes.

Turin, le 19 novembre 1634.

Sur les variations du pouvoir réfléchissant d'un rhomboïde de spath calcaire, pour différens plans formant des angles voisins de ceux de polarisation. Extrait d'une lettre de M. R. Potter au Rédacteur.

« Le 28 janvier 1833, étant parvenu à obtenir une surface parfaitement plane sur un petit rhomboïde de spath d'Islande, et ayant enduit sa seconde surface de cire à cacheter noire, j'en fis, le même jour, l'essai à mon photomètre comparateur, (1) et j'obtins les résultats suivans dans le plan de la plus petite diagonale:

|                |    |      |       |   |   |                            | 1 | nci | den | ce d | correspondante pour |  |
|----------------|----|------|-------|---|---|----------------------------|---|-----|-----|------|---------------------|--|
| Angle d'incide | nc | e su | ır le | , |   | une égale réflexion sur le |   |     |     |      |                     |  |
| spath d'Is     |    |      |       |   |   | crown glass.               |   |     |     |      |                     |  |
| 5°             |    |      |       |   |   |                            |   |     |     |      | 28°                 |  |
| 5              |    |      |       |   |   |                            |   |     |     |      | 21                  |  |
| 5              |    |      |       |   |   |                            |   |     |     |      | 20 🕯                |  |
| 5              |    |      |       |   |   | •                          | • | •   |     |      | 22 <u>'</u>         |  |
| . 5            |    |      |       | • | • |                            | • | •   |     |      | 22                  |  |
| 5              |    |      | •     | • | • |                            | • | ٠   |     | •    | 23                  |  |
| 57             |    |      |       |   |   |                            |   |     | •   |      | 61,7                |  |
| 57             |    |      |       |   |   |                            |   |     |     |      | 61,7                |  |
| 57             |    |      |       |   |   |                            |   |     |     | •    | 61,7                |  |
| 57             |    |      |       |   |   |                            |   |     |     | •    | 61,5                |  |
| 57             |    |      |       |   |   |                            |   |     |     |      | 61,5                |  |
| 57             |    |      |       |   |   |                            |   |     |     |      | 61,6                |  |

» Le 29 janvier 1833, j'obtins les résultats suivaus, en observant dans le plan de la plus grande diagonale:

<sup>(1)</sup> Voyez le tome VIII, page 112 de la Correspondance mathématique.

Tom. VIII. 23

| Angle d'inciden<br>spath d'Islan |   | le |   |  | Ąn | gle | rrespondant sur le<br>rown glass. |
|----------------------------------|---|----|---|--|----|-----|-----------------------------------|
| 5°                               |   |    |   |  |    |     | 21°                               |
| 5                                |   |    |   |  |    |     | 22                                |
| 5                                |   |    |   |  |    |     | 22 ;                              |
| . 5                              |   |    |   |  |    |     | 22 <sup>1</sup>                   |
| 5                                |   |    |   |  |    |     | 22                                |
| 5                                | • | •  | • |  | •  |     | 20                                |
| 57                               |   |    |   |  |    |     | 59,2                              |
| 57                               |   |    |   |  |    |     | 59,2                              |
| 57                               |   |    |   |  |    |     | 59,1                              |
| 57                               |   |    |   |  |    |     | 59,2                              |
| 57                               |   |    |   |  |    |     | 59,0                              |
| 57                               |   |    |   |  |    |     | 59.0                              |

» 15 avril 1833. Je trouvai que l'angle de polarisation, dans le plan de la plus grande diagonale de la surface rhomboïdale, était d'environ 57°; et, dans le plan de la plus petite diagonale, d'environ 55°.

» 10 mai 1833. J'essayai, dans la matinée, au moyen du photomètre comparateur, une lame rhomboïdale de spath calcaire nouvellement polie pour cet objet, et je l'enduisis à la seconde surface de la même manière que le premier rhomboïde. Cette pièce de spath avait été polie sur mon tour avec le plus grand soin, et légèrement creusée avec du fin oxide de fer préparé pour les miroirs.

Le ciel était couvert et très-favorable à l'emploi du photomètre.

| la | Spath plus courte plan | on  | ale |   | Incidence correspondante sur le<br>crown glass. |   |   |   |   |   |   |   |      |
|----|------------------------|-----|-----|---|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|
|    |                        | 10° |     |   |                                                 |   |   |   |   |   |   |   | 25°5 |
|    |                        | 10  | •   | • |                                                 | • | • | • | • |   | • | • | 25,3 |
|    |                        | 57  |     |   |                                                 |   |   |   |   |   |   |   | 61,8 |
|    |                        | 57  |     |   |                                                 |   |   |   | • |   |   |   | 61,5 |
|    |                        | 57  |     |   |                                                 |   |   |   |   |   |   |   | 61,9 |
|    |                        | 57  |     | _ | _                                               |   |   | _ | _ | _ | _ |   | 61.7 |

| La plus longu<br>le plas |    |   |  | In | cide | ence | correspondante sur le crown glass. |   |     |   |   |              |
|--------------------------|----|---|--|----|------|------|------------------------------------|---|-----|---|---|--------------|
| 10°                      |    |   |  |    |      |      |                                    |   |     | • |   | <b>24</b> °5 |
| ,                        | 10 | • |  | •  | ٠    | •    | •                                  | • | • . |   | • | 25,7         |
| -                        | 57 |   |  |    |      |      |                                    |   |     |   |   | 59,2         |
|                          | 57 |   |  |    |      |      |                                    | • |     |   |   | <i>6</i> 9,8 |
|                          | 57 |   |  |    |      |      |                                    |   |     |   |   | 60,0         |
|                          | 57 |   |  | •  |      |      |                                    |   |     |   |   | 59,8         |
|                          | 87 | _ |  |    | _    |      | _                                  |   |     | _ |   | 60.0         |

» Ces derniers résultats s'accordent avec ceux obtenus sur une surface naturelle de spath, seulement en faisant la différence moindre. Je ne saurais tenir compte de la différence que je trouve moindre ici; ce qu'il y a de plus probable, c'est qu'elle provient de ce que la surface artificielle est libre de ces inégalités qui se trouvent toujours sur une surface naturelle, plutôt que de supposer qu'elle est due à une appréciation fautive de l'œil.

La grande différence dans les angles, sur le verre, qui correspondent à ceux de 5 et 10 degrés sur le spath, ne doit pas surprendre, car la réflexion sur le verre, de même que sur d'autres substances, varie très-peu à ces basses incidences, mais très rapidement dès que l'incidence augmente (1).

Cambridge, le 18 décembre 1834.

## ADRIEN ROMAIN ou VAN ROOMEN,

Chevalier, médecin de l'Empereur, etc., né à Louvain, le 29 septembre, mort le 4 mai 1615. (Notes communiquées par M. LE BARON DE REIFFENBERG.)

Tallemant des Réaux, qui a recueilli tant d'anecdotes et de médisances sur les personnages célèbres des seizième et dix-

<sup>(1)</sup> M. Potter reconnaît qu'il doit à sir David Brewster, l'idée des experiences dont il est parlé dans la lettre précédente.

septième siècles, n'a pas négligé la ville pour la cour, aussi curieux d'interroger la vie des savans et des gens de lettres, que celle des hommes de robe et d'épée, ou les faiblesses des grandes dames. Dans l'historiette qu'il consacre à Viète, il raconte, avec des détails nouveaux, une anecdote, dont on connaissait déjà le fonds et où figure un géomètre belge. A ce titre nous transcrirons ses paroles:

« M. Viète était un maître des requêtes, natif de Fontenay-» le-Comte, en Bas-Poitou. Jamais homme ne fut plus né aux » mathématiques; il les apprit tout seul; car, avant lui, il n'y » avait personne en France qui s'en mêlât. Il en fit même plu-» sieurs traités d'un si haut savoir, qu'on a eu bien de la peine » à les entendre, entre autres, son Isagoge ou Introduction » aux Mathématiques. Un allemand nommé Landsbergius, si je » ne me trompe, en déchiffra une partie, et depuis on a entendu » le reste. Voici ce que j'ai appris touchant ce grand homme. » Du temps d'Henri IV, un hollandais nommé Adrianus Ro-» manus, savant aux mathématiques, mais non tant qu'il » croyait, fit un livre où il mit une proposition qu'il donnait à » résoudre à tous les mathématiciens de l'Europe; or, en un en-» droit de son livre, il nommait tous les mathématiciens de » l'Europe, et n'en donnait pas un à la France. Il arriva, peu » de temps après, qu'un ambassadeur des États vint trouver le » roi à Fontainebleau. Le roi prit plaisir à lui en montrer toutes » les curiosités, et lui disait les gens excellens qu'il y avait en » chaque profession dans son royaume. — Mais, sire, lui dit » l'ambassadeur, vous n'avez point de mathématiciens, car » Adrianus Romanus n'en nomme pas un Français dans le cata-» logue qu'il en a fait. — Si fait, si fait, dit le roi, j'ai un » excellent homme. Qu'on m'aille quérir M. Viète. - M. Viète » avait suivi le conseil, il était à Fontainebleau; il vient. L'am-» bassadeur avait envoyé chercher le livre d'Adrianus Romanus. » On montre la proposition à M. Viète, qui se met à une des » fenêtres de la galerie où ils étaient alors, et avant que le roi » en sortît, il écrivit deux solutions avec du crayon. Le soir, il » en envoya plusieurs à cet ambassadeur, et ajouta qu'il lui en

» donnerait tant qu'il lui plairait, car c'était une de ces propo-» sitions dont les solutions sont infinies. L'ambassadeur envoie » ces solutions à Adrianus Romanus, qui, sur l'heure, se pré-» pare pour venir voir M. Viète. Arrivé à Paris, il trouva que » M. Viète était allé à Fontenay. A Fontenay, on lui dit que » M. Viète est à sa maison des champs. Il attend quelques jours » et retourne le redemander, on lui dit qu'il était en ville. Il » fait comme Apelles qui tira une ligne. Il laisse une proposi-» tion; Viète résout cette proposition. Le Hollandais revient: » on la lui donne, le voilà bien étonné; il prend son parti d'at-» tendre jusqu'à l'heure du dîner. Le maître des requêtes revient: » le Hollandais lui embrasse les genoux; M. Viète, tout hon-» teux, le relève, lui fait un million d'amitiés; ils dînent en-» semble et après il le mène dans son cabinet. Adrianus fut six » semaines sans le pouvoir quitter. Un autre étranger nommé » Gattade (Marin Getkalde), gentilhomme de Raguse, se fit » faire résident de sa république en France, pour conférer avec » M. Viète. Viète mourut jeune, car il se tua à force d'étudier. » Ce récit d'un style simple et négligé, intéresse par le tableau qu'il présente de l'enthousiasme naïf de la science. Mais il s'y trouve plus d'une inexactitude. Ainsi, suivant l'usage ordinaire. on nous enlève encore nos hommes distingués pour en gratifier d'autres pays; et l'on fait un allemand de Philippe Lansberg, qui était de Gand. Cet habile géomètre n'a pas d'article dans la Biographie Universelle, non plus qu'Adrien Romain ou plutôt Van Roomen (1), qu'on a pris pour un allemand, dans cette vaste galerie, parce qu'il enseigna à Wurtzbourg et que Tallemant a cru Hollandais. La vérité est qu'il naquit à Louvain d'une famille

<sup>(1)</sup> Il parait, en ce moment, un supplément à cette Biographie qui, malgré ses défauts, est encore et sera long-temps le meilleur ouvrage en ce genre. Malheureusement l'éditeur, de peur de multiplier les volumes et de lasser les souscripteurs, ne s'attache plus guere qu'à des personnages modernes, et laisse ainsi dans son ouvrage des lacunes qu'il eût été important de combler.

qui appartenait au lignage patricien de Van Redingen et qui portait pour armoiries, d'or un cheuron de gueules, accompagné en pointe d'un paon rouant de simple (1). Mais ces méprises sont si communes que M. Pichot vient encore tout récemment de nons enlever André Vésale pour le donner à l'Espagne (2).

Quant au livre auquel Tallomant fait allusion, c'est: Idea Mathematica pars prima sive methodus polygonorum qua laterum, perimetrorum et arearum cujuscunque polygoni investigandorum ratio exactissima et certissima, una cum circuli quadratura continentur. Antwerpia, apud Joannem Keerbergium, anno 1593, in-4° de 128 pages, sans les préliminaires, avec les armes de Van Roomen sur le titre (Item, Lovanii, typis Masii, 1593, in-4° (3).

Cet ouvrage est dédié au jésuite Christophe Clavius, de Bamberg, avec lequel Viète eut une dispute au sujet du calendrier: Mathematico nostri seculi tum doctissimo tum celeberrimo. L'auteur déclare, dans cette épître dédicatoire, qu'il étudia les principes des mathématiques chez les jésuites de Cologne et que Ludolphe Van Collen étuit le premier des arithméticiens passés et présens. Le préface, précédée de quelques vers de Juste Lipse, de Thomas Fienus et de Bernard Lordel, contient effectivement une notice sur les géomètres contemporains. Il faut se ressouvenir que Romanus écrivait vers l'année 1590 (4). Voici ceux qu'il mentionne; je traduirai ce qu'il dit des mathématiciens nés en Belgique.

<sup>(1)</sup> Petri Divæi opera, fol. p. 68 Rerum Lovaniens. — Septem tribus patriciæ Lovaniensis, 1754, in-12, pp. 28, 141.

<sup>(</sup>a) Ce n'est pas la seule faute que M. Pichot ait commise dans son conte intitulé l'Autopsie. Car, selon lui, Philippe II était roi en 1550 et Charles-Quint n'abdiqua qu'en 1555. Il place à la même année, l'arrestation de Vésale par l'inquisition, arrestation qu'on rapporte ordinairement à l'année 1563. Enfin il donna à Vésale 30 ans, à l'époque de l'autopsie du cadavre qu'on l'accusa d'avoir disséqué vivant; mais, en 1550, Vésale avait 36 ans et à la véritable époque 39.

<sup>(3)</sup> Bibl. Belg. 1, 19.

<sup>(4)</sup> C'est la date du privilége délivré le 7 novembre 1500.

- 1. Christophe Clavius, déjà nommé.
- 2. Gui Ubaldi.
- 3. Jean Antoine Magini de Padoue.
- 4. Jean Cornets Grotius, grand musicien en même temps que mathématicien expert.
  - 5. Ludolf Van Collen déjà nommé.
- 6. Michel Cognet a très-versé dans toutes les parties des mathé-
- » matiques, comme le prouvent et le prouveront, tant ses ouvra-
- » ges imprimés en diverses langues, que ceux qu'il a en manus-
- » crit sur l'arithmétique, la géométrie, la stéréométrie, la
- » géodésie et l'astronomie, ouvrages remplis d'un savoir singu-
- » lier et qu'il a bien voulu me montrer quand j'allai le visiter à
- » Anvers. Je passe sous silence ses belles mécaniques qui font
- · l'admiration des connaisseurs. Je ne dis rien non plus de plu-
- sieurs horloges qu'il a construites pour la ville d'Anvers,
- " d'après une théorie exposée dans un traité exprès. J'ajouterai
- and ables one mente exposes dans on mare express a diocettar
- » seulement qu'il s'occupe avec ardeur de la recherche des mo-
- » biles secondaires et que bientôt il présentera de nouveaux
- » principes sur cette partie de la mécanique. »
- 7. Nicolas Peetersen « instruit de toutes les difficultés de
- » l'arithmétique et de l'algèbre la plus transcendante. Son arith-
- » métique écrite en flamand est entre les mains de tout le monde
- » et a formé de bons et nombreux disciples. »
- 8. Simon Stevin de Bruges « a fait preuve dans les mathéma» tiques d'une capacité extraordinaire. Il a donné en français (1)
- » un traité d'arithmétique, d'après une méthode excellente, et
- " un trane u armineuque, u apres une memous excentine, el
- » tel que si même on n'eût dû plus rien attendre de l'auteur, il
- » aurait déjà rendu le plus grand service au public. Il y a pré-
- » senté en effet, dans un ordre merveilleux et tout nouveau, les
- » règles de l'arithmétique vulgaire et de l'arithmétique figurée,
- » auxquelles il a joint des applications ; il a éclairci Diophante,
- » a renfermé dans quelques propositions tout le dixième livre

<sup>(1)</sup> Anyers, 1585, in-8°.

» d'Euclide qui roule sur les quantités incommensurables, et » ajouté à son livre beaucoup d'autres détails aussi rares qu'in-» structifs. Il s'occupe maintenant à rédiger, d'après la même » méthode, une géométrie universelle, dont il a donné un » échantillon dans ses Cinq livres de problèmes géométriques » (Problematum geometricorum liv. V, 1583, in-40). Ce n'était » pas assez pour lui, car il a refait et éclairci une des plus im-» portantes et des plus difficiles parties des mathématiques, je » veux dire la statique, en l'appuyant sur des fondemens » nouveaux, confirmés par une longue expérience, et il a publié » son travail dans un flamand élégant et correct (langue qu'il " dit avoir été la mère de toutes les autres) (Leyden, 1586 in-4°). » A mon avis, il n'est rien de comparable à cet ouvrage. Le même n savant est si exercé dans la science des poids, qu'il n'en est » pas un, quelque lourd qu'il soit, qu'il ne remue avec des for-» ces médiocres ou un instrument peu compliqué. Il a été chargé » des constructions destinées à mettre la terre à l'abri des eaux. » dans les cantons maritimes, et j'apprends qu'il s'acquitte de cet » emploi à l'applaudissement et à l'admiration d'un chacun. q. Ticho brahé.

10. Valentin Otton.

Après ces hommes alors célèbres, il nomme quelques-uns de ses disciples et spécialement deux étudians en médecine, qui l'avaient aidé dans ses calculs, Bernard Lordel de Muysen (1) et Jean Vanden Weege de Boxtal. Il y joint Thomas Fæsius d'Anvers, Corneil Opmeer de Delft et les imprimeurs, qui, sans se livrer proprement à l'étude des mathématiques, en répandaient la connaissance par leurs publications, tels que François Raphelengius, familier avec toutes les langues, non pas seulement de l'Europe, mais du monde entier; Jean Bellerus (2) et Jean Keerberg d'Anvers, enfin Jean Maes de Louvain.

Cette préface intéressante est suivie du fameux problème ana-

<sup>(1)</sup> Mosomensem.

<sup>(2)</sup> J'ai inséré sa notice dans le tome LVII de la Biographie Universelle.

lytique, proposé à tous les savans de l'univers: Problema mathematicum omnibus totius orbis mathematicis ad construendum propositum, problème que Montucla a fait suffisamment connaître (1). Adrien Van Roomen, après l'avoir énoncé, ajoute qu'il ne doute pas que Ludolf Van Collen a en trouvé la solutiou, saltem in numeris solinomiis.

Il est de fait que dans tout ce qui précède, Van Roomen ne cite pas un français, et en ce point Tallemant des Réaux est exact.

Mais si Viète résolut facilement le problème de Romanus, celui-ci ne sut pas aussi heureux quand Viète lui posa ce problème: trois cercles étant donnés, on en demande un quatrième qui les touche tous les trois. Il est aussi à remarquer, que malgré son admiration pour Viète qui, dans la narration de Tallemant, ressemble à de l'idolâtrie, il parait se mettre sans saçon au dessus de lui, dans la présace de sa trigonométrie, pendant qu'il enseignait à Augsbourg: Canon triangulorum sphæricorum. Moguntiæ, typis Joan. Albini, 1609, in 4°, car comparant sa méthode à celle du géomètre français, il ajoute: Praxibus octo partim consimilibus, partim excellentioribus Viètam superavimus.

VIR DU MUITIÈME VOLUME.

<sup>(1)</sup> Histoire des Math. 1, 609.

• . • 

# TABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES ET DES AUTEURS, POUR LES MUIT VOLUMES DE LA CORRESPONDANCE MATMÉMATIQUE ET PHYSIQUE.

Nota. Les chiffres romains indiquent les volumes, et les chiffres arabes le numéro des articles. Les noms des auteurs qui ont donné des articles originaux à la Correspondance, sont marqués d'une astérisque.

#### A.

Académie, Bruxelles, I, 110, 163 et 164. - Paris, 248. - Bruxelles, 301. - Paris, 303. - Bruxelles, 350; II, 48, 54, 182. - Turin, 185. -Bruxelles, 237. - Berlin, 246. - Bruxelles, III, 59, 116 et 175. -Paris, 177. — Bruxelles, 263; IV, 397; V, 275, 403; VI, 73, 78, 150, 217, 275 et 342. - Paris, 394. - Braxelles, VII, 62 et 137. - Berlin, 140. Absorption de la lumière, VIII, 114. Achromatisme, III, 209. — IV, 203. — V, 258. — VII, 231. Acoustique, I, 287. — II, 22 — III, 145. Aimantation, VII, 200; 316; 317. \_ VIII, 95. Airy, anneaux colorés, VII, 258. — Cercle mural, 374. Algèbre, III, 257, 259. Alliages , I, 7, 18. Almanach de La Haye, II, 242. — V, 273. Ampère \*, électrodynamique, I, 276. ... Id. II, 35. ... Vitesses virtuelles. 276 et 362. - Maguetisme , VII , 195 Annales de l'université de Leyde, I, 23. — Gand, 83. — Leyde, 91. — Utrocht, 222. - Louvain, II, 55. - Leyde, 108. - Louvain, III, 100. Annales mathématiques, II, 303-309 - III, 177. Anneau de Saturne, VII, 299 Annexuz colorés, VII, 208

Antinori, force électromotrice du magnétisme, VII, 195 et 268.

Annuaire de Maestricht, III, 55. - IV, 281.

Aplanétiques, lignes, V, 1. - 109. - 188. - 190.

Arago, lumière des corps incandescens, I, 22. — Températures, I, 73. —

Magnétisme par rotation, I, 153. — Id. II, 160. — 253. — Passage de mercure, VII, 232. — Photométrie, VIII, 108.

Arpentage, problèmes d', I, 254. – V, 215.

Artillerie, III, 118 - VI, 32.

Astronomie, III, 215. — 262. — 314. — 243.

Aurores boréales, III, 213. — VII, 56. — VIII, 5.

#### B.

Babbage \*, logarithmes , IV , 400. — Sur les alphabets , VII , 135. — Ses constantes , VII , 13

Bailly, élémens de physique, I, 170.

Baily, sur le pendule, VIII, 252.

Balbi \*, statistique, IV, 402. - Id V, 358.

Balistique, I, 351. — III, 256. — VII, 128. — VIII, 305.

Bangma, latitudes, I, 286.

Barlow \*, achromatisme, III, 209. -- IV, 203. -- V, 268. -- VII, 23.

Baromètre, I, 93. — II, 307. — IV, 374. — VIII, 180 et 267.

Bax, mémoire couronné, II, 109.

Benoît \*, A, étoiles filantes, VII, 351.

Bequerel, électricité, VII, 195 et 200.

Berthevin, arithmétique, II, 189.

Bessel, sur le pendule, V, 255. - VI, 220.

Bevel, quadrature, IV, 401.

Beyerinck, canaux, IV, 345.

Bibliothèque des connaissances utiles . IV , 70. - 190.

Biéla, taches du soloil, III, 91.

Billard, jeu de, IV, 77.

Blanchet \*, coniques, II, 216.

Bobillier \*, polyèdres , III, 181. — Son algèbre , 267. — Coniques , 270. — Surfaces du deuxième ordre , 281. — Problème , IV , 2. — Surfaces du deuxième ordre , 27. — 152. — 157. — Problème , 172. — Surfaces du deuxième ordre , 216.

Bode, VI, 141.

Bonafoux, échelle brouette, II, 28.

Bourdon, son algèbre, I, 247.

Bouvard \*, Al., calcul des planètes, I, 12. — Comète de 1825, 143. — Des

planètes, I, 146. — Comètes, II, 288. — Météorologie, III, 180. — 309. — Baromètre, IV, 374. — Passage de mercure, VII, 232.

Bouvard \*, Eug., Comètes, VII, 349. — Influence de la lune, VIII, 857.

Bradley, ses ouvrages, VII, 369. — VIII, 50.

Brandès \*, sa physique, V, 83. — VI, 167.

Brianchon, géométrie, II, 186.

Brouwer, mémoire couronné, II, 109.

Bruno, problème, II, 145.

Bulos, chaleur, I, 246. — Sa mécanique, II, 185.

Burdach, époques de la vie, VI, 223.

C.

Cacciatore, sur une nébuleuse, III, 91.

Calcul conjectural, 1I, 305.

Calcul des différences, VIII, 235.

Calcul différentiel, II, 221. — 244. — 830. — II, 278. — V, 339.

Calcul intégral, II, 332.

Camper, nécrologie, I, 300.

Capocci, taches du soleil, III, 91.

Carnot, centres de gravité, III, 78.

Carrés, méthode des moindres, VII, 1.

Caustiques, I, 14. — 147. — 268. — 336. — II, 81. — III, 228. — V, 1. — 109. — 116. — 188. — VII, 13. — VIII, 27 et 89.

Centre de gravité, I, 199. — III, 78. — VI, 32.

Centre des moyennes distances, VI, 92.

Chasles \*, surfaces du deuxième ordre, IV, 294. — 363. — V, 6. — 44. —
Bolaires, 85. — Moyennes distances, 106. — Caustiques, 116. — Coniques, 137 et 173. — Caustiques, 188. — Courbes du troisième degré, 231. — Relations métriques des figures, 281. — VI, 1. — Système de coordonnéss, 81. — Mécanique, 92. — Focales, 207. — Coniques, 255 et 272. — Sur les cônes, 289. — Surfaces du deuxième degré, 312. — Spirale, VII, 41. — Statique, 84. — Coniques, 295. — Dynamique, 352. — Problème, VIII, 56. — Rayons de courbure, 58. — Surfaces du deuxième degré, 128.

Chalcur, I, 150. - IV, 384. - VI, 324. - VIII, 223.

Choc des gaz, III., 24. - 92.

Chronomètres, prix pour les meilleurs, VII, 320.

Clément, chimie, II, 95.

Coefficient de la grande inégalité de Jupiter, VIII, 255 et 275. Collimateur, I, 167. Combustion, IV, 248. - 249. - 380.

Comètes, I, 143. — II, 19. — 131. — 159. — 223. — 251. — 263. — 346. — 364. — III, 21. — 118. — IV, 248. — 272. — VI, 338. — VII, 159. — 272. — 349. — VIII, 31.

Coordonnées, nouveau système de, VI, 81. - VII, 273.

Cornée, VI, 384.

Cornelissen \*, sur les États-Unis , VII , 236,

Cost-Jordaens \*, problème, II, 309.

Couleurs accidentelles, VIII, 221.

Couples , I , 270.

Courbes du troisième degré, V, 231. — En général, VI, 315. — Du troisième degré, VII, 79.

Courbure, rayon de, I, 130. - VIII, 58.

Courtois, statistique, IV, 198. — 398. — VI, 339.

Cousinery, sa géométrie perspective, V, 126.

Crahay \*, météorologie, II, 31. — Grèle, 95. — Rotation d'une lentille, IV, 46. — 177. — Météorologie, 186. — V, 46. — VI, 179. — Chaleur, 324. — Aurore boréale, VII, 56. — Météorologie, 177. — VIII, 166. — 246.

Crelle, son journal, Il, 254. — III, 177. — IV, 273.

Crépuscule, plus court, II, 97.

Cristallographie, V, 178.

#### D,

Dandelin \*, coniques, I, 82. — Projections stéréographiques, 266 et 210. — Contact des sphères, II, 14.]— Plus court orépuscule, 97. — Projections, III, 9. — Sa mécanique, 49. — Polaires, 277. — Vaisseaux insubmersibles, 311. — Difficulté en mécanique, IV, 241.

Dauberesse \*, divors problèmes, II, 309. — 315. — III, 7.

De Behr\*, problème, IV, 1. — Jou de billard, 77. — Problème, 163.—Étoiles filantes, VII, 352.

Décès, leur loi, 1, 78. - II, 230. - III, 41.

Decuyper \*, polygonométrie, VII, 309.

Déclinaison magnétique, II, 225.

De Gelder, sou ouvrage sur les signes, I, 290. — Son calcul différentiel.

II, 244. — Ses autres ouvrages, 294. — Sa géométrie, 51. — III, 51. —
Sur l'étude des sciences, III, 111.

De Haldat, magnétisme, VI, 77.

De Humboldt, VI, 76. — Hagnétisme, 145. — Photemétrie, VIII, 110.

Delambre, son histoire de l'astronomie, III, 215.

```
Delesenne *, polerisation , I, 238.
De Lindenau, VI, 226.
De Maistre, son photomètre, VII, 104.
Demanci, sur l'école polytechnique, III. 175.
Demontferrier *, théorie des nombres , V, 94 et 97. - Réclemation, 174.
Densité de la neige, VI, 213.
De Rieuport, notice nécrologique, V, 242.
De Pontécoulant *, sur la théorie de Jupiter, VIII, 275.
De Prony *, dyname , II , 304. - Population spécifique , VIII , 387.
De Reiffenberg *, statistique, V, 279. — Sur Rodolphe de Bruges, VIII. 264.
  - Sur Martin Dorpius, 286. - Sur Adrien Romain, VIII, 226.
De Salis *, rotation des corps , IV , 100.
De Sæmmering , taches du soleil , VI , 227.
Desprets, sa physique, III, 267.
Devyver, hydrostatique, III, 110.
Dilatation des liquides, IV, 345.
Diricq, traduction de Legendre.
Donker-Curtine, mémoire couronné, II, 121. — Vitesse du vent, III, 57.
Drapies, dictionnaire minéralogique, I, 300.
De Boisaymé, courbe décrite par le chien qui suit son maître, V, 279.
Du Chayla, partage de la ligne droite, I, 113.
Duhamel, courbe à trois foyers, VII, 23.
Dulong, gaz, I, 216.
Dupin, Ch., sa mécanique, II, 63. — Courbe à treis feyers, VII, 23.
Dupont, gnomonique, I, 171.
Durée de la vision, III, 27. - V, 230.
Dyname, II, 304.
Dynamique, III, 97. — 207. — 208. — IV, 38. — 46. — 106. — 134. — 177.
```

#### E.

234. — 204. — V,227. — 329. — VI,25. — 81. — VII,128. — 169. — 183. — 217. — 267. — 297. — 363. — VIII,18. — 63 — 187. — 306.

Ebullition, IV, 333.
Éclairage, III, 174.
Éclipses, I, 287. — VII, 224.
Écluses, I, 169.
Égter \*, problèmes, II, 128 et 157.
Ékama, sur Gemma fristus, I, 287. — Récrologie, II, 180.
Electrodynamique, I, 226. — II, 35. — 361. — VI, 361.
Elimination, V, 190.

Encke \*, VI, 143. — Eéthode des moindres carrés, VII, 1. — Formules de transformation des coordonnées, 273.

Equations algébriques, IV, 291. - V. 30.

Equations numériques, II, 48 et 218.

Equations réciproques, II, 153,

Equerre, I, 254.

Erchinger, polygones, II, 179.

Ermerins, mémoire couronné, II, 111. - 115. - Mectricité, IV, 197.

Etats-Unis Statistique , VII , 236.

Etofles Changeantes, III, 23.

Etoiles doubles, VII, 77.

Etoiles filantes, II, 104 - 167. - 227. - 283. - VII, 360. - VIII, 5.

Etoiles nébuleuses, III, 91.

## F.

Fafchamps, machine à vapeur, IV, 282.

Faraday, force electromotrice du magnétisme, VII, 195. — Optique, 366

Fergola, trigonométrie, H, 267.

Fermat, théorème de, III, 5.

Finlaison, mortalité, V, 277.

Fischer, diapasons des divers théâtres, II, 247.

Flamme, IV, 329. - V, 254.

Flaugergnes rosée, 1, 31.

Floryn, des roues, I,286.

Focales, I, 82. — IV, 37. — V, 361. — VI, 207.

Fohmann \*, sur la cornée , VI , 348.

Fonctions semblables, V, 201. — Angulaires, VI, 277.

Forbes \*, sur la réunion d'Oxford , VII , 262. — Electricité , 368 Forces , II , 336.

Forir, son arithmétique, I, 237.

Foster, sur le pendule, IV, 201. - VIII, 252.

Fourier, théorie de la chaleur, I, 167.

Fractions continues, II, 69. - VII, 36.

Figure Continues, 12, 00. - 12,

Francœur, sa mécanique, I, 247.

Fresnel, ascension des nuages, I, 71.

G.

Gambart \*, comète, 1823, I, 143. — Comète, 1825, II, 29. → Comète, 1826, 131. — Id. 293. — 346. — 364. — III, 21. → 118. — IV, 373. — VI, 338. — Passage de mercure, VII, 232. — Comète, 272.

Garnier \*, trigonométrie plane, I, 5 et 6. - Problème sur les mélanges, 7. - Intérêts composés, 83 et 37. - Sections coniques, 47. - Intérêts composés, 51. — Polyèdres, 64 et 118. — Ellipse, 121. — Rayons de courbure, 130. - Triangles, 177. - Coniques, 194. - Parabole, 274. -Trigono., 311. - Géom., II, 1. - Perspective, 3. - Problèmes, 7. -Analyse, 89. — Équations réciproques, 153. — Problèmes, 193. — Des météores, 296. - Problèmes, 325 et 327. - Son arithmétique, 359. -Transversales, III, 45. — 106. — 163. — IV, 67. — 143 et 265. — Sur les probabilités, 269. - Météorologie, VII, 269. Gaudin, introduction de l'algèbre à la géométrie, I, 166. Gauss, calcul des résidus, I, 172. — Visite chez ce savant, VI, 176. Gautier \*, Alfr., comète, II, 34. — Observatoires, VI, 74. — 388. — Observatoire de Genève, VII, 43. Gaz, expansion, I, 216. Gelées remarquables, III, 157. Gemma Frisius, sa notice, I, 341. Gergonne \*, caustiques, I, 149. — Annales, I, 241. — Caustiques, I, 268. Gerono \*, forces, II, 336. — III, 16. — 78. — 137. — 224. Ghirelli, traduction de l'astronomie de A. Quetelet, V, 279. Glæsener \*, électrodynamique, VI, 391. Gnomonique, I, 91. — 171. Gobel\*, sa géométrie, I, 241. — Parabole, 272. — Géométrie descriptive, 348. - Sa géométrie, IV, 278. Goethe, visite chez, VI, 168. Gregory \*, dynamique, IlI, 208. - Polyèdres, VII, 269. Grêle, III, 95. Griffiths, Mary, expérience de vision, VIII, 215. Groetaers \*, problème, II, 202. - Id. 259. - Id. 274. Groetaers \*, J.-B., problèmes, III, 197. Gruyer, philosophie, III, 169. Guinard, mémoire couronné, I, 83. — Id. II, 359. Gunther, théorie des ombres, 11, 298.

#### H.

Hachette \*, ses ouvrages , I , 307. — Problème , II , 142. — Pyramides , 211. — Choc de l'air , III , 24. — Id. 92. — 144. — Tubes fulminaus , IV , 247. — Traité élémentaire des machines , 279. — Lieux géométriques , 285. — Sa géométrie descriptive , IV , 398. — Sur une pompe , V , 260. — Son histoire des machines à vapeur , VI , 221. — Courbe aux trois foyers , VII , 32. — Surfaces réglées , 168. — Aimantation , 200. — Sur les quadrilatères , 214. — Géométrie descript , 360. — Id. VIII , 54.

Halo, 11, 281.

Hamilton \*, de Dublin , caustiques , VIII , 27. — Optique , 60 et 200. — Calcul des différences , 225—256.

Hansen \*, son observatoire, VI, 62. – Théorie de Jupiter, VIII, 255—275. Harding, visite ches, VI, 178.

Marriot, ses ouvrages, VIII, 50.

Hayen, Éd., sur les lettres des alphabets, V, 259-398.

Hensmans, son répertoire, III, 58.

Herschel\*, Sir John, prix de l'Institut, I, 184.—Couleurs des fiannes, V, 254.—Optique, VII, 77.—Absorption de la lumière, VIII, 114.—Sur l'apophyllite, 221.—Calcul des différences, 235.

Mayfelder, sur le suicide, [V, 309.

Histoire des mathématiques, I, 33. — II, 211. — VI, 221.

Hollert, sa physique, III, 59.

Horner \*, de Zurich , polyèdres , VI , 378.

Huber, Burnaud, sur la neige, VI, 341.

Huguenin, artillerie, III, 118.

Hydrostatique, III., 110.

Huyghens, ses manuscrits, I, 108.

### I.

Institut d'Amsterdam, I, 285. — II, 184. — III, 313. — IV, 344. — VI, 155.

Institutions de bienfaisance des Pays-Bas, IV, 283.

Instruction, carte figurative, III, 263.

Intérète composés, I, 38-37-51. - II, 196.

#### J.

Jupiter, coëfficiens de la grande inégalité, VIII, 255 et 275.

#### K.

Kater, collimateur, I, 167. — Anneau de Saturna, VII, 299. Keil \*, aimantation, VII, 316.

Kesteloot \*, notice sur Ekama , II , 190.

Kayser, éclipses, 1, 287.

Kickx, météorologie, II, 100.

Ksemts, météorologie, VI, 175. Krayenhoff, magnétisme, III, 54. — IV, 180. Kries, magnétisme, VI, 175. Kumps, polyèdres, I, 45. — II, 56.

#### L.

Lacroix, arpentage, II, 301. — Calcul différ. et intégr. IV, 278.

Laisné, éducation physique de l'enfance, III, 266.

Lambert, sa formule pour le mouvement des comètes, I, 13. .... Sur la formule de balistique, VIII, 305.

Laplace, exposition du système du monde, I, 101. — Probabilités, I, 231.

- Mécanique céleste, I, 309. - Sa mort, III, 61.

Latitudes, I, 286. — III, 286.

Leblanc \*, problème, III, 5.

Lefrançois \*, géom. anal., IV, 296. — Id. V, 34. — Id. 100. — Optiqua, 120.

- Géom. anal., 379. - VI, 315. - Statique, VIII, 66.

Legrand, magnétisme terrestre, IV, 340.

Lehman, comètes, II, 251.

Lemans, construction des mappes, III, 52.

Lemaire \*, sur les naissances, II, 178. — Projections, 217. — Décès, 230.

— Discours d'inauguration, 250. — Sa géométrie, IV, 74. — 276.

Leschevain \*, problèmes, II, 66—133—261—263—323 — III, 121—128. Lettres de l'alphabet, IV, 339—392— VII, 136.

Lévy \*, quadrilatère gauche, IV, 3. — Surfaces du deuxième ordre, 18. — Pesanteur spécifique, VI, 208. — Statique, 261.

Ligne droite, I, 113.

Lipkons \*, espentage, I , 254. -- Optique, IV, 244.

Lebetto \*, parallélogramme des forces , I, 7. — Ses mélanges mathématiques , 107. — Géométrie , 271. — Mélanges , 296. — Séries , II , 53. — Son annuaire hollandais , 126. — Problèmes , 262 et 266. — Sur les naissances et décès , III , 41. — Annuaire , III , 53. — Sa traduction de l'astronomie de Quetelet , 262. — Calcul des latitudes , 286 — Problème , IV , 169. — Annuaire , IV , 197. — Problèmes , 233. — Sur les naissances , V , 197. — Mortalité , VI , 149. — Probabilités , 157.

Lohrman \*, étoiles filantes, II, 282. — Uranographie, 297. — Sur les observatoires d'Allemagne, III, 85. -- Son observatoire, VI, 162.

Lombard, VI, 163.

Loterie, IV, 286.

Loxodromie, I, 87.

Lune, son influence sur l'atmosphère, VIII, 257.

#### M.

Machines à vapeur, IV, 253. Maclaurin, son théorème, II, 89. — Son épithaphe, IV, 328. Macriens \*, de la combustion , IV , 248 et 330. — Sur la flamme , 249. Magistrini, sa polygonométrie, VII, 309. Magnétisme par rotation, I, 153. — II, 160, — terrestre, IV, 180. — V, 224. - VI, 66-70-77-211-317, - du fer doux, 327, - terrestre, 340, du fer doux, VII, 54. — Sa force électro-motrice, 195, — terrestre, 202, - des volcans, 206, - du fer doux, 316, - VIII, 9, - terrestre, 63 et 217. Malthus, statistique, VIII, 15. Manderlier \*, problèmes, II, 140-199-320. - III, 3-65-183. - IV, 155. - V, 218. Marées, VIII, 12. Mareska, sur l'électrodynamique, II, 361. — Caustiques, IV, 195. Martin Dorpius, notice sur, VIII, 286. Martinelli \*, Paul, transversales, VII, 43. Massdarjedschisade, trisection de l'angle, II, 205 et 271. Mathieu, astronomie, III, 216. Matteucci, chaleur animale, VIII, 223. Maxima et minima, II, 71 –135. — VI, 45 –258. — VIII, 238. Mayer, construction des mappes, III, 52. Mélanges, problème sur les, I, 7. Mercure, son passage sur le soleil, VII, 232 et 357. Météores, I, 73. — II, 296. — VII, 376. Météorologie, II, 100-287. - III, 31-114-150-211-309. - IV, 183 -186 -203. - V, 65-146. - VI, 179. - VII, 177-269. - VIII, 166 Meyer \*, problème , II, 69. — Sur la perspective , III , 210. — Élimination , V, 100. Meyer, sur la loterie, IV, 282. Modler, météorologie, VI, 146. Mœbius, VI, 164. Moll, sur le son, I, 287. - Vitesse des animaux, IV, 275. - Magnétisme du fer doux, VI, 327. Monge, sur son portrait, II, 255. - Courbe aux trois foyers, VII, 32. -Système de coordonnées, 273. Moreau, César, II, 284. Moreau de Jonnès, sur les décès, lI, 234.

Morren \*, sur une couronne lunaire , II , 349. — Ulusion d'optique , IV. 181, — Sur l'ébullition du lait , 332.

Morin, société météorologique, V, 359.

Mortalité, tables de, I, 217. - III, 43-105. - VI, 149.

Mourgue, sur les décès, II, 232.

Muncke, VI, 231.

Munchow, optique, VI, 238.

Musée de Bruxelles , III , 62.

#### N.

Naissances, sur la loi des, I, 16. — III, 37 – 40. — V, 197. Neige, VI, 213 et 241.

Necker-Saussure \*, action des volcans, VII, 206.

Nerenburger \*, problèmes, III, 65—122—124. — Rotation des corps, IV, 134.

Newton, son erreur sur la loi des résistances, VIII, 187.

Nicholson, sa mécanique, II; 299.

Nicollet \*, comète de 1823, I, 143. - III, 118.

Nicolai, VI, 234.

Nobili, électricité, VII, 198 et 268. — Piles thermo-électriques, VIII, 282.

Noel \*, problèmes sur les alliages, I, 118. — Sur les centres de gravité, 199. — Arithmétique, 137. — Son algèbre, 239. — Géom. anal., 288. — Sur les nombres, 323. — Maxima, II, 71 et 135: — Géom. anal., III, 184.

Pendule composé, 230. — Son algèbre, 259. — Ses mélanges d'algèbre, 260. — Problèmes, IV, 4-87-149-212 et V, 22. — Arpentage, 216. — Nombres polygonaux, 347. — Corps de révolution, VI, 61. — Problème, 204. — Sur les séries, VII, 185. — Projections, VIII, 238.

Nombres, théorie des, III, 71-124-137. - V, 94 et 97.

Nombres polygonaux, V, 347. — VI, 199 et 239.

Nuages, ascension des, I, 71.

#### O.

Observatoires, celui de Bruxelles, 1, 67 et II, 249.— D'Allemagne, III, 85 et 204.— De Bruxelles, III, 236.— D'Angleterre, IV, 313 et V, 58.— De Bruxelles, 135.— De Genève, 266, et VI, 74.— D'Allemagne, 126, 161 et 225.— De Genève, VII, 48.— Bruxelles, 65.— De Varsovie, 76.— De Genève, 267 et VIII, 17.

Observations astronomiques de Paris, II, 356. Obici \*, Pierre, sur les quadrilatères, VI, 258. Olbers, visite chez, VI, 186.

Olivier \*, Th., transversales, III, 123. — Conlques, 126. — Polyèdres, 187. — Surfaces du second ordre, IV, 9. — Pelaires, 90. — Surfaces du second ordre, 96.—228. — Coniques, V, 51. — Stéréotomie, 334.—338. Coniques, 391.

Onglets coniques, II, 149.

Optique, IV, 244-393. — V, 120-222-394 — VI, 69-131. — VII, 77-288-365.—VIII, 6-69-89-200-211-217.

Orages, III, 212

Orbites des comètes, VII, 159 et VIII, 31.

Ottema \*, problème , IV , 351.

#### P.

Pagani \*, vitesses virtuelles, II, 19—94 et 158. — Spiriques, 237. — Problème, 339. — Vitesses virtuelles, III, 75. — Analyse, 136. — Résonnance, 145. — Théorie de la chalcur, 237. — Dynamique, IV, 38. — Sa géométrie, 74. — Points brillans, 127. — Problème, 226. — Rotation des corps, 234. — Théorie des équations, IV, 291. — Dynamique, IV, 304. — Théorie de la chalcur, 384. — Optique, V, 222. — Dynamique, 227 et VI, 26. — Mécanique, 87. — Analyse, VI, 210. — Balistique, VII, 128. — Mécanique analytique, 169—217—257—297 et VIII, 62.

Payen, sa chimie, II, 247.

Péclet, éclairage, III, 174. — Traité de la chaleur, lV, 279. — Sa physique, VI. 158.

Pelletier, nécrologie, !, 357.

Pendule, III, 280. — IV, 174—201. — V, 255—337. — VI, 221. — VIII, 253.

Perspective, II, 3. - III, 183-210.

Philadelphie, mémoires de, II, 184.

Philosophie des sciences, III, 111-169.

Photometre, VIII, 104.

Physique, III, 114-216-237-267. - IV, 181.

Piles thermo-électriques, VIII, 282.

Plana \*, sur les caustiques, VII, 13 et 85. — Bynamique, VIII, 18. — Ser une erreur de Newton, 187. — Sur la balistique, 305.

Plucher, système de coordonnées, VI, 81.

Poggendorf, météorologie, VI, 144.

Polaires, III, 187-277. — IV, 90-296. — V, 85-281 et VI, 1.

Polarisation, I, 275-328. - III, 30.

Polygones, I, 271. — II, 179. — III, 8. — IV, 349 et VII, 278.

Poncelet \*, lignes du troisième degré , VII , 79. — Relation métrique des figures , 118 et 141.

Population, II, 170. - III, 246. - IV, 194. - V, 186 et VIII, 227.

Potter \*, de Munchester , caustiques , VIII , 89. --- Photomètre , 112. --- Réflexion bur le spath , 251.

Projections stéréographiques , I, 256-816. — III , 9.

Purkonje, sur la rétine, VII, 215.

Q.

Quadrature du cercle, III, 173. — IV, 401.

Quadrilatère gauche, XIV, 3.--VII, 314.

Questions de concours, Leyde, I, 31. — Utrecht, 176. — Liége, 240. — Louvain, 250. — Gand, 251. — Gand, 282. — Gruningue, 256. — Leyde, II, 36. — Louvain, 130. — Liége, 208. — Gand, III, 119. — Liège, 179. — Louvain, 179.

Questions à résoudre, I, 32—112—176—253—310—357. — if, 63—130—192—256—308—366. — III, 64—120—189—219—268—318. — IV, 78—148—204—284—348—406. — V, 84—186—260—280—260—406. — Vi, 80—160—223—276—344—396.

Quetelet \*, mouvement moyen des planètes, I, 12. — Caustiques, 14-14. - II, 81. - III, 228. - V, 1-109. - Loi des naissances, I, 16. - Stir la formation d'un observatoire à Bruxelles, I, 67. - VH, 56. - Calcul de la hauteur d'un météore, I, 78. - Loi des décès, I, 78 - Triangles sphériques, I, 86. - Des orbites planétaires, I, 188. - Sur Grégoire de St-Vincent, I, 154. - Mortalité, I, 217. - Rectification approchée de la circonférence, I, 253. — Sections confques, I, 265-254. — 11, 78. — III, 14-73-274. - Polarisation, I, 275. - III, 80. - Sur Gemma Prisins, I, 343. — Sur les points brillans, II, 15. — III, 221. — IV, 118. — Étoiles filantes, II, 104-107 et 227. - Problèmes, 147 et 215. - Lettre h Villorine, II, 179. - Sur un halo, II, 281. - Son astronomie, II, 368. III, 262 et V, 279. — Sur la population, III, 41 — 346. — IV, 194. — V, 128. — Positions de physique, III, 55. — Transversales, III, 67. — Sur le choc de l'air, III, 92. — Statistique, III, 100 et 158. — V, 74 et 77. - VII. 208 et 211. - Rotation d'une lentille, IV, 48. - Loterie, IV, 62. - Polaires, IV, 94. - Tremblement de terre, IV, 183. - Statistique des journaux, IV, 192 et 258. - Son calcul des probabilités, IV. 269. - Observatoires d'Angleterre, IV, 318 et V, 58. - Sur la finmme. IV, 329. - Sur les alphabets, IV, 339. - Sur les crimes, IV, 177. - VI 215 et 273. — Théorie des courbes IV, 190 et 263. — Magnétisme, IV. 224 — VI, 66 — 211 — 317 — VII, 54 et 203. — Rotes sur l'Allemagne VI, 126 — 161 et 225. — Densité de la neige, VI, 213. — Taille de l'homme, VI, 332. — Aurore boréale, VII, 60. — Influence des saisons sur l'homme, VII, 130. — Électricité par le magnétisme, VII, 195. — Passage de Mercure, VII, 232. — Polygones sphériques, VII, 278. — Anneau de Saturne, VII, 309. — 2º lettre à M. Villermé, 321. — Rotes sur l'Angleterre, VIII, 1. — Sur l'aimantation, VIII, 95. — Photomètre, VIII, 105. — Sur la vie moyenne, VIII, 232. — Température terrestre 303.

#### R.

Rapport de la circonférence au diamètre, II, 257 .- 309.

Rau \* de Heidelberg , prix des grains , V, 354.

Rectification app. de la circonférence, I, 253.

Reiss\*, surfaces, IV, 355. — Id., V, 35. — Fonctions semblables, V, 201. — Question de minima, VI, 45. — Problèmes, 295 et 368. — Courbe aux trois foyers, VII, 123.

Relations métriques des figures, VI, 1 - VII, 118 - 141.

Renard \*, baromètre, I, 93 - II, 307.

Repsold, ses instrumens, VI, 135. — Sa mert, 218.

Résonnance, III, 145.

Révolution (corps de), VI, 61.

Reynaud, mélanges, I, 245.

Rigard \*, édition de Bradley, VII, 369 - VIII, 50.

Roche \*, nombres poligonaux, VI, 199. — Id., 239. — Trisection de l'angle, 375. — Composition des angles, VII, 39.

Rodolphe de Bruges, sa notice, VIII, 254.

Romain, Adrien, VIII, 391.

Rosée , I, 19 - 81 , 839.

Rouveroy, sa physique, IV, 199.

Rudberg \*, magnétisme terrestre, VIII, 63. --- Hagn. et optique, 217. --- Température de la terre.

S.

Sabine \*, astronomie , III , 314. — Pendule , IV, 174 et V, 265.
Saisons , leur influence sur l'homme , VII , 120.
Saint Vincent , Grégoire de , I , 158.

```
Saturne, son anneau, VII, 299.
Sauveur*, météores, III, 156 et 211.
Scheer de Lionastre, balistique, I, 371 et III, 258.
Schenck*, passage de Mercure, VI, 358.
Schmidt, mélanges, III, 172.
Schmitz, lieux géométriques, II, 58.
Schow, températures, II, 348.
Schumacher, son observatoire, VI, 128.
Schröder, almanak, II, 243.
Sections coniques, I, 47.—81.—121.—137.—194.—314.—354. — II, 17.—
  77.—814. — III, 14.—73.—126.—270.—274.—IV, 149.—294.—363.
  —V, 6.—51.—137.—173.—391. — VI , 255.—272. — VII , 295.
Séries, II, 52.—265.—III, 261.—VI, 185.—VII, 185.
Simon Stévin, poids de l'air, I, 100.
Simonoff, calcul intégral, 1, 166.
Simons, dilatation, IV, 345.
Simpson, Th., sur les nombres, I, 128.
Sluys*, triangles, I, 114 — Parabole, I, 137.—Rectification, 1, 163.
Smits, éd. statistique, III, 262.
Société de Harlem ; I, 350 ;-II, 294 ;- de Lille, 363 ;- de Liége, IV, 64; --
  de Liége, 403.—Id. VI, 159.—VII, 59.
Soleil, III, 91.—VI, 227. – 345.
Somerhausen *, instruction, III, 253.
Somerville, Mad., magnétisme, II, 161.
8on, I, 287.—II, 22.
South, son observatoire, IV, 319.—Id., VIII, 18.
Sphère, II, 1.—13.—VI, 204.—VII, 278.
Spirale, VII, 41.—VIII, 54.
Spiriques, II, 237.
Statique, II, 336.—339.—III, 16.—100.—137.—311.—IV, 241.—V,
  106.—VI, 81.—92.—261.—VII, 84.—VIII, 66.
Statistique, II, 287.—III, 213.—214.—262.—IV, 57.—62.—140.—141.—
  192.—258.—261.—341.—398.—399.—402.— V,74.—77.—177.—197.—
199.
  --238.--261.--354.--356.--396.--399.--VI, 71.--150.--215.--273.--338.
  -- VII , 208.--211.--821 --- 368.-- VIII , 14.--124.-- 289.
Steichen *, problèmes, V, 47. - Id., 49 - Id., 237. - VI, 302. - VII, 268.
Stéréotomie, V, 324.—386.
Stern de Gættingue *, fractions continues, VII, 36.
Stratford *, dynamique, III, 207 .- Nautical almanac, VIII, 17.
Strootman *, problème, IV, 354.
Surfaces du second ordre, III, 281.—IV, 9.—18.—27.—96.—152.—157.—
     Tom. VIII.
                                                            25
```

216.—228.—294.—355.—V, 44.—VI, 289.—312.—VIII, 128. Surfaces réglées, VII, 168.

### T.

Taille de l'homme, III, 161.-VI, 832.

Tandel \*, Ch , problème , 310.-Choc des billes , III , 84.

Tandel \*, Em., statistique, VIII, 289.

Taylor, théorème de, II, 89.

Températures, I, 73.—II, 348.—VIII, 301 et 302.

Thilo \* de Francfort, cristallographie, V, 158.—Resure des hauteurs, V, 337.
—Sur la figure du soleil, VI, 345.

Tielemans \*, question de géométrie analytique, IV, 196.

Timmerhans \*, centre de gravité des canons, VI, 32.

Timmermans \*, vitesses virtuelles , I , 132 — Suite , 207.—Id. 334.—Caustiques , 336.—Coniques , II , 75.— Onglets coniques , 149.—Équations , 218.

Maguétisme , 226.—Calcul différentiel , 330.— Polygones , IV , 349.

Transversales, II, 363.—III, 45.—65.—106.—123.—163.—IV, 67 —143.—265.—VII, 43.

Tredgold, chalcur, I, 213.

Tremblemens de terre, III, 156.—IV, 183.—204.—400.

Triangles rectilignes, I, 114.—177.—179.—III, 65.—121.—185.—IV, 206.—V, 22.

Triangles sphériques, I, 80.

Trigonométrie plane, I, 5 et 6.-177.-311.

Trisection de l'angle, II, 205.-271.-VI, 375.

Trombe, VII, 269 .- 357.

Tubes fulminaires, IV, 247.

Tunnel, IV, 52.

#### U.

Uylenbroek, édition de Huyghens, I, 108.—Mémoires couronnés, II, 113 et 116.

V.

Valérius, sur les séries, V, 358.

Vallejo, manuel de mathématiques, V, 274.

Vals\*, calcul des comètes, VII, 159 et VIII, 31.

Van Beek, instrument de polarisation, VI, 155.

Van Bréda, sur Camper, I, 300.

Vander Elst, sa géométrie, VI, 76.

Vander Maelen, son Atlas de l'Europe, V, 404.

Vanderjagt, sa géométrie, III, 116.

Vangalen, sur le pendule, VI, 221.

Van Marum, catalogue, II, 245.

Van Mons\*, rosée, I, 339.

Van Rees\*, sur Degelder, 1, 290. — Son II, 22.—Calcul intégral, 333.—Sur les focales, IV, 37.—Équations algébriques, V, 30.—Sur les focales, V, 361.—Séries, VI, 185.—Fonctions angulaires, 277.

Van Tuyl van Serooskerken, mémoire couronné, II, 108.

Van Utenhoven, son catalogue, III, 53.—Télescopes, IV, 344.

Vapeur, force élastique, I, 216.—III, 198.
Verdam \*, mémoire couronné, I, 23.—Id. I, 87.—Id. I, 222.—Id. II, 123.—
Rectification de la circ., 257.—Sur Degelder, 294.—Coniques, 314.—
Mécanique, III, 97.—Statistique de Groningue, III, 214. — problèmes, IV.

209.—Machines à vapeur, 263. — Sa mécanique, V, 199. — Id., 401. — Id., VI, 395.

Verhulst \*, mém. couronné, I, 27.—Analyse, II, 80.—Arith. 196.—Théorème de Fermat, III, 5.—Rombres, 71.—Problèmes, 270.—Loterie, IV, 57.—141.
Réclamation, V, 174.—Calcul différentiel, 329.—Dynamique, VII, 183.
Vie moyenne, VIII, 232.

Villermé \*, mortalité, I, 220.—II, 235.—285.—III, 37.—75.—Taille, III, 161.

Villot, jeu des échecs, I, 244.

Vincent, sa géométrie, II, 186 et III, 168.

Vision, [V, 51.

Vitesses virtuelles, I, 87.—132.—207.—334.—II, 19.—94.—276.

Volcans, leur action magnétique, VII, 206.

Vriend des Vaderlands, Ill, 57.

## W.

Wallace, d'Édimbourg, trigonométrie plane, I, 7.

Wartmann \*, passage de mercure, VII, 387.

Weiler \*, sur le contact des sphères, VI, 204.

Weimar\* (prince de Saxe), polyèdres, IV, 349.—Sur les États-Unis, VII, 236.

Wells, rosée, I, 19.
Wenkebach, mém. cour., II, 119.
Wenzel, polyèdres, II, 57.
Westphal, étoiles changeantes, III, 23.
Whewell \*, bandes colorées, 394.—VI, 233.
Wilson, son théorème, III, 71.
Willems, statistique, V, 84.

PIR DE LA TABLE GÉNÉRALE.



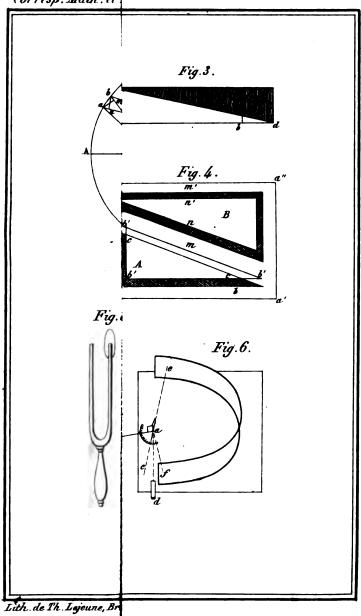

· • ,↓ -• 

.

ä . • .

| Iome VI    | igues. |             |       |                |                                       |     | Mém. de M. Eug. Bouvard |     |      |          |          |  |
|------------|--------|-------------|-------|----------------|---------------------------------------|-----|-------------------------|-----|------|----------|----------|--|
|            | 19     |             |       | 22             | 23                                    | 24  | 25                      | 26  | 27   | 28       |          |  |
| 756,       | e jou  | r lui       | naire | • .            |                                       |     |                         |     | · ·  |          |          |  |
| ·          |        | $\bigwedge$ |       |                |                                       |     |                         |     |      |          |          |  |
|            | ./     |             |       | ,              |                                       | ,   | /                       | ·   |      |          |          |  |
| 756,0      |        |             | 1     |                |                                       |     | /                       | \   |      |          |          |  |
| Moyenn     | erale. |             | `     | \<br>-         |                                       |     |                         | -   | - :- |          |          |  |
| 755°, d    |        |             |       | V              |                                       |     |                         | 1   |      |          | /        |  |
| 700,4      |        |             |       |                |                                       |     |                         |     | 1    | _ /      | /        |  |
|            |        | ,           |       |                |                                       |     |                         |     | ,    | <b>√</b> |          |  |
| 755, 0     |        |             |       | -              | •                                     | •   |                         |     |      |          |          |  |
| m m        | ••     |             |       |                | •                                     | 1   | ;                       |     |      |          |          |  |
| 2, 4       | •      |             |       |                | 1                                     | ٠   | . 1                     | :   | •    | . 1      |          |  |
|            |        |             |       |                |                                       |     |                         |     | •    |          | -        |  |
| m n<br>1 , | rale   |             | ;     | <i>\</i> .     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |     | / ;\                    | \   |      |          |          |  |
|            |        | <u> </u>    | <br>/ | <del>/</del> - |                                       | _ + | •                       | -   | 7 –  |          | <u> </u> |  |
| ma         | •      |             | ~     | •              |                                       | i   | ;                       | - • |      |          |          |  |
|            | ı      |             |       |                | ٠                                     | ;   |                         | - • |      |          |          |  |

• · 

#### BULLETIN

DE

## L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET BELLES-LETTRES DE BRUXELLES.

1832. — Nº 1.

Séance du 4 février.

M. Raoux, directeur, faisant les fonctions de président;

M. Dewez, secrétaire perpétuel.

L'académie décide: 1° qu'on nommera pour chaque semestre, trois commissions de trois membres chacune, dont la première pour les lettres, la deuxième pour les sciences naturelles et la troisième pour les sciences physiques et mathématiques; elles examineront les mémoires lus ou envoyés pendant le courant du semestre par des membres ou des correspondans, et proposeront à l'académie, dans la dernière séance du semestre, ceux qui pourraient faire partie du volume à imprimer; 2° qu'on présentera dans les procès verbaux des séances les communications scientifiques et littéraires qui auront été

faites, et des sommaires substantiels des mémoires qui auront été lus. Ces procès verbaux ou bulletins seront imprimés de manière à pouvoir être rendus publics dans la huitaine qui suit la séance. On les distribuera de la manière suivante :

- 1º Aux membres ordinaires et honoraires;
- 2º Aux correspondans;
- 3° Aux principales académies et établissemens scientifiques de ce pays et de l'étranger;
- 4º Aux journaux de Bruxelles et à des savans qui auraient témoigné le désir de les recevoir.

Les procès verbaux seront en outre insérés dans le recueil des Mémoires, où ils remplaceront le Journal des séances.

Le secrétaire présente ensuite les ouvrages suivans :

Philosophical transactions of the royal society of London, for the year 1830. 2 vol. in-4°.

Idem, for the year 1831. 2 vol. in-4°.

Fellows of the society. 1831. In-4°.

Proceedings of the royal society. 1830-1831. In-8°.

— De la part de cette société.

Dictionnaire géographique de la province de Liège, par M. Ph. Vander Maelen, membre de cette académie.

— De la part de l'auteur.

Programme des prix proposés par l'académie royale de dessin, peinture, sculpture et architecture de la ville de Gand, pour le concours de 1832. — De la part de M. Van Hulthem.

M. le baron de Reiffenberg présente des documens inédits pour servir à l'histoire de la servitude en particulier et de la propriété en général. Quatre chartes des années 1008, 1086, 1096, 1225, l'une d'affranchissement, deux autres de servitude volontaire, la dernière de donation ecclésiastique, donnent lien à plusieurs observations sur les coutumes, les mœurs et les antiquités du pays. Un fragment unique d'un cartulaire de l'abbaye de Saint-Hubert, écrit au XIII siècle, ajoute à l'intérêt de ces recherches.

M. Cauchy fait part de deux découvertes importantes, l'une à Samson, province de Namur, d'un calcaire qui, d'après les essais exécutés dans les ateliers de M. Vander Maelen, à Bruxelles, serait éminemment propre à la lithographie, si la couleur un peu trop foncée de cette pierre ne rendait pas le travail plus difficile que sur les pierres de Munich et de Bourgogne; l'autre, dans la province d'Anvers, d'une pierre susceptible de fournir le ciment romain, employé en Angleterre dans les constructions hydrauliques et notamment dans celles du tunnel de Londres.

M. Quetelet donne lecture d'une lettre de M. Hachette, de l'institut de France et correspondant de l'académie, par laquelle il lui fait part qu'ayant dû s'occuper dans son cours de géométrie descriptive à la faculté des sciences de Paris, de la théorie des surfaces réglées à élémens gauches, et de la méthode à suivre pour leur mener des plans tangens, il a été conduit à la proposition suivante:

Étant données une droite de la surface réglée générale (celle qui a pour directrices de sa génératrice trois courbes quelconques), et trois normales en trois points de cette droite, le paraboloïde hyperbolique dont la génératrice a pour directrices ces trois norma-

les, est le lieu géométrique des axes de tous les hyperboloïdes de révolution tangens à la surface réglée suivant la droite donnée de cette surface.

#### BULLETIN

DE

## . L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET BELLES-LETTRES DE BRUXELIÆS

1832. — Nº 5.

Séance du 2 juin.

M. Quetelet, directeur, faisant les fonctions de président;

M. Dewez, secrétaire perpétuel.

Le secrétaire donne lecture d'une lettre, du 8 mai dernier, par laquelle M. le marquis de Fortia, correspondant, fait hommage à l'Académie d'un exemplaire imprimé de son ouvrage intitulé : Homère et ses écrits.

Le secrétaire présente un ouvrage intitulé : Tour du monde, ou voyage du rabbin Péthachia, de Ratisbonne, dans le douzième siècle, publié en hébreu et en français, accompagné de notes historiques, géographiques et littéraires, par M. Éliacin Carmoly, grand rabbin. — De la part de l'auteur.

M. Quetelet présente un recueil intitulé : Premier anniversaire de la révolution nationale de la Lithuanie et des terres russiennes, célébré à Paris le 25 mars 1832.

— De la part de M. Jullien, correspondant.

M. Dumortier présente un ouvrage intitulé : Obser-

vations on the organs and mode of secundation in Orchideæ and Asclepiadeæ. By Robert Brown. — De la part de l'auteur, correspondant.

M. le baron de Reissenberg fait lecture de la seconde partie de son mémoire contenant des particularités inédites sur Charles - Quint et sa cour; ces recherches qu'il avait présentées à la séance du 7 avril dernier, sont renvoyées à la commission des lettres.

Il dépose sur le bureau un recueil de Mémoires sur les anciens grands fiefs de la Belgique. Histoire des comtés de Durbui, de la Roche et de Daelem. Il en sera donné lecture à l'une des prochaines séances.

M. Quetelet lit une lettre de M. Bouvard, membre de l'institut de France et correspondant de l'Académie, relativement au passage de mercure sur le soleil, qui a eu lieu le 5 mai dernier. A Paris, l'état du ciel n'a permis d'observer que l'entrée de mercure sur le disque solaire: l'observation a été faite par MM. Mathieu, Savary et Eugène Bouvard. M. Arago s'est occupé de mesurer le diamètre de la planète. M. Gambart a pu observer, à Marseille, le commencement et la fin du phénomène; il a de plus observé mercure et le soleil à leur passage au méridien. M. Quetelet communique aussi les observations qu'il a faites, à Bruxelles, malgré l'état nébuleux du ciel et la médiocrité-des instrumens qui seuls ont pu être placés jusqu'à présent à l'observatoire, par suite de l'abandon des travaux ; il a pu observer la sortie, le passage des deux astres au méridien et le contact intérieur de l'entrée; des nuages n'ont pas permis de voir le contact extérieur.

M. Quetelet donne aussi lecture de ses Recherches sur le poids de l'homme, présentées à la séance précé-

dente. Les principales conclusions de ce travail sont :

- 1º Dès la naissance, il existe une inégalité, pour le poids et pour la taille, entre les enfans des deux sexes: le poids moyen des garçons est à Bruxelles de 3<sup>k</sup>.20; celui des filles de 2<sup>k</sup>.91: la taille des garçons est de 0<sup>m</sup>.498; celle des filles de 0<sup>m</sup>.483.
- 2° Le poids de l'enfant diminue un peu jusques vers le troisième jour après sa naissance, et il ne commence à croître sensiblement qu'après la première semaine.
- 3º A égalité d'âge, l'homme est généralement plus pesant que la femme; vers l'âge de douze ans seulement, un individu de l'un et de l'autre sexe a le même poids.
- 4º Quand l'homme et la femme ont pris leur développement complet, ils pèsent à peu près exactement vingt fois autant qu'au moment de leur naissance; et la taille n'est qu'environ trois fois et un quart ce qu'elle était à la même époque.
- 5° Dans la vieillesse, l'homme et la femme perdent environ six à sept kilogrammes de leur poids et sept centimètres de leur taille.
- 6º Pendant le développement des individus des deux sexes, on peut regarder les poids aux différens âges, comme proportionnels aux cinquièmes puissances des tailles.
- 7º Après le développement complet des individus des deux sexes, les poids sont à peu près comme les carrés des tailles.

On déduit des deux relations précédentes que l'accroissement en hauteur est plus grand que l'accroissement transversal, comprenant la largeur et l'épaisseur.

8° L'homme atteint le maximum de son poids vers 40 ans; et il commence à perdre d'une manière sensible à 60 ans 9° La femme n'atteint le maximum de son poids que vers l'âge de 50 ans. Pendant le temps de sa sécondité, c'est-à-dire de 18 à 40 ans, son poids augmente d'une mansère peu sensible.

10° A égalité de taille, la femme pèse un peu moins que l'homme avant d'avoir la hauteur de 1m.30; elle pèse un peu plus pour les tailles plus élevées.

11° Le poids moyen d'un individu, quand on ne considère ni le sexe ni l'âge, est de 44<sup>k</sup>.7; et, en tenant compte des sexes, il est de 47<sup>k</sup>. pour les hommes et de 42<sup>k</sup>.5 pour les femmes.

#### BULLETIN

DE

## L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

RT BELLES-LETTRES DE BRUXELLES.

1832. — Nº 6.

#### Séance du 7 juillet.

- M. Quetelet, directeur, occupant le fauteuil;
- M. le baron de Reissenberg, faisant les fonctions de secrétaire.

La société royale de Londres annonce l'envoi de différens ouvrages qui sont depuis parvenus à l'Académie.

- M. Van Hulthem, au nom de la société d'agriculture et de botanique de Gand, dépose sur le bureau le procès verbal de la 47° exposition publique de cette société.
- M. Villermé, chargé avec quatre autres personnes, par la commission de salubrité du département de la Seine, de rédiger un rapport sur les ravages du choléra, communique, par l'entremise de M. Quetelet, les résultats de ses travaux et de ceux de ses collégues. Ces sa-

vans ont reconnu que les écarts de régime ont une influence réelle sur le nombre des victimes que frappe la maladie; que les grands et brusques changemens dans la température et même dans la pesanteur de l'atmosphère. paraissent avoir pour effet immédiat de donner une nouvelle activité à la cause du choléra; que le choléra est bien décidément la maladie des hommes faits et des vieillards; que si la maladie est contagieuse, elle l'est si peu qu'il ne faut pas craindre de toucher les malades, de les approcher, de respirer leur haleine; que les chlorures et tous les autres préservatifs prétendus de la maladie. qui ont été partout si vantés, n'en préservent point; enfin qu'une fois qu'on est atteint du choléra, la probabilité d'en mourir va toujours en augmentant après l'âge de 30 ans, et qu'au-dessous de celui de 12 à 15. elle s'accroît à mesure qu'on se rapproche de la naissance.

- M. Sauveur présente, de la part de M. Moreau de Jonnès, une note sur le traitement du choléra par le sel marin.
- M. le baron de Reiffenberg lit un Mémoire sur les comtés de Durbui, de la Roche et de Daelem, annonce la seconde partie de son Essai de statistique ancienne de la Belgique et fait de vive voix les observations suivantes sur l'hôtel-de-ville de Louvain:
- "La prochaine démolition de la porte de Hal à Bruxelles, qui a excité les vives réclamations de quelques amis des arts, m'a fait penser que l'Académie n'entendrait pas sans intérêt quelques détails sur un des plus beaux monumens qui, dans notre pays, appartiennent à l'architecture improprement appelée gothique. Cet édifice si remarquable par l'harmonieuse simplicité de son plan, la délicatesse, la variété, la richesse de ses

ornemens, fut construit, suivant P. Divæus, vers l'an 1450, et terminé environ dix ans après. Juste-Lipse tient le même langage; mais Gramaye place le commencement de la construction de cet hôtel-de-ville à l'année 1448. Des recherches que j'ai faites dans les archives de Louvain m'ont démontré que Gramaye était ici l'écrivain le plus exact. Je trouve en effet dans le tome II d'un recueil en flamand, rédigé par le greffier G. Boon, et intitulé Antiquitates Lovanienses, que la première pierre fut posée le jeudi après Pâques 1448, et que l'ouvrage fut achevé en 1463. Les différentes sommes payées, chaque année, pour cet objet sont énumérées dans le manuscrit cité, et dans un autre intitulé: Generalen index van de chartres en de documenten, tom. II, pag. 179; on lit, dans le numéro 201, que la dépense totale monta à 32,986 florins 10 sous, monnaie du temps.

J'ai vainement cherché à découvrir le nom de l'architecte et ceux des artistes qui lui prêtèrent leurs secours. J'incline à croire cependant qu'Otton van de Putte, qui se signala en 1482 dans la guerre contre Guillaume de la Marck et qui consacra dans l'église de Saint-Pierre la bannière de ce seigneur qu'il avait prise en combattant, fut un des sculpteurs dont le ciseau exécuta une partie des bas-reliefs qui représentent, dans les impostes des niches, des sujets de l'écriture sainte. En effet cet artiste est le seul de Louvain dont on conserve le nom à cette époque. Divæus en parle Rerum Lov., lib. 1, cap. 14.

Quoi qu'il en soit, ce monument a beaucoup souffert de l'injure du temps, et ses élégantes tourelles menaçaient ruine quand, il y a quatre ans, M. Everaerts, jeune architecte de Louvain, offrit de réparer le dommage. L'entreprise était difficile, il fallait ressusciter un genre de construction abandonné. M. Everaerts étudia avec un soin extrême chaque pierre en particulier, fit prendre des moules des moindres fleurons, des modèles des moindres morceaux de fer qui attachent les meneaux des minarets ou girandoles à la fois diaphanes et solides et des galeries en forme de dentelles, puis il les démolit avec des précautions extraordinaires pour les rétablir ensuite en se servant de pierres nouvelles, de quelques anciens morceaux gratés ou réparés à l'aide du mastic et de la pierre artificielle. Mais, par malheur, asin de mettre de l'harmonie entre ces pièces de rapport, et de les préserver de l'action dévorante de l'air, il a cru devoir étendre sur le tout un vernis qui, du moins à présent, ôte à la pierre sa teinte pittoresque et vénérable, tandis que le ciseau lui avait déjà enlevé ce flou et ce fruste qui ont tant de charme pour l'œil de l'homme de goût et de l'antiquaire.

M. Everaerts se propose d'étendre son système de réparation à toute la façade. Mais peut-être que, dans les détails infinis des bas-reliefs, il rencontrera des difficultés plus grandes. Les objets étant plus près du spectateur, l'examen en sera plus sévère. En second lieu, comment restaurer ce qui ne laisse plus ni vestige ni empreinte? comment refaire ces bizarres tableaux sans avoir deviné tout le moyen âge? Enfin, si tout redevient neuf, poli, lisse, si le vernis s'étend impitoyablement partout, on aura sans doute un édifice plus brillant, plus dameret, mais qui, par cela même, perdra son plus précieux caractère.

Quoi qu'il en soit, M. Everaerts fait preuve d'un rare talent et d'une haute intelligence. Entouré d'ouvriers et d'artistes, dont il a formé en quelque sorte l'éducation gothique, il peut rendre les plus grands services pour la réparation de nos autres édifices du même genre.

L'hôtel-de-ville de Louvain me conduit à dire quelques mots d'un autre monument qui se rattache à notre histoire, et qui est menacé d'une destruction imminente; c'est le tombeau des duchesses de Brabant, Marie et Mathilde, mortes en 1211 et 1226, et duquel Butkens et Van Gestel nous offrent une représentation trèsinexacte. Ce tombeau, incrusté dans la muraille des bas côtés du chœur de l'église de St-Pierre, est habituellement chargé de chaises que l'on y empile sans précaution, au point qu'une des deux figures est presqu'entièrement brisée et l'autre fort mutilée.

Je finirai donc cette note en exprimant un vœu: naguères il existait dans certaines provinces des commissions chargées d'enregistrer les monumens d'arts qui se trouvent dans chaque localité, de les décrire et de pourvoir à leur conservation. Il me semble que l'Académie, tutrice née de l'archéologie nationale, ne sortirait point de ses attributions en se mettant en communication avec le Gouvernement pour provoquer des mesures à cet égard, et obtenir pour elle ou pour d'autres, les facilités nécessaires, afin de garder à la patrie quelques-uns de ses premiers titres de gloire.

M. Quetelet lit ensuite une lettre de M. Barlow qui est parvenu à construire une lunette de 8 pouces d'ouverture sur 8 pieds 8 pouces de distance focale, en faisant usage de ses lentilles fluides. Ce savant s'attache particulièrement à réduire la longueur de la distance focale, au moyen d'un objectif composé de deux lentilles plano-convexes.

M. le Ministre de l'Intérieur demande l'avis de l'Académie sur un projet de légende pour la médaille votée au Régent par le Congrès national. La légende projetée ne donne lieu à aucune observation.

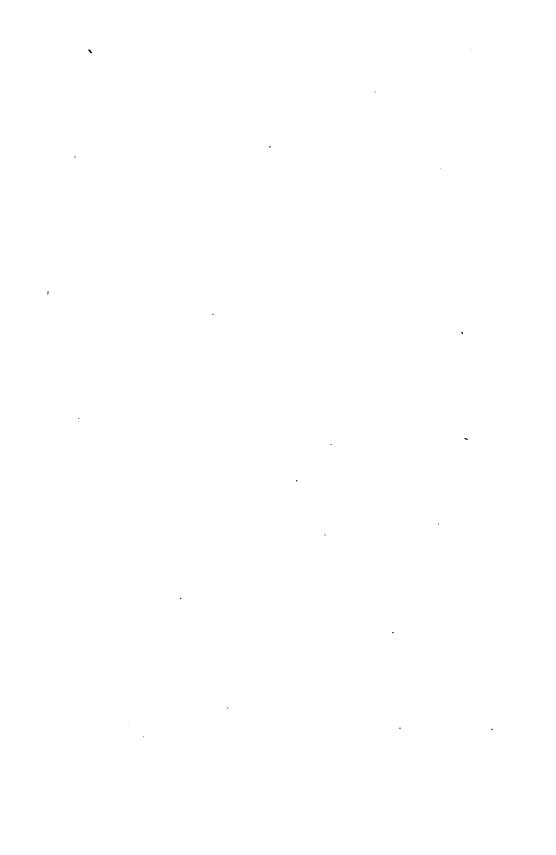

. • . 

## BULLETIN

DE

## L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET BELLES-LETTRES DE BRUXELLES.

1832. — nº 7.

#### Séance du 13 octobre.

- M. Quetelet, directeur;
- M. Dewez, secrétaire-perpétuel.

Le secrétaire rend compte de la correspondance, et présente les ouvrages suivans :

De la part de l'Institut de France: 1° Notices et cxtraits des manuscrits de la bibliothéque du roi et autres bibliothéques, publiés par l'Institut royal de France, faisant suite aux notices et extraits lus au comité établi dans l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Tom. XII, 1831, in-4°;

- 2º Histoire et Mémoires de l'Institut royal de France, Académie des inscriptions et belles - lettres. Tom. IX, 1831, in-4°;
- 3° Mémoires présentés par divers savans à l'Académie royale des sciences de l'Institut de France, et imprimés par

son ordre. — Sciences mathématiques et physiques. 1830, un vol. in-4°;

4° Mémoires de l'Açadémie royale des sciences de l'Institut de France. Tom. X et XI, 1831 et 1832, in-4°.

De la part de la Société royale de Londres: Philosophical transactions of the royal Society of London. For the year. 1832. Part. I, in-4°.

De la part de la Société royale de littérature de Londres: Transactions of the royal Society of literature of the united kingdom. Vol. II, part. I.

American philosophical Society, held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. Vol. IV, new series. – Part. I, 1831, in-4°.

De la part de M. Van Mons, membre ordinaire: Abré gé de chimie à l'usage des leçons. Seconde partie. 1832. in-12.

De la part de M. Babbage, correspondant: Table of the logarithms of the natural numbers, from 1 to 108,000. By Charles Babbage, esq.

Le secrétaire lit le rapport des membres de la commission des sciences naturelles sur le mémoire dont M. Quetelet a donné lecture à la séance du 2 juin der nier, contenant ses Recherches sur le poids de l'home aux différens âges, et il a été résolu qu'il serait institutes le recueil des Mémoires de l'Académie.

Le secrétaire donne lecture d'une lettre de M. le present Van Bréda, relative aux septaria ou pierres de caires dont les Anglais font le ciment romain. Ces present M. Cauchy avait annoncé la découverte dans province d'Anvers, avaient été reconnues antérieurem par M. Van Bréda dans la province de Luxembou le même naturaliste les avait retrouvées en 1829, à

pelmonde, au sud d'Anvers, et avait reconnu la continuation de l'énorme couche du London clay qui renferme les scptaria tant à Boom qu'à St.-Nicolas; il a trouvé de plus que l'argile à septaria entoure comme une bande toute la Belgique. M. Cauchy, en reconnaissant l'antériorité de la découverte de M. Van Bréda, a remis à l'Académie l'extrait d'un rapport fait au gouvernement sur les pierres à ciment romain, dans lequel il s'est déjà empressé de réparer l'omission indiquée dans son premier écrit. Les renseignemens communiqués par MM. Van Bréda et Cauchy seront insérés dans les Mémoires de l'Académie, pour faire suite aux recherches géologiques déjà publiées sur notre royaume.

M. Plateau présente, par l'intermédiaire de M. Quetelet, une note sur quelques phénomènes de vision, dans laquelle il expose ses idées relativement à l'action de la lumière sur l'organe de la vue. Les résultats auxquels il est parvenu, et qui sont déduits d'une série d'observations qu'il ne tardera pas à publier, lui permettent de grouper dans une même théorie un assez grand nombre de ces phénomènes observés et expliqués isolément par les physiciens; comme, par exemple, la durée des impressions sur la rétine, les couleurs accidentelles, les ombres colorées, l'influence des couleurs juxta-posées, l'irradiation, etc.

Les principales conclusions de ces recherches sont les suivantes:

1º On ne peut conserver l'explication du phénomène des couleurs accidentelles généralement admise jusqu'à présent, savoir : que la portion de la rétine, qui a reçu pendant quelque temps l'impression d'une couleur, devient moins sensible aux rayons de cette couleur, de

sorte qu'en portant alors les yeux sur une surface blanche, on perçoit la sensation de la teinte complémentaire.

- 2° Les couleurs accidentelles sont dues à un état opposé, un état de réaction que prend la rétine; ce sont des impressions qu'il faut considérer comme négatives par rapport à celles que produit directement l'action de la lumière.
- 3° Les couleurs accidentelles, que nous nommerons couleurs négatives, se distinguent des couleurs directement produites par les propriétés suivantes:
- a. Le mélange des couleurs négatives correspondantes à toutes les nuances du spectre, au lieu de produire du blanc, comme ces dernières, produit du noir.
- b. De même le mélange de deux couleurs négatives complémentaires produit du noir, tandis que celui de deux couleurs complémentaires positives produit, comme on sait, du blanc.
- 4° Si l'on envisage sous deux points de vue différens le passage de l'état d'excitation de la rétine, à l'état de repos:
- 1° Selon le temps; c'est-à-dire en examinant de quelle manière la portion qui avait reçu l'impression de la lumière repasse à l'état normal, lorsque la lumière a cessé d'agir;
- 2º Selon l'espace; c'est-à-dire en supposant que la lumière ne cesse pas d'agir, et en examinant suivant quelle loi se modifie la sensation autour de l'espace directement affecté, à partir du contour de cet espace jusqu'aux points sensiblement en repos.

On parvient à ces conclusions:

Le passage de l'état d'excitation de la rétine à l'état

de repos se fait suivant la même loi, du moins en ce que le phénomène présente de plus saillant, soit qu'on l'envisage selon le temps ou selon l'espace.

Dans le premier cas, l'impression directe décroît plus ou moins rapidement, jusqu'à devenir nulle; puis, se manifeste une impression négative qui atteint bientôt un maximum d'intensité, et décroît ensuite lentement jusqu'à s'anéantir.

Dans le second cas, l'impression n'est pas nulle à partir de l'espace directement affecté; elle va seulement en décroissant avec rapidité jusqu'à une petite distance où commence une impression négative qui s'étend au loin, en s'affaiblissant autour de l'image directe.

M. Quetelet entretient l'Académie de quelques aimans artificiels d'une grande énergie que M. Keil vient de construire à Bruxelles, d'après une méthode particulière d'aimantation dont il a bien voulu lui confier le secret. L'un de ces aimans du poids de 5 livres a porté au delà de 80 livres, c'est-à-dire 16 fois son poids; il appartient actuellement au Musée des arts et de l'industrie. M. Quetelet a profité de la présence de M. Keil à Bruxelles, pour vérifier un fait qu'il a reconnu depuis plusieurs années, et que M. Arago à bien voulu communiquer en son nom à l'Académie des sciences de Paris, dans sa séance du 12 juillet 1830. Il avait trouvé en étudiant la manière dont le magnétisme d'une aiguille se renverse, quand on la frotte en sens contraire avec les mêmes barreaux qui d'abord avaient servi à l'aimanter, que la charge maximum devenait de plus en plus faible à mesure que les renversemens se multipliaient. Ainsi, après l'aimantation primitive, l'aiguille oscillait plus vite qu'à la suite du premier renversement; mais cette dernière force à son tour surpassait celle dont l'aiguille était douée, quand, de nouvelles frictions ayant encore renversé les pôles, elle se trouvait revenue, du moins pour le sens de l'aimantation, à l'état initial, et ainsi de suite. Ces dissérences allaient continuellement en s'affaiblissant, et, suivant toute apparence, elles auraient fini par devenir insensibles. Or, il s'est trouvé qu'en se servant du procédé par lequel M. Keil parvient à donner tant d'énergie à ses aiguilles, la même loi de décroissance de force par le renversement des pôles s'est encore manifestée.

M. de Reissenberg présente la suite de son Essai sur la statistique ancienne de la Belgique, dont la première partie a été lue à la séance du 8 octobre 1831, et dont l'impression a été arrêtée.

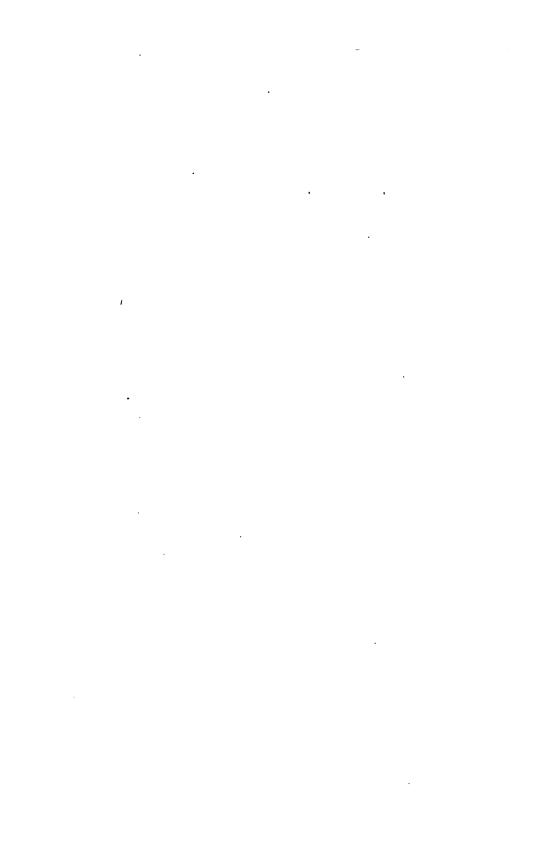

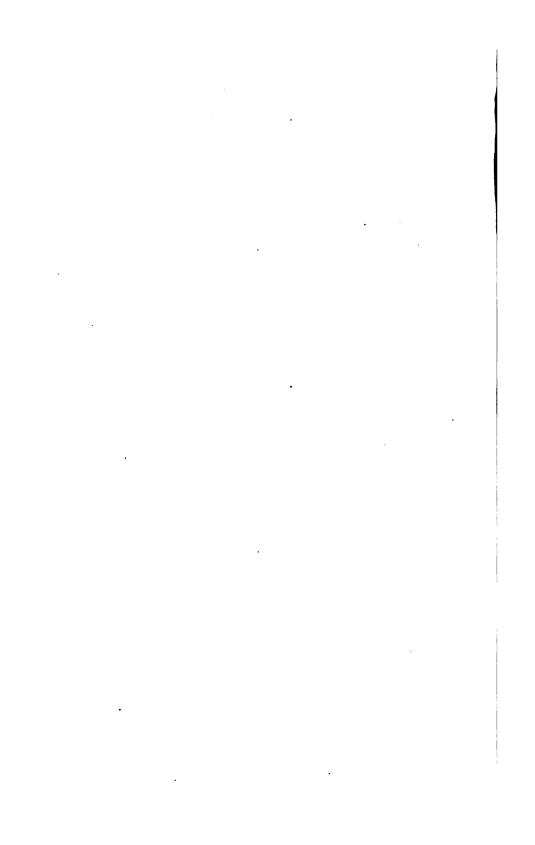

#### BULLETIN

DE

## L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET BELLES-LETTRES DE BRUXELLES.

1832. — Nº 8.

Séance du 3 novembre.

M. Quetelet, directeur;

M. Dewez, secrétaire-perpétuel.

Le secrétaire rend compte de la correspondance, et présente les ouvrages suivans :

- 1º De la part de la Société royale de Londres: Proceedings of the royal Society. Printed by order of the council. Part 1. 1830 1831, no. 7—8, in-80;
- 2º De la part de la Société royale de littérature de Londres: Royal Society of the literature. Annual report.—List of members, 1831, in-8°;
- 3° De la part des auteurs: Researches in physical astronomy. By J. W. Lubbock, esq. From the philosophical transactions. in-4°;

On the elements of Halley's comet at its last appearance. By M. O. A. Rosenberger. in-8°; On Encke's comet. — Encke's dissertation contained in no CCX and CCXI of the astronomische nachrichten. Translated from the german by C. B. Airy. in-80;

Index of attic names, ancient and modern, occuring in the paper on the demi of attica; by W. Martin Leake, esq. Published in the transactions of the royal Society of literature, vol. 1, part. 11, page 114, in-4°;

4° De la part de M. le docteur Courtois: Magasin d'horticulture. 1832, 2° et 3° liv., et Compendium floræ belgicæ, conjunctis studiis ediderunt A. L. S. Lejeune et R. Courtois. Tomus II, Leodii, 1831. in-12°;

5º De la part des auteurs : Traitement du Choléra-Morbus, par MM. Gaimard et Gerardin, membres et commissaires de l'Académie de médecine, envoyés en Russie par le gouvernement français, pour étudier le Choléra. — Extrait des annales maritimes. Paris, 1832, în-8°.

6° De la part de l'auteur : Abrégé méthodique de la Géographie universelle, avec des notes sur la géographie ancienne, par M. Pirlot, professeur d'histoire et de géographie au collège d'Ath, nouvelle édition. Bruxelles, 1832, in-12.

M. Quetelet donne lecture de lettres de la Société royale de Londres, de M. Berzelius, secrétaire de l'Académie de Stockholm, et de M. Plana, de l'Académie de Tarin, relatives à l'échange des mémoires de la compagnie; et il présente, de la part de M. Morren, professeur à l'école industrielle, à Gand, les ouvrages suivans:

Anatomie du Lumbricus terrestris. 1 vol. in-4°, 32 pl. Anatomie de l'Orchis latifolia. 1 vol. in-4°, 6 pl. Tentamen Biozoogeniæ generalis. In-4°. Biographie des savans belges. 1° liv., in-4°, pl. Mémoire sur les Vibrions lamellinaires. In-8°, pl.

Mémoire sur la Fragilaria lineata. In-8°, pl. Mémoire sur la Crucigenia quadreta. In-8°, pl.

M. de Reissenberg offre, de la part de l'auteur, l'ouvrage suivant: Nouvelles considérations historiques et critiques sur l'auteur et le livre de l'Imitation de J.-C., ou précis et résumé des faits et des motifs qui ont déterminé la restitution de ce livre à Jean Gerson, chancelier de l'eglise de Paris, par J. B. M. Gence. Paris, 1832, in-8°.

Il offre, également de la part de l'auteur, un ouvrage intitulé: Del tremuoto avvenuto nella città e provincia di S. Remo l'anno 1831. Relazione dell' intendente Alberto Nota. Pinerolo, 1832, in-8°.

M. Arnould, secrétaire-inspecteur de l'université de Louvain, adresse à l'Académie un ouvrage de sa composi tion, intitulé:

Avantages et inconveniens des banques de prêts connues sous le nom de monts-de-piété. Mémoire couronné par l'Académie royale du Gard en 1829, in-12.

M. de Reissenberg donne lecture de la suite de son Mémoire sur l'ancienne statistique de la Belgique, qu'il a présenté à la séance précédente. Cette partie est consacrée à l'architecture. L'auteur fait voir la liaison intime qu'il y a toujours eu entre l'art de bâtir et les progrès de la vie sociale. Il montre entr'autres que cet art et celui de la parole ont suivi une marche parallèle. Il en expose ensuite le développement en Belgique, caractérise l'architecture religieuse, civile et domestique de chaque époque, et termine par un tableau chronologique des principaux monumens du pays, avec l'indication des architectes, des sculpteurs et autres artistes, ainsi que des gravures, tableaux et dessins qui les représentent. — Renvoyé à la commission des lettres.

Il présente ensuite le manuscrit d'un ouvrage, qu'il se propose de publier, intitulé : Précis de l'histoire de la logique.

M. Dewez présente un mémoire dans lequel il s'attache à rectifier, d'après les nouvelles recherches qu'il a faites, les points où l'histoire du pays est défigurée ou altérée par des documens incertains, ou de fausses traditions. Ce mémoire a pour objet les batailles, parce qu'ayant une grande influence sur le sort des états, c'est sur ces événemens qu'il importe surtout d'avoir les idées les plus justes. Ce mémoire sera lu à une séance prochaine.

## BULLETIN

# L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

M. Quetelet, directeur;

M. Dewez, secrétaire-perpétuel.

M. Quetelet présente, de la part de M. A. Pioch', professeur de mathématiques, un mémoire de sa composition sur la résolution générale des équations algébriques. Renvoyé à l'examen de deux commissaires.

Il entretient ensuite l'Académie d'un phénomène météorologique qui a été vu à Bruxelles dans la nuit du 12 au 13 novembre, et particulièrement dans celle du 13 au 14. Ce phénomène, qui s'est déclaré avec le plus d'intensité vers une à deux heures du matin, et qui s'est prolongé jusque vers la fin de la nuit, se composait d'une quantité d'étoiles filantes, qui répandaient une lumière très-vive : on a remarque qu'une partie du ciel s'étant couverte d'un nuage épais, ces météores ont encore été visibles au-dessous du nuage. Le même phénomène a été observé dans les environs de Tongres, par M. l'ingénieur en chef de Behr, et à Long-Wély, près de Bastogne, par M. Benoît, régisseur de la société de Long-Wély; les principales circonstances sont rapportées dans deux lettres, dont l'Academie reçoit communication.

M. Quetelet annonce que, dans la soirée du 22, vers six heuses etaleusis, the seventeus expansitions semblable aux précédens, qui, avec une lumière très-vive, et en laissant des étincelles derrière lui, se dirigeait à peu près du zénith vers l'ouest, perpendiculairement à l'horizon. Ce métébre s'est éteint à une vingtaine de degrés au-dessus de l'horizon; d'autres personnes ont vu se répéter ce phénomène dans la même soirée; et entre autres M. le professeur Plateau, qui, vers sept heures et demie, se rendait à l'observatoire.

M. Quetelet communique à l'Académie une lettre de M. Eug. Bouvard, contenant les élémens paraboliques de la comète que M. Gambart a découverte le juillet dernier: ces élémens ont les valeurs sujvantes,

oquos as ob second un to soup ismentan ob messelerat open account of 2002, 2005 and control of the control of t

Distance peribelle. 1,183603. Il Signa de deux commissaires. 1,183603. Il Planta de peribelle. 1,183603. Il Planta de peribelle. 2276 55 35 19 Il Planta de la peribelle. 1 2276 55 35 19 Il Planta de la peribelle. 1 2276 55 35 19 Il Planta de la peribelle de la peribelle

Liége par Termagne à Marche en Famène. Renvoyé à la commission des lettres.

M. Raoux, l'un des membres de la commission des lettres, little rapport sur le Mémoire de M. de Reiffenherg, contenant des particularités inédites sur Charles-Quint et sa cour, présenté dans les séances du 3 mars et du 7 avril dernier. D'après ce rapport, et conformément aux conclusions de la commission, l'Académie a décidé qu'il serait inséré dans ses Mémoires.

M. Cauchy avait adressé à l'Académie, le 5 août dernier, une notice sur la marche du choléra, qui a été insérée dans plusieurs journaux, et qui avait pour but de montrer que ce fléau s'établit, de préférence, sur les terrains diluviens, tertiaires et secondaires, mais qu'il respecte, ou, du moins, ménage beaucoup les terrains intermédiaires et primitifs, à moins, cependant, qu'il

n'y ait, à proximité, de grandes masses d'eau.

Dans une lettre du 30 novembre, M. Cauchy fait observer que ses prévisions se sont réalisées de la manière la plus heureuse. En effet, dit-il, la presque totalité des provinces de Hainaut, de Namur, de Liége et de Luxembourg a été préservée du fléau; il n'a sévi qu'à Luxembourg, ville placée, comme le savent tous ceux qui se sont occupés de géologie, en Belgique, sur un terrain secondaire, et, même, sur un terrain secondaire assez récent. Il s'est aussi montré, pendant quelque temps, à Namur et dans quelques villages situés sur les bords de la Meuse, en aval de cette ville; mais, indépendamment de te qu'il ne s'y est développé que dans un petit nombre de maisons fort sales et fort humides, il est essentiel d'observer:

1º Que tous ces endroits sont situés au bord d'une

approgramment description of temporal description in the second description of the second descri peut contrebalancer l'influence présentatrices des terrains At the same from the state of t -1011 Qu'ils shirth pricequibiteles, esturde terrain houiller que plusieurs géologues resigent exocre parmi les terrains appondaires: ot qui cesti, ann penn des autres ; lid plui nécont des ternains intermédiairese. Il et en la litte de 30, Que per ente de lizionde comindité, entrevue per les anciens et trop méconinues peut être piper les modernes, le chaléra no pouvait s'airéter brusquement à la Limite des terrains : duciens popli n'est plas , elle-même , buston: hien mettement, z mais de vait- venire obteindre, intensiblement d'aur la lisiète qui sétend aquellé comme en deglide cette limite. In animal and a first for animal and the control are the sense that confidentians Hirp., Litoura, v. Obukases prisentis. In seven but bereite as if a proximite, the grander make allow-Révolutions de Liege sous Louis de Bourbon, Bruxelles, 1831 h.in-8° is présenté par le secrétaire au nom de Made Gerlache, premien président de la cour de cassa : the provinces de Hainaut , de X ne ir , de Litre effect arskerattelger om vetenskapernas framstes nefestne of Kongl. Ketenskaps-Academiens embatsman D. 31 mars 4831 Stockholm , 1831; in 8 ob sequence deer or inp Kongl. Vetenskaps, Academiens handlingar, for at 1831. z recent. Il s'est aussi montrei , penganniquend selEtte quelques convrages de MM 1. Quilly Skogman, Hans Jarta, Gu Poppius et G. J. Billberg, envoyés par

The moter de maisons tout sales et fort formides, il en a con reich d'observer:

Que teur ces endroits sont after an hord dune

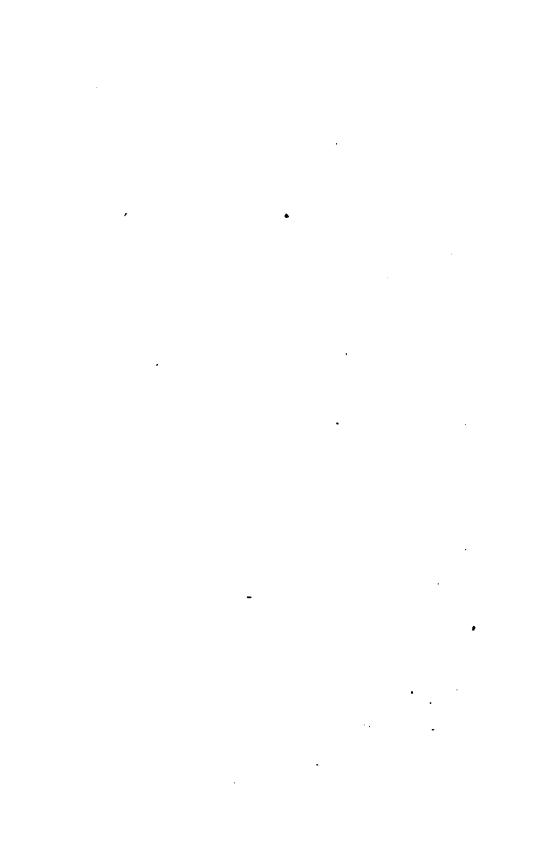

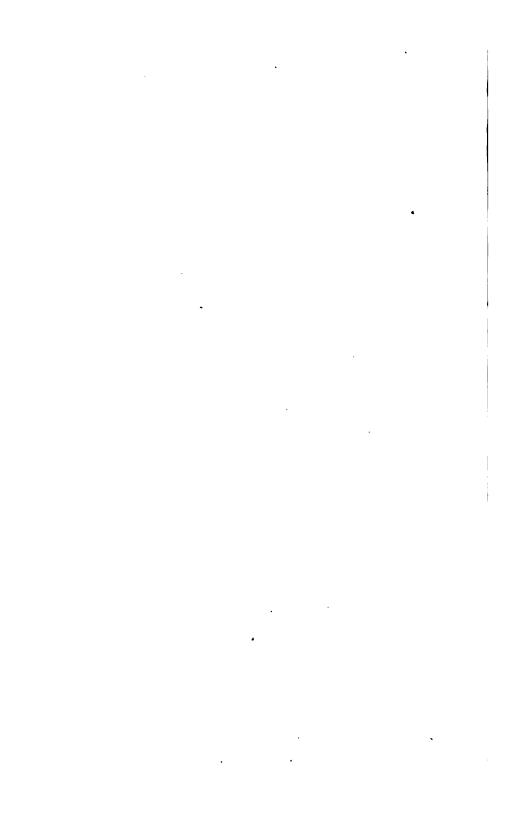

### BULLETIN

DE

## L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET RELLEG-LETTARS DE BRUXELLES.

1833. — Nº 10.

### Seance du 5 janvier.

M. Quetelet, directeur;

M. Dewez, secrétaire-perpétuel.

Le secrétaire lit une lettre de M. l'ingénieur De Behr, du 22 novembre dernier, par laquelle il reuvoie à l'Académie son Mémoire sur le zine, qu'il a présenté à la séance du 7 mai 1831, et auquel il a fait les changemens que lui ont suggérés les observations contenues dans le rapport de M. Pagani, à qui il désire que son Mémoire soit de nouveau communiqué avec ces changemens. L'Académie défère à cette demande.

La commission des lettres fait un rapport verbal sur la suite de l'Essai relatif à l'ancienne statistique de la Belgique, présenté par M. le baron de Reissenberg, à la séance du 13 octobre dernier, et elle conclut à ce qu'il soit imprimé dans le recueil des Mémoires de l'Académie. Adopté.

M. Quetelet communique des lettres de MM. Berzelius, Encke et Robinson, secrétaires des Académies de Stockholm, Berlin et Édimbourg, ainsi que des extraits d'une lettre de M. l'astronome Wartman, relativement à une trombe observée sur le lac de Genève, et à un satellite que M. Schenck, de Neisse en Silésie; croit avoir réconnu à Mercure, lors du dernier passage de cet astre sur le soleil. Il lit ensuite une lettre de M. Hachette, correspondant de l'Académie, sur différens sujets de géométrie descriptive, et qui renferme la proposition suivante sur les contours apparens et les lignes de séparation d'ombre et de lumière.

Un cône touche une surface quelconque suivant une ligne, et pour chaque point de cette ligne, on connaît les rayons de courbure de la surface. Au moyen de ces rayons, construisez les ellipsoïdes ou les hyperboloïdes de révolution qui sont osculateurs de la surface aux divers points de la ligne de contact de cette surface et du cône circonscrit, et dont ces points sont les sommets non situés sur l'axe de révolution ; un second cône de même sommet que le premier, touchera l'ellipsoide on l'hyperboloïde suivant une courbe plans; le plan de cette courbe et le plan tangent qui touche à la fois la surface proposée et la surface du second degré osculatrice, se couperont suivant une droite qui sera tangente à la ligue de contact du cone et de la surface proposée. Cette light est le contour apparent de la surface lorsqu'on prend l'œil pour le sommet du cône.

M. de Reissenberg sait part d'une invention de M. De Villers, lieutenant-colonel d'artillerie, qui a imaginé une nouvelle espèce de lances à seu, dans lesquelles la composition d'artifice est remplacée par une baguette en bois. L'Académic, avant de prendre une résolution suive cet objet, engage M. de Reissenberg à lui produirer set instrument pour en faire l'essai et an constater les avantages.

M. de Reiffenberg, donne lecture de la premiète partie de sa dissertation sur le Roman du Rehabit quili sel présentée à la dernière séance.

Leoda , 1829 . 111 8 -

### 

- 1° Astronomisches Jahrbuch für 1833 et 1834, par M. Encke. Berlin, 1831-1832, 2 vol. in-8°.
- 2º On the economy of machinery and manufactures by Charles Babbage. London, 1832, in-8°.
- 3° On the determination of the distance of a comet from the earth, and the elements of its orbit. By J. W. Lubbock. London, 1832, in-8°.
- 4° Hourly observations and experimental investigations on the barometer. By James Hudson. London, 1832, in -4°.
- 5° On hybernation. By Marshall Hall. London, 1832, in -4°.
- 6° Theory of the inverse ratio which subsists between the respiration and irritability, in the animal kingdom. By Marshall Hall. London, 1832, in-4°.
  - 7º Experimental researches in voltaic electricity and

electro-magnetism. By the Rev. William Ritchie. London, 1832, in-4°.

De la part de la Société Royale de Londres: Proccedings of the Royal Society. 1831-1832, no 9 et 10.

De la part de M. Warnkönig, professeur en droit à l'université de Gand:

1º Commentarii juris romani privati. Tomus tertius. Leodii, 1829, in-8º;

2º Documens relatifs à l'histoire des trente-neuf de Gand, suivis d'éclaireissemens historiques sur l'origine et le caractère politique des communes flamandes. Gand, iu-8°.

De la part de M. Courtois, docteur en médecine, à Liège, la 4 me livraison du Magasin d'horticulture.

. . . . .

### BULLETIN

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET RELLES-LETTRES DE RRITTELLES.

1833. — Nº 11.

### Séance du 2 février.

M. Quetelet, directeur;

M. Dewez, secrétaire-perpétuel.

L'Académie a entendu le rapport de MM. Pagani et Quetelet, sur un Mémoire de M. Michel Reiss, docteur en philosophie de l'université de Göttingue, intitulé: Essai analytique et géométrique; leurs conclusions, favorables à ce travail, sont adoptées par l'Académie.

Elle a également entendu les rapports de MM. Pagani et Garnier, sur un Mémoire de M. A. Pioch, professeur de mathématiques, sur la résolution générale des équations algébriques; les commissaires demandent que l'Académie accorde à ce jeune géomètre les encouragemens qu'il mérite, et elle a adhéré à cette proposition en chargeant le secrétaire de lui écrire dans ce sens.

D'après un rapport de MM. Garnier et Quetelet, l'Académie décide que le Mémoire de M. Pagani sur la

théorie des projections algébriques, et sur son application au mouvement de rotation d'un corps solide, présenté dans la séance du 7 avril 1832, sera inséré dans le prochain volume de ses Mémoires.

MM. Cornelissen , De Reiffenberg et Devez , donnent lecture de leurs rapports sur le Mémoire présenté à l'Académie par M. Baron, professeur de rhétorique à l'Athénée de Bruxelles, et de littérature générale au Musée, sur la vie et les ouvrages de Callinus et de Tyrtée, avec une traduction en vers français, des notices, commentaires et traductions en vers latins, anglais, italiens, allemands et hollandais. Les trois commissaires sont d'accord sur le mérite réel de cet ouvrage, tant pour l'érudition qui y règne sans affectation, sans prétention ni pédantisme, que pour les anecdotes ou faits historiques qui sont rapportés dans l'ouvrage et dans les notes. L'Académie, convaincue comme les commissaires, que ce Mémoire doit être rangé dans le nombre de ceux qui se recommandent par le goût et la saine érudition, a unanimement applaudi au travail de M. Baron, et a chargé le secrétaire de lui faire part du jugement qu'elle en porte.

D'après la demande saite par l'Académie à la dernière séance, M. de Reissenberg met sous les yeux de la compagnie les nouvelles lances à seu, inventées par M. le lieutenant-colonel d'artillerie De Villers, et lit à ce sujet une note, dont l'assemblée a trouvé convenable de publier l'extrait suivant:

- Ges lances, ayant l'aspect et les dimensions des lances à feu ordinaires, offrent sur ces dernières l'a-
- » vantage d'être d'une confection très-simple et de ne : pas s'altérer par le temps, l'humidité et le transport.
- » En outre, elles brûlent dix fois plus long-temps, et ne

» content que le tiers des lances à feu en artifice. L'éco-» nomie est de r à 30. Ce qui a surtont frappé dans les » expériences faites avec la lance à feu de M. De Villers, a c'est qu'exposée à une pluie battante, elle s'est consum » mée en offrant constamment un cône de feu également » incandescent. Il y a plus : ce cône est assez résistant n pour permettre d'écrire très-lisiblement en caractères » moyens sur du papier sans le brûler. Ce crayon d'une » nouvelle espèce, reste aigu par la combustion ; et » donne suffisamment de clarté pour écrire dans la plus » grande obscurité. La combustion de cette lance offre » encore une particularité remarquable ; c'est que le bois et le papier se consument très-lentement sans déga-» gement de sumée apparente. Ce pyrophore dont les a qualités ont été constatées par de longues et fréquen-, tes expériences, paraît susceptible d'utiles applications and la guerre, ainsi que dans la vie privée, par en com L'inventeur croit que l'emploi des lances à feu peut remplacer avec avantage les batteries à percussion, nouvellement employées dans l'artillerie.

L'Académie a fait une perte sensible dans la personne de M. Van Hulthem, que la mort a enlevé le 17 décembre dernier aux lettres et aux aris, dont il était le réfé protecteur, et elle a entendu avec un vif intérêt la notice pleine de sentiment que M. Cornelissen lui en a présentés,

L'Académie avait proposé, pour le concours de 1863, six questions pour la classe d'histoire et sent, pour relle des sciences, sur lesquelles il est parvenu deux Mémoires en réponse à deux questions d'histoire, savoir : la troit sième, ayant pour objet les droits et les attributions, des états dans les différentes provinces des ci-devant Pays-Bas Autrichiens, d'après les constitutions et le droit, public

de chaque province jusqu'à l'époque de la réunion de la Belgique à la France, en 1795; la cinquième, relative à l'origine et à la nature des avoueries dans les Pays-Bas; leurs différentes espèces; d'où le pouvoir des avoués procédait primitivement; à quelles usurpations il a donné lieu; et quelles modifications il a subies dans la suite des temps. "Ces deux Mémoires ont été renvoyés à l'examen et au rapport de trois commissaires, qui sont, pour le premier, MM. Dewez, Pycke et Cornelissen, et pour le second, MM. de Reiffenberg, Raoux et Pycke.

M. de Reissenberg dépose sur le tapis des Recherches sur la population de la Belgique depuis les temps les plus recules jusqu'au dix-septième siècle; recherches où il examine en passant, l'opinion de l'Anglais Robert Wallace, qui prétend que la terre était dans l'antiquité plus peuplée qu'aujourd'hui, et où il rend compte des différens moyens employés jadis pour évaluer le nombre des habitans d'une ville ou d'un pays. Il en sera donné lecture à l'une des séances suivantes.

M. Quetelet communique une lettre de M. Vaughan, secrétaire de la Société philosophique de Philadelphie, qui lui est parvenue par l'intermédiaire de M. D. Behr, ministre résidant de S. M. le roi des Belges à Washington. Cette lettre a pour objet de demander la continuation des relations scientifiques entre l'Académie de Bruxelles et la Société philosophique. L'assemblée décide, à l'unaminité, que la suite des Mémoires de l'Académie sera envoyée à Philadelphie, et elle prend une décision semblable à l'égard de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève qui, par l'organe de son secrétaire, a mis à la disposition de l'Académie le recueil de ses Mémoires.

M. Marchal lit une Notice en forme de Mémoire, sur trois verrières qu'il a fait confectionner en l'année 1832, pour les fenêtres de la bibliothéque royale des ducs de Bourgogue, et qui sont reconnues inaltérables à l'air et à la lumière. Il y démontre 1º que l'art du peintre-verriez se divise an deux parties, la peinture à froid, qui diffère très-peu de celle sur bois, sur toile ou sur métaux, et la peinture à chaud, qui consiste à émailler des carreaux de vitre , par le moyen d'un feu de moufle ; 2º que l'art de la peinture à chaud n'a jamais été perdu ; le seeret en éteit écha en héritage à M. Dangelis, de Bruxelles, décédé au commencement de ce siècle, qui en a fait usage avec un succès complet dans plusieurs occasions; ch qui, per une menie de mystère des anciens fabricans, build udit on want on more toutes see recettes; 30 que ces trois verrières, d'un prix fort, peu élevé, et aussi belles que l'aptituir, ontiété exécutées par un employé de estte bibliothéque ; elles sont une preuve de l'utilité et de l'agrément guon pourrait retirer de ce genre de fabriestion, pour les appartement dont la vue donne sur des murailles hidenses comme cela n'arrive que trop souvant dans les grandes villes.

Enfin, M. Marchal décrit succinctement les vitraux de l'église de Sto-Gudule à Bruselles, qui, sous ce rapport, est un des premiers monumens de l'Europe; car il n'y a nulle part une aussi grande quantité de verres colorés.

### OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Le Directeur donne lecture d'une lettre de M. Chervin, docteur en médecine à Paris, qui fait hommage à l'Académie des ouvrages suivans: 10 Expériences pour constaur le curacion mondes de mon-contingieux du choldra-mordus, lu 8203

2º De l'origine tocale et de la non-contagion de la fière jaune qui à régné à Gibratian en 1828; ou répanse & quelques assertions émises par M. Guyon, dans la dué l'établir que cette maladie ent une origine sactique. Paris; 1832, fir-8º.;

3. De la formation d'une commission spéciale pour réchercher le mode de propagation du choléga-nordus, in est

Il présente, de la part de M. Villermé, correspondant de l'Académie, un Mémoire sur les épidémies sons les rapports de la statistique médicale et de l'économie politique, personne politique.

"Il présente également une prochare de se composition sui la possibilité de mesurer l'influence des couses qui mui affinit és élémens sociaux; in-89.

M. de Reissenberg offre, de la part de M. Depplague de Paris, une Notice sur deux unciens carrulaires must nuscrits de la bibliothéque thi ros. Paris, 1931, 1951. Enfin, le secrétaire présente le Programme de la Soisse royale d'agriculture et de botanique de Gund;

Et de la part de M. Pirlot, professeur autoitége d'Ath; son Tableau statistique et géographique de la Belgique, avec la coopération de M. Quetelet.

• • · •

·

## BULLETIN

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

et belles-lettres de Bruxelles.

1833. — Nº 12.

Séance du 2 mars.

- M. Quetelet, directeur;
- M. Dewez, secrétaire-perpétuel.

Le secrétaire rend compte de la correspondance.

- M. Raoux présente un Mémoire sur le rapport et la conformité de plusieurs points des anciennes coutumes et chartes du Hainaut, avec l'ancien droit romain antérieur à l'empereur Justinien et au code théodosien. Renvoyé à la commission des lettres pour l'examen, et à l'une des prochaines séances pour la lecture.
- M. De Reissenberg donne lecture de ses Recherches sur la population de la Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu'au dix-septième siècle, ouvrage qu'il a présenté à la dernière séance.
  - M. Quetelet communique quelques observations qu'il

a recueillies depuis la présentation de ses Recherches sur le poids de l'homme, et qu'il se propose d'ajouter comme appendice à son Mémoire qui est sous presse. Parmi ces documens se trouvent des recherches inédites de M. Tenon sur le poids de l'homme, qui ont été communiquées obligeamment à M. Quetelet par M. Villermé, de l'Institut de France, dans une lettre dont on présente l'extrait suivant:

- « Voici le résumé des recherches de Tenon sur le » poids de l'homme. Je viens de le rédiger d'après des
- » notes manuscrites de Tenon lui-même, lesquelles pa-
- » raissent être de 1783. Les recherches dont il s'agit
- » ont été faites dans un village des environs de Paris,
- » le village de Massy, où Tenon avait sa maison de » campagne.....
- » De 60 hommes, âgés depuis 25 ans jusqu'à 40, le » plus lourd pesait 170 livres, 3 onces, et le moins lourd
- » 105 livres. Le poids moyen de ces 60 hommes était de
- » 126 livres, 12 onces, 6 gros, 57 grains.
- » Le maximum du poids de 60 femmes des mêmes ages
- » s'élevait à 151 livres, 4 onces, et le minimum à 75
- » livres, 3 onces. Enfin, le poids moyen des femmes,
- » déduit de 60 observations, était de 112 livres, 3 » onces. »

Les valeurs moyennes du poids de l'homme et de la femme, en mesure nouvelle, seraient donc, d'après Tenon, de 62,07 et 54.92 kilogrammes, et différent très-peu des mêmes valeurs que M. Quetelet a trouvées, pour Bruxelles, de 63,7 et 55,2 kilogrammes.

M. Dumortier présente la première partie de sa Faune Belgique, contenant les animaux endosquelettés. Il en sera d'anné lecture à l'une des prochaines séances.

#### OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Ruines et souvenirs, par le baron de Reiffenberg, 3° édition des Harpes. Bruxelles, 1832, in-8°. — De la part de l'auteur.

Compte rendu des travaux de la société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, lu dans la séance du 5 novembre 1832; par J.-R. Marinus, docteur en médecine, secrétaire-adjoint de la société, etc. Bruxelles, décembre, 1832, in-8°. — De la part de l'auteur.

Magasin d'horticulture, par R. Courtois, docteur en médecine, etc. Liége, 5º livraison, in-8º.

Remarques critiques sur quelques passages de l'anthologie de Stobée, par Charles-Auguste Beving, docteur en philosophie et ès-lettres. Bruxelles, 1833, in-8°.

Et Emendationes in synesium. Scripsit C. Beving, Bruxellensis, pars 1, in-8°. — De la part de l'auteur.

48° Exposition publique de la société royale d'agriculture et de botanique de la ville de Gand, en février 1833, in-8°. — De la part de la société. • •

### BULLETIN

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET BELLES-LETTRES DE BRUXELLES.

1833. — Nº 13.

Séance du 3 avril.

M. Quetelet, directeur;

M. Dewez, secrétaire-perpétuel.

Le secrétaire rend compte de la correspondance.

M. Raoux lit une partie du Mémoire qu'il a présenté à la dernière séance; la suite de cette lecture est remise à la séance prochaine.

M. de Reissenberg présente un Mémoire sur un ancien manuscrit de Grégoire de Tours, provenant de l'abbaye de Saint-Hubert, avec des considérations sur les sources de l'histoire belgique avant et pendant les périodes romainc et franque. Il en sera donné lecture, à l'une des prochaines séances.

M. Quetelet communique à l'Académie des lettres de la Société Royale de Londres, de M. Frullani, de Florence, et de M. Ch. Matteucci, de Forli, accompagnant l'envoi de différens ouvrages qui sont présentés à l'Académie. Il fait connaître ensuite les résultats des observations qu'il vient de faire dans le jardin de l'Observatoire de Bruxelles, sur l'inclinaisen et la déclinaisen de l'aiguille magnétique, afin de reconnaître les variations que ces élémens ont éprouvées depuis l'année précédente. Ces résultats présentent les valeurs suivantes:

|      |               |     |  |  | inclination de<br>l'aiguille. |  |          |    |  |   |  | déclinaison.       |  |  |
|------|---------------|-----|--|--|-------------------------------|--|----------|----|--|---|--|--------------------|--|--|
| Octo | bre 1         | 386 |  |  |                               |  | 65-56,5  |    |  |   |  | 2 <b>3•2</b> 8′,8. |  |  |
| Mai  | 18 <b>3</b> 0 |     |  |  |                               |  | 65-52',5 | ٠. |  | : |  | 22025',3.          |  |  |
| *    | 1832          |     |  |  |                               |  | 68-49',1 |    |  |   |  | <b>22</b> 019, 0.  |  |  |
| 30   | 1833          |     |  |  |                               |  | 68-42',8 |    |  |   |  | 22018, 4.          |  |  |

D'où résulte que la direction de l'aiguille magnétique continue à se rapprocher sensiblement de celle de la ligne méridienne.

Le Secrétaire communique les rapports de MM. Garnier et Pagani, nommés commissaires pour examiner le Mémoire présenté par M. Michel Reiss, le 5 mai 1832, sur les propriétés générales des courbes algébriques. Les avis raisonnés de ces deux commissaires donnent une idée très-favorable de ce travail, qu'ils regardent comme fort recommandable parmi tous ceux qu'on a adressés à l'Académie sur le même sujet, et en proposent l'impression dans le recueil des Mémoires imprimés. Cette proposition sera soumise à la défibération de la compagnie à la séance prochaine.

M. Quetelet présente, de la part de M. Garnier, le programme d'un Traité de Météorologie, qu'il se propose de publier.

#### OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Philosophical transactions of the Royal Society of London. For the year 1832. Part. II. London, 1832, in-4.

Addresses delivered at the anniversary meetings of the Royal Society, on Thursday nov. 30, 1831, and Friday nov. 30, 1832, by His Royal Highness the duke of Sussex, K. G., etc., etc., etc., the president. London, 1833, in-4°. — De la part de la Société Royale.

Quatre Mémoires en italien sur des questions de mathématiques. — De la part de M. Frullani, de Florence, correspondant de l'Académie.

Opuscules divers de M. Ch. Matteucci, de Forli, sur la physique et la chimie. — De la part de l'auteur.

Compte rendu des travaux de la Société philotechnique, par le secrétaire perpétuel. Séance du 16 décembre 1832. Paris, 1833. — De la part de la Société.

.

Burn Bar &

# BULLETIN

The state of the s

### L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

A service of the servic

EL BELLES-TELEGEN DE BESTERNISMO

miller of the particle of the control of the contro

Séanoe générale du 14 mai

- M. Quetelet, directour;
- M. Dewez, secrétaire perpétuel.

Mule directeur donne communication d'une lettre de M. Dumortier, qui prévient qu'il ne pourra assistér à la séance de ce jour, et qui annouve pour une séance suivaite la lecture d'un Mémoire sur la respiration des orustanés endobranches.

Il donnéegalement communication d'une lettre de M. Ch. Matteucei, de Forli, et d'une note que lui a fait parvenir M. Plana sur la théorie du mouvement rectiligne et escillatoire d'un point matériel. Cette note a particulièrement pour objet l'examen et le développement d'un passage qu'on lit à la page 197 du 1ex volume de la Mécanique céleste de La Place:

L'Académie avait proposé pour le concours de 1835 six

(166)

questions pour la classe d'histoire et six pour celle des sciences. Il est parvenu, pour la première classe, deux mémoires, l'un, en réponse à la 3<sup>mo</sup> question, ayant pour objet les droite et les attributions des États dans les différentes provinces des ci-devant Pays-Bas autrichiens; l'autre,

Et pour la 2<sup>m</sup> classe, un mémoire sur la 3<sup>m</sup> question, concernant *l'établissement des chemins en fer*.

Les commination of the ges de l'examen du mémoire sur les étate, différant d'opinion sur la manière dont le concurrent a envisagé la question, l'un d'eux s'est chargé de présenter un rapport raisonné, séance tenante. Les conclusions de ce rapport portent que l'auteur n'a envisagé et traité la question que très-superficiellement, sans avoir égard à l'origine des anciens corps d'états, ni à l'histoire de leur existence politique; qu'il n'a pas remonté aux sources et n'a point expliqué l'origine des droits primitifs des provinces; qu'il a omis des règnes et des sideles entiters; que sans consulter les anciens documens, charttis diplômes, traités, capitulations, comme l'exègeait le question, ni aucune des traditions historiques propres à démontrer quels, étaient, les anciens dreits constitutionnels des provinces des Pays - Bas , il s'est borné à extraire des archives quelques actes et dépêches, qui ne datent que des derniers, regnes des princes de la maison d'Autriche. mais, sans, les discuter ni les comparer. Co mémoire d'atilleurs bien ordenné, bien diviséet bion:éérit, ne comprend pas l'étendue du sujet et me répend pas à son importance. ...L'Académie, adoptant, les couclissions de cel rapport, a jugé qu'il n'y avait pas lieu à accorder une récommense au mémoire qui lui a été adressé; elle a décidé de plus que la question seguitaretice. a programme a filtra di

Les commissaires chargés de l'examen du mémoire sur les ausseries, s'accardent à dire que ce travail est récommandable par les nombremes recherches que l'auteur a faites sur ce sujet, pour lequel on ne trouve que des matérianz épara dans des ouvrages généralement pen connuc. C'est dans des éccidains allemands qu'il a puilé le plus grand nombre de ses citations, et e'est dans les faits qui se sont passés au-delà du Rhin qu'il a cherché la pitipart de ses exemples, de sorte que son envrage est plitté un mémoire sur les avoueries d'Allemangne, que sur celles de la Belgique. Il est d'ailleurs dans quelques endroits surcharge de détails trop minutioux et étrangers au sujet, comme les dénominations des fonctionnaires spirituels et temporels des monastères, etc. En s'appesantissant ainsi sur ces' matières, l'auteur avante plusieure faits inexacts, plusieurs erreurs historiques; il hasarde des propositions dont la vérité est contestée, et quelquefois il présente comme pro-' blématiques des vérités généralement reconnues. Le style est peu correct, peu soigné. D'après ces motifs, amplement développés tant dans les rapports des commissaires que dans la discussion qu'ils ont amenée, l'Académie a unanimement jugé qu'elle ne pouvait accorder la palme, ni même la médaille d'argent à cet ouvrage dans l'état où il est.

Le secrétaire présente les rapports des commissaires chargés de l'examen du mémoire relatif aux chemins en fer, et il est donné lecture de ces rapports. Quoique l'auteur ait fait preuve de sagacité et d'une certaine érudition sur la matière dont il s'agit, il n'a cependant fait que citer les opinions des autres, et le mémoire entier, réduit à sa juste valeur, n'est qu'un rapport raisonné sur la question. L'auteur d'ailleurs adopte comme bien établies des données

fondamentales sur lesquelles ne sont point encore d'accord les personnes qui se sont econpées spécialement de cette matière. Cependant, comme il s'est livré a un travail-très-pénible et très-consciencieux, les commissaires sont d'avis qu'il mérite une mention honorable. L'Académie a manimement adopté cette conclusion.

M. Quetelet, en sa qualité de directeur, étant chargé, comme remplaçant le président, d'adresser au Ministre de l'Intérieur un rapport général sur les travaux de l'Académie pendant l'année, a donné lecture de ce rapport, dans lequel il a compris les travaux des deux années précédentes. L'Académie a entendu cette lecture avec la plus grande satisfaction, et a ramercié M. le directeur de cette communication.

M. le baron de Reissenberg présente un ouvrage intitulé: Princippe de logique, suivit de l'histoire et de la bibliographie de cette science, qu'il a dédié à l'Académie. Le directeur, sur l'invitation de la compagnie, a adressé des remercimens à l'auteur.

Boundary of the second of the

Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of th

### Séance du 15 mais - Suite de la précédente.

L'Académie propose, pour le concours de 1834, les questions suivantes :

### CLASSE D'HISTOIRE.

#### PREMIÈRE QUESTION

L'action lente, mais inévitable du temps, les ravages des guerres et des révolutions, quelquefois la nécessité même, et plus souvent l'intérêt ou le caprice des hommes, amènent partout la destruction successive des plus anciens et des plus beaux monumens d'architecture, consacrés soit à la religion, soit à l'administration, soit à d'autres grands objets d'utilité publique ou privée.

Dans cet état de choses, l'Académie désirant connaître et ce que les provinces de la Belgique ont perdu en monumens de cette nature, et ce qu'elles possedent encorn, propose la question suivante:

Quels sont les principaux monumens d'architectures qui, dans la province de Brabant, ont été construits, à commencer de la période chrétienne et pendant le moyen âge, jusqu'au commencement du seizième siècle, et qui, ou n'existent plus, ou existent encore de nos jours?

Si la nature du monument, soit qu'il n'existe plus, soit qu'il existe encore, le comporte, l'auteur de la réponse on fera la description succincte, et indiquera les gravares qui en ont été faites. Il désignera, autant que possible «l'époù que de la construction, avec l'usage auquel le monument est destiné, et celle de la démolition ou de la destruction, avec les causes qui y auront donné lieu.

L'Académie ne demande ni une nomenclature aride, ni une liste minutieusement exacte de toutes les constructions anciennes. C'est au goût éclairé et au discornement des concurrens qu'elle confie le choix des monumens dont les souvenirs et les traditions méritent d'être conservés, surtout lorsqu'ils se rattachent à de grands intérêts politiques ou religieux.

Cette question, lorsqu'elle aura été résolue d'une manière satisfaisante, sera continuée et étendue aux autres provinces de la Belgique.

Note that the second of the se

Smitrus, "

nego de of tradiciona, as as

ech in to drain and DEUXIÈME QUESTIQUE ....

Déterminer quel fut l'état de la poésie flamande depuis le commencement du treizième siècle jusqu'au quinzième exclusivement, et quels genres furent les plus cultivés.

"L'Académie désirerait qu'en traitant cette question, on suivit le plan de l'ouvrage de M. De Roquefort sur l'ancienne poésie française, qui lui a valu un prix à l'Académie des inscriptions de Paris.

TROISIÈME QUESTION.

ii. Indiques l'épaqua précise des inventions, importations expensectionée en equi voitence estiment contribué aux progrès des atts indicetriels dans les provinces de la Relgique l'appuis les dernières années du dix-huitième sièphagues il nos jours, et assigner, autant que pos-

sible, les principales circonstances qui les rattachent d' l'introduction des différentes découvertes et nouvelles méthodes dans les fabriques, usines et ateliers, avec l'indication des personnes qui, les premières, en ont fait usage parmi nous.

### QUATRIÈME QUESTION.

Quelle a été l'arigine et la nature des avoueries dans les Page-Bas? Y en avait-il de plusiours espèces? D'où le pouvoir des avoués procédait il primitivement? A quelles usurpations a-t-il donné lieu; et quelles modéfications a-t-il subies dans la suite des temps?

#### CINQUIÈME QUESTION.

Quel était l'état de la Flandre pendant le gouvernement de Baudouën de Constantinopleiet delui de ses deux filles, les comtesses Jeanne et Marguerite, sous les rapports du régime des villes et de la condition des habitans, de la religion, de la législation, du gouvernement civil, du langage, des mœurs, des arts et des métiers, des fabriques et des manufactures, de l'agriculture, du commerce, de la navigation et de la mennais.

#### SIXIÈME QUESTION.

gover to supercurve in

Quels sont les principaux monumens d'architecture qui, dans la province de Hainaut, ont été construits, à commencer de la période chrétienne et pendant le moyen age, jusqu'un commencement du seizième siècle, et qui, ou n'existent plus, ou existent encore de nos

L'Académie propose, pour le concours de 1835, la question suivante :

Quelles ressources trouve-t-on dans les chroniqueurs et autres écrivains du moyen age pour l'histoire de la Belgique avant et pendant la domination romaine, en fairant concerder ces matérieux avec les données chronologiques dont en ne conteste par l'authenticité et en discutant la valeur de ces témeignages historiques?

gen in the second

SELECTION OF THE PROPERTY OF THE SELECTION OF THE SELECTI

PREMIÈRE, QUESTION.

"Décrire la constitution géologique de la province de Limbourg; déterminer avec soin les espèces minérales et les fossiles que les dévers terrains renferment, et indiquer la synonymie des auteurs qui en ont déjà traité.

..... deuxyene guestion.

Donner la théorie mathématique de l'homme et des animaux, considérés comme agens mécaniques.

The Company of the state of the

Les concurrens sont prévenus qu'ils doivent rapporter les mesures des forces à l'unité connue sous le nom de dyname.

### TROISIÈME QUESTION.

Comparer, pour la Belgique, les avantages qui résulteraient de l'établissement des chemins en fer avec ceux qu'offrent les canaux.

#### QUATRIBUE QUESTION.

On demande la théorie mathématique des vibrations intestines des corps élastiques, en ayant égard aux circonstances physiques qui atténuent d'abord et qui finissent par détruire le mouvement primitif.

### CINQUIÈME QUESTION.

Espasor les phénamènes que présente le développement de l'électricité par la Chuleur dans les substances cristallisées.

### SIXEMB QUESTION.

San San San Barra and American

Décrire et figurer la germination de l'agaric des couches (agaricus campestris), ou d'une espèce de lichen au choix des concurrens, ainsi que leurs développemens successifs jusqu'à la fructification.

Spiritage of the constraint of the transfer of the first

pour compléter, la collection, parce qu'il n'en reste plus d'exemplaires : dispenibles.

M. Marchal fait hommage d'une médeille en bronze dont il est l'auteur, et qui a été gravée par M. Adolphe Jouvenel; on lit d'un côté : « Motion spontanée des » représentans Dumortier, Gendebien, etc., contre la » suppression de l'emploi de conservateur de la bibliathé » que fondée par les ducs de Bourgagne vers l'an 1431, » et de l'autre, on voit la croix de Bourgagne avec l'exergne : « Reconnaissance aux défonseurs des soiences et des » arts. Bruxelles, 1831.

Les fonctions des trois commissions pour les lettres, pour les sciences naturelles et pour les sciences physiques et mathématiques, établies dans la séance du 4 février 1832, devant être renouvelées, il a été procédé à ce renouvellement au scrutin secret, et il en est résulté que les mêmes membres ont été continués.

On procède, également au scrutin secret, à l'élection du directeur annuel, et M. Quetelet a été continué à l'u-panimité, moins une voix.

Quarages présentés :

Histoire du Hainaut; par Jacques de Guyes, traduite en français, avec le texte latin en regard, et accompagnés de notes. Paris, 1832. Tome 14°. Offert par M. de Reiffenberg, de la part de M. le marquis de Fortia d'Urban, correspondant de l'Académie. 1° Sur les nouveaux phénomènes d'induction électrique, par M. Hachette. — 2° Nouvelles considérations géométriques sur l'épure de la voûte d'arête en tour ronde; par le même — Offerts par M. Quetelet, de la part de l'auteur, correspondant de l'Académie.

Huit nouveaux mémoires de physique et de chimie, en langue italienne, par M. Charles Matteucci, de Forli. De la part de l'auteur. •

## RAPPORT

| LE:        | MENIS                                 | TRE                                                               | DE L                                                                                                                                                      | INT                                 | ÉRIEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 7. 12 <b>1800 13</b><br>2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | e italykus<br>                                                                                                                                            | er <b>me</b> i er in<br>Le la skepe | : '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| ;          | 43 54                                 | DE B                                                              | scienci<br>ruxeli                                                                                                                                         | LES,                                | .i., ";<br>,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| •          | DEPU                                  | IS LE MO                                                          | ts de iui                                                                                                                                                 | LLET 18                             | <b>3</b> 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | arain<br>Arain                                                        |
| 1<br>2.1.: | i i paka<br>Bangar                    | r en e<br>r en en<br>gen e F                                      | aria (aria) (aria)<br>Aria (aria) (aria)<br>Aria (aria) | vani<br>a adad<br>mikal             | ar no<br>ar no<br>a ar no<br>a ar no<br>a ar no<br>ar no<br>ar no<br>ar no<br>ar no<br>ar no<br>ar no<br>a a c<br>a a no<br>a a c<br>a a c<br>a a c<br>a a c<br>a a c<br>a a c<br>a a a a<br>a a<br>a a<br>a a<br>a a a<br>a a<br>a a<br>a a<br>a a<br>a a<br>a a<br>a a<br>a a<br>a a<br>a<br>a a<br>a a<br>a a<br>a<br>a a<br>a<br>a<br>a a<br>a<br>a a<br>a<br>a<br>a a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a<br>a | 1,26<br>1 <sub>3</sub> - <b>4</b> 1 1<br>16 , <b>5</b> - 1<br>14 - 14 |
| nitta.     | Monsieu                               | R LE MIN                                                          | istre,                                                                                                                                                    |                                     | al symple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |

Vous avez désiré obtenir, en encontion de l'article 23 du règlement du 3 juillet 1816, des rapports mensuels sur les travaux de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. Vous aves désiré encors qu'it vous fût adressé un rapport général, à partir du 1 juillet 1836, dans lequel agraient indiqués les mémoires, dissertations ou autres ouvrages présentés par chaque membre de l'Asse, démie, d'après l'actiele 15 du même réglement.

La demande de remettre en vigueur ces articles réglémentaires qui depuis long-temps étaient tembés en désuétude, prouve d'une manière non équivoque tout l'intérêt que vous attachez aux travaux de l'Académie, et le

### 

désir d'être à même d'apprécier les efforts des savans qui, dans son sein, concourent le plus aux progrès des sciences et des lettres.

La perte douleuse se que l'Académie à saite de sen président, sait passer naturellement au directeur le soin de remplir ses fonctions. G'est en cette dernière qualité, M. le Ministre, que j'aurai l'honneur de répondre à votre demande : je pense néanmoins que je pourrai me borner à vous présenter un rapport général sur les travaux de l'Académie, puisque, d'après une proposition que j'ai soumise à mes confrères et qui a été agréée dans la séance du 4 mars 1832, il a été publié régulièrement, depuis cette époque, et après chaque séance mensuelle, des bulletins qui en résumaient les travaux et qui vous ont été adressés chaque fois au nom de l'Académie, par M. le secrétaire perpétuel.

Je me félicite que mes fonctions temporaires de directeur me fournissent cette occasion de faire mieux connaître au Gouvernement les travaux de l'Académie; plusieurs circonstances ont pu contribuer à leur faire acquérir moins de publicité, même à l'intérieur du Royaume, et à donner lien peut être à des préventions peu fondées contré ' ce ettres. On sembleit regretter que les séances ne fussent point publiques, et qu'il n'existât aucun moven d'en faire committee promptement les résultats; d'une dutre part les mémoires et les recherches scientifiques ou littéraires ne paralismient qu'à des intervalles très éldignés et par volumes dont le prix était généralement très élevé. L'Academie a táché de faire disparaître ces inconvéniens par diverses mesures qu'elle a adoptées successivement. Elle a résolu d'abord que les mémoires sersient imprimés immédiatement aprea leur admission, qu'on pourrait les mettre en

vente séparément et que les prix seraient considérablement réduits. De plus, elle a résolu que des bulletins, destinés à faire connaître ses travaux, seraient imprimés dans la huitaine qui suivrait chaque séance, et qu'il y aurait des séances publiques, dont le nombre toutesois doit rester limité. On conçoit en effet que, pour que toutes les séances puissent devenir publiques et présenter quelqu'intérêt, il faut avoir la certitude que la majorité des membres au moins puisse y assister chaque fois; or, nos institutions scientifiques sont tellement distribuées dans le Royaume, que la plupart des membres résident en dehors de Bruxelles, ont très-peu de relations entre eux et ne peuvent prendre part aux séances sans de granda déplacemens et des dépenses dont l'Académie n'est point en position de pouvoir les défrayer (1). On se détermine difficilement, surtout dans un âge avancé, à s'arracher tous les mois à ses occupations scientifiques et à faire à ses frais dix ou vingt lieues, sans avoir même l'espoir fondé de rencontrer des savans avec lesquels on pourrait conférer de l'objet spécial de ses recherches. Aussi, le peu d'avantages que présente Bruxelles aux savans qui voudraient s'y fixer, sera un obstacle continuel à la prospérité de l'Académie comme de tout autre corps savant qu'on voudrait y établir. Ce sont des inconvéniens réels auxquels l'Académie ne saurait porter aucun remède, malgré ses désirs d'adopter tous les moyens d'amélioration possibles : j'ai cru devoir vous les signaler, M. le Ministre, avant de vous présenter l'esquisse des tra-

<sup>(1)</sup> Les membres résidans reçoivent, à chaque séance, un jetou de présence de la valeur de 2 florins; ceux qui viennent des villes voisines en reçoivent deux. Ce sont les seuls avantages attachés à la qualité d'académicien.

vans de ses membres, depuis le commencement de la révolution belgique.

Je crois devoir appeler encore votre attention sur quelques autres causes qui ont entravé la marche de l'Académie pendant les dernières années, afin de vous mettre à même de juger de l'état véritable des choses et des obstacles contre lesquels ce corps a dû lutter pour continuer convenablement ses travaux. Par notre séparation de la Hollande, l'Académie a été privée de l'assistance d'une grande partie de ses membres; la mort lui en a enlevé plusieurs autres dont elle a senti vivement la perte (1). D'une autre part, il faut bien l'avouer, elle a beaucoup souffert de l'incertitude qui a régné pendant long-temps sur l'existence de nes institutions scientifiques, auxquelles appartient la presque totalité des membres restans. L'Académie, il est vrai, ne pouvait compter sur le calme nécessaire à ses travaux au milieu d'une secousse qui a ébranlé aussi fortement différens royaumes, et ses membres ne pouvaient réclamer le privilége d'être à l'abri des conséquences de ces secousses; mais quand il s'agit de leurs travaux, il est juste au moins de ne pas les isoler des circonstances par lesquelles ils ont passé, et des difficultés qu'ils ont eues à vaincre.

L'Académie, réduite à moins de la moitié du nombre de ses membres, pouvait à la vérité se compléter par de nouvelles nominations; mais elle a cru que la prudence lui faisait un devoir de s'en abstenir. Peut-être ces nominations n'auraient pas été faites avec tout le calme et l'impartialité nécessaires au milieu des vives agitations

<sup>(4)</sup> On compte parmi ses membres ordinaires MM. Raepsaet, Van Hulthem, Kickx et Vanderlinden.

d'une révolution. Cette mesure a pu blesser quelques personnes qui en ent déduit des conclusions peu favorables au corps. L'Académie a dû néanmoins persister dans sa résolution; mais aujourd'hui que les mêmes motifs n'existent plus, elle s'est décidée à se recompléter, en suivant, dans les nominations, la même marche que par le passé et en ne consultant que les intérêts de la science.

Malgré ces obstacles, mutilé comme il l'était, ce corps n'a pas cessé de mériter l'estime des savans; il en a eu au dehors les preuves les plus flatteuses dans toutes ses relations avec les autres Académies, et dans l'empressement qu'ont témoigné en particulier un grand nombre de savans étrangers à correspondre avec lui; jamais ses relations avec l'extériour n'ont été plus fréquentes, et jamais peut-être il n'a déployé plus d'activité; c'est, j'ose l'espérer, ce qui sera mieux senti par le simple exposé des faits.

L'Académie de Bruxelles, rétablie en 1816, n'avait, en 1820, publié qu'un seul volume de Mémoires couronnés. A partir de cette époque, ses travaux reçurent plus d'activité et ses publications devinrent plus fréquentes : ainsi pendant la période décennale qui a précédé notre révolution, il a paru successivement cinq volumes de Mémoires des membres et six volumes de Mémoires couronnés. Depuis la révolution, l'Académie a fait paraître encore quatre volumes de Mémoires : il est vrai que parmi les ouvrages qui y figurent, on en trouve plusieurs qui déjà avaient été présentés à des époques antérieures; mais d'une autre part, l'Académie possède encore de nombreux matériaux qui ne tarderont pas à recevoir de la publicité. Pour satisfaire pleinement à votre demande, M. le Ministre, j'essaierai de vous faire connaître d'une manière plus parti-

culière la nature des travaux qui ont eu lieu depuis le 30 octobre 1830, époque à laquelle l'Académie reprit ses séances, qui avaient été suspendues, non par l'effet de la révolution, mais par suite des vacances qui avaient commencé au mois de juin. Pour ne parler d'abord que des travaux des membres ordinaires, les procès-verbaux de l'Académie mentionnent la présentation d'environ quarante Mémoires manuscrits, sans compter les communications de travaux particuliers moins étendus, ou qui n'étaient point destinés à paraître dans les recueils de la compagnie.

M. Dewez, à qui la Belgique doit tant d'ouvrages importans sur son histoire, et qui s'occupe encore avec un zèle infatigable à rassembler de nouveaux matériaux sur les points de cette science qui offrent le plus de difficultés, après avoir inséré dans les recueils deux Mémoires intéressans sur le droit public du Brabant et sur celui du pays de Liége au moyen âge, a communiqué successivement à l'Académie, des recherches sur la bataille de Roosebeke et un Mémoire sur les traits de ressemblance, d'identité ou d'analogie que l'on retrouve soit dans l'histoire, soit dans les usages, les cérémonies, les amusemens et les fêtes, soit dans les lois, les capitulaires, les conciles et les principales coutumes des provinces belgiques avec les anciennes pratiques ou habitudes des Germains et des Gaulois, dont les Belges sont issus. Il a de plus donné communication de ses recherches sur les points où l'histoire du pays est défigurée ou altérée par des documens incertains ou de fausses traditions; et enfin d'une notice sur Froissart et sur le caractère des ouvrages de ce célèbre historien dont il a fait une étude particulière. La publication des leçons sur l'histoire belgique, que notre savant confrère

donne depuis plusieurs années au Musée des sciences de Bruxelles, sera un nouveau service qu'il rendra aux études historiques.

De son côté, M. le baron de Reiffenberg n'a guère laissé passer de séance sans y faire quelque communication intéressante ou sans présenter un Mémoire de sa composition. Ce zèle est d'autant plus remarquable que, pour assister aux séances de l'Académie, M. de Reiffenberg devait chaque fois se déplacer de Louvain, et quitter les nombreuses occupations que lui imposent ses fonctions de professeur à l'Université. Il s'attacha d'abord à compléter son travail sur les deux premiers siècles de l'université de Louvain, et présenta successivement à l'Académie, sur le même sujet, trois nouveaux Mémoires qui sont imprimés dans le volume qui vient de paraître et qui est le septième de la collection. Il prit ensuite pour sujet de ses recherches, la statistique et la géographie ancienne de la Belgique, ainsi que la population de ce pays depuis les temps les plus reculés jusqu'au 17º siècle, et en fit encore l'objet de trois Mémoires. Les personnes qui attachent quelque prix aux sciences politiques, sentiront tout le mérite de ces recherches, qui permettent de juger par comparaison des améliorations qui ent été faites dans nos provinces et de celles qu'elles sont susceptibles de recevoir encore. Les autres travaux académiques de M. de Reiffenberg ont tous pour objet de jeter de nouvelles lumières sur l'histoire du pays, sur ses institutions et sur les hommes ou les choses remarquables qu'il a produits : il suffira d'en indiquer le titre pour en faire sentir l'importance :

Mémoire contenant des considérations sur les principales révolutions de la Belgique et le caractère de chacune d'elles. Mémoire sur la peinture sur verre, avec l'indication des services que les artistes belges est rendus à cet art.

Documens inédits pour servir à l'histoire de la servitude en particulier et de la propriété en général.

Particularités inédites sur Charles-Quint et sa cour. Mémoire sur les comtes de Durbui, De la Roche et de Daelem.

Dissertation sur le roman du Renard, dans ses rapports avec l'histoire politique, morale et littéraire de la Belgique.

Mémoire sur un ancien manuscrit de Grégoire de Tours, provenant de l'abbaye de St-Hubert, avec des considérations sur les sources de l'histoire belgique, avant et pendant les périodes romaine et franque.

Traité de philosophie.

Principes legiques, suivis de l'histeire et de la hibliographie de cette science.

Ces deux ouvrages, dont le dermier vient d'être imprimé, out été présentés en manuscrit à l'Académie, quoiqu'ils ne fussent point destinés à paraître dans ses recueils.

M. Raoux avait donné dans le tome III des Mémoires de l'Académie une dissertation sur l'origine du nom Belge; il a présenté depuis de nouvelles recherches formant le complément de son premier travail; il a présenté aussi, à l'une des dernières séances, un travail non moins savant et approfondi sur le rapport et la conformité de plusieurs points des anciennes coutumes et chartes du Hainaut, avec l'ancien droit romain, antérieur à l'empereur Justinien et au code Théodosien.

Dans la classe d'histoire, M. Marchal a fait également plusieurs communications à l'Académie, et entre autres celle d'une formule ou tableau qu'il a imaginé pour la confection des inventaires de la bibliothéque des ducs de Bourgogne, qui est confiée à ses soins, et d'une note sur trois verrières qui se trouvent dans la même bibliothéque.

M. Marchal a de plus communiqué à l'Académie, qui les a insérées dans son recueil, deux notices nécrologiques, l'une sur M. Kickx et l'autre sur M. Vanderlinden, deux de nos confrères les plus zélés, que les sciences naturelles ont perdus presque en même temps. Un hommage semblable a été rendu à la mémoire de notre savant collègue, M. Vanhulthem, par son ancien ami M. Cornélissen, dont la classe d'histoire a souvent réclamé les utiles services pour l'examen des Mémoires qui lui étaient adressés.

La classe des sciences, de son côté, a rivalisé de zèle avec la classe d'histoire; de nombreuses communications lui ont été faites par ses membres sur les différentes parties des sciences naturelles et physiques. Toutefois la section des mathématiques semble avoir été moins bien partagée que les années précédentes; il existe, du reste, pour cette dernière partie, une difficulté réelle, c'est celle de rendre sinon intéressante, du moins supportable la lecture d'un travail sur les mathématiques devant une assemblée dont la plupart des membres sont étrangers à cette science. C'est cet inconvénient qui a toujours fait désirer aux mathématiciens une séparation des deux classes qui rendrait leurs relations plus faciles, et qui leur permettrait d'approfondir des sujets qu'ils esent à peine effleuxer, par un sentiment naturel des convenances.

La partie des sciences naturelles a continué de trouver un digne et zélé interprète dans M. Dumortier, qui a donné lecture de quatre Mémoires importans, dont trois appartiennent plus particulièrement à la physiologie des plantes. Dans l'un de ces Mémoires, notre honorable confrère s'est livré à une suite de recherches sur la structure comparée et le développement des animaux et des végétaux; il a fait connaître ensuite des observations sur la loi de métamorphose dans les corps organiques; ses recherches se sont dirigées encore vers la carpologie; et il a présenté à l'Académie la dernière partie de son Mémoire sur la nouvelle classification des fruits. Enfin dans une de nos dernières séances, M. Dumortier a présenté la première partie de sa Faune belgique, contenant les animaux endosquelettés.

Dans la section des sciences naturelles, il a été fait encore différentes communications intéressantes et en particulier par MM. Cauchy et Sauveur. M. Cauchy a été un des premiers à observer que le choléra s'établit de préférence sur les terrains diluviens, tertiaires et secondaires, mais qu'il respecte, ou du moins ménage beaucoup, les terrains intermédiaires et primitifs, à moins cependant qu'il n'y ait à proximité de grandes masses d'eau. Ses observations à cet égard ont été consignées dans un des bulletins des séances, et elles ont été reproduites dans différens journaux.

La chimie n'a peut-être pas atteint chez nous tout le développement que doit prendre cette science, en raison de son utilité et des services nombreux qu'elle peut rendre à notre agriculture et à notre industrie; cependant elle n'a point été négligée dans le sein de l'Académie; nous avons reçu différentes communications et particulièrement celle d'un *Mémoire sur les Pyrophores* de notre honorable confrère M. Van Mons, qui a été l'un des premiers à proclamer chez nous les grandes découvertes de Lavoisier, et qui a rendu des services si éminens à la science par la publication de son Journal de chimie, qui établis-

sait des rapports entre les savans les plus illustres de l'Europe, à une époque où les études scientifiques étaient à peu près nulles en Belgique.

M. Garnier, mettant à profit les loisirs forcés que la suppression de la faculté des sciences de Gand a mis au bout de sa longue carrière scientifique, a voulu payer aussi sa dette à l'Académie, et nous a présenté le manuscrit d'un Traité de Météorologie qu'il se propose de livrer à l'impression.

M. Pagani, qui s'était toujours distingué par son assiduité à se rendre à nos séances avant que son déplacement, par suite de la suppression de la faculté des sciences de Louvain, ne rendît ses voyages à peu près impraticables, n'a pas négligé non plus de payer un tribut que son activité n'a jamais fait attendre, et il a présenté à l'Académie un Mémoire sur la théorie des projections algébriques, et sur son application au mouvement de rotation d'un corps solide, travail qui se rattache à un traité de mécanique analytique dont il s'occupe à réunir les élémens.'

Admis depuis long-temps à prendre part aux travaux de l'Académie, je n'ai pas cru devoir isoler mes recherches de celles de mes collègues dans l'esquisse rapide que j'essaie de tracer. Dans un des derniers recueils de l'Académie, j'avais inséré le résultat de mes observations sur l'aiguille magnétique à Bruxelles, où de pareilles recherches n'avaient point encore eu lieu, ainsi que les observations comparatives de l'intensité magnétique faites sur différens points de ce Royaume et de l'Allemagne; un second Mémoire présenté depuis m'a permis d'ajouter à mes premières observations celles que j'ai recueillies en Italie, en Suisse et dans une partie de la France et du sud de l'Allemagne. J'ai eu l'honneur de présenter encore à l'Académie le résultat du peu d'observations astrono-

miques que m'a permis de faire jusqu'à présent l'état de notre observatoire. J'ai communiqué, de plus, à l'Académie quatre Mémoires qui font partie d'un vaste travail dont je réunis depuis long-temps les matériaux. Ce travail a pour objet l'étude du développement successif des différentes facultés physiques, morales et intellectuelles de l'homme, et l'analyse de leurs actions et réactions respectives. Je me bornerai à indiquer les titres de ces Mémoires, dont les trois premiers sont insérés dans le tome VII des Nouveaux Mémoires.

Recherches sur la loi de croissance de l'homme aux différens âges.

Recherches sur le penchant au crime aux différens âges. Recherches sur le poids de l'homme aux différens âges. Recherches sur l'influence combinée des saisons et des âges sur la mortalité.

A ces différens travaux académiques, il convient d'ajouter les ouvrages qui ent été publiés pan des membres en dehors du sein de l'Académie, puisque ce sont des titres qu'elle peut aussi présenter à l'estime du monde savant. Ainsi, nous citerons particulièrement les Élémens de géologie de notre savant et honorable confrère M. D'Omalius d'Halloy, qui a partagé si utilement son temps entre les sciences et des travaux administratifs qui ont rendu son nom doublement recommandable; le Dispensatoriem pharmaceuticum Belgii pauperibus congruum atque dicatum, de M. Wauters, dont l'âge octogénaire n'a point encore ralenti le zèle pour les sciences; le Dietionnaire géographique, l'Atlas de l'Europe et plusieurs autres vastes entreprises sorties de l'établissement géographique de M. Vander Maelen; l'Abrégé de chimie, de M. Van Mons, dont le 3<sup>e</sup> volume est près de paraître; les Nouvelles archives philologiques sinsi que les Ruines et souvenirs de M. le baron de Reiffenberg; la continuation de la Flore de Java, de M. Blume; les résolutions des États-Généraux, par M. Bejong; les Initia Philosophia platoniea, de M. Van Heusden, et les communications écrites ou les ouvrages imprimés que l'Académie a reçus de ses correspondans à l'extérieur, et parmi lesquels on remarque les noms de MM. Babbage, Barlow, Bory de St-Vincent, Bouvard, Robert Brown, Victor Cousin, Chasles (1), Encke, le marquis de Fortia, Frullani, Gambart, Hachette, Herschel, Jullien de Paris, Moreau de Jonnès, Schumacher, Villermé, etc.

Il est un autre genre de travail inhérent aux fonctions des académiciens, dont en général on tient peu compte et qui parfois devient cependant très-pénible : c'est l'examen des Mémoires et la rédaction des rapports qui enlève seuvent un temps considérable; on doit sous ce rapport de la reconnaissance à plusieurs membres et en particulier à MM. Pycke, Cornélissen, Dumortier, ainsi qu'aux commissaires chargés de l'examen des Mémoires destinés à l'impression (2).

Les relations de l'Académie avec les autres corps savans de l'Europe ou avec les savans en particulier, ont été très-

<sup>(1)</sup> Un Mémoire de M. Chasles, correspondant de l'Académie, sue les Coniques sphériques, a été inséré dans le tome VI des Neuveaux Mémoires.

<sup>(\*)</sup> Les commissions, pour cette année, étaient composées de la manière suivante :

Pour les lettres. - MM. Dewez, Raoux et De Reissenberg.

Pour les sciences naturelles. - MM. Cauchy, D'Omalius et Sauveur.

Pour les sciences mathématiques et physiques. — MM. Garnier, Pagani et Quetelet.

nombreuses et prouvent que ses travaux ont mérité l'estime des amis des sciences et des lettres. Pour ne parler que des principaux travaux manuscrits qui ont été adressés à l'Académie par des savans qui n'en faisaient point partie, je citerai un Mémoire sur les Pressions et torsions de M. Timmermans, faisant suite à un autre Mémoire du même auteur, présenté à la séance du 3 avril 1830; un Mémoire sur la vie et les ouvrages de Collinus et de Tyrtée, avec une traduction en vers français, latins, anglais, italiens, allemands et hollandais, par M. Baron; un Mémoire sur l'emploi du zinc dans les constructions civiles, par M. l'ingénieur De Behr; deux Mémoires de M. Michel Reiss, l'un sur les propriétés générales des courbes algébriques, l'autre contenant un Essai analytique et géométrique; un Mémoire de M. Pioch, sur la résolution générale des équations algéhriques; l'extrait d'un Mémoire de M. Plateau, sur quelques phénomènes de vision.

Quant aux principaux corps savans de l'Europe, l'Académie a continué avec eux l'échange de ses Mémoires, et aux relations qu'elle avait déjà avec l'Institut de France, la Société royale de Londres, les Académies de Berlin, de Turin, de Stockholm, de S'-Pétersbourg, de Copenhagen, de Lisbonne, etc., elle a joint encore depuis peu des relations nouvelles avec la Société royale d'Édimbourg, la Société philosophique de Philadelphie, la Société de physique et des sciences naturelles de Genève, qui lui ont également adressé les recueils de leurs Mémoires. Les bulletins dans lesquels sont consignés les dons nombreux de livres que reçoit l'Académie, sont une preuve nouvelle de l'activité qui règne dans ses relations et sa correspondance.

Je n'ai point encore parlé du beau recueil de Ménioires couronnés que l'Académie est parvenue à former, et qui est destiné à répandre tant de lumières, spécialement sur tout ce qui se rattache à l'histoire de la Belgique, à ses anciennes institutions, à ses monumens et à son histoire naturelle. Je citerai en particulier la collection des Mémoires qui traitent de la constitution géologique et minéralogique des provinces de Hainaut, de Namur, de Luxembourg et de Liége, et qui donnent les notions les plus précieuses sur une partie de la science, qui chez nous avait été à peine effleurée. Quand ce travail aura été complété pour chacune de nos provinces, nous aurons sans doute un des recueils les plus intéressans que possède la science. La proposition de questions annuelles n'offre pas seulement le moyen d'obtenir des travaux utiles, elle excite encore et fait connaître des talens qu'on aurait moins bien appréciés autrement: aussi l'Académie reconnaissante a toujours choisi de préférence ses membres parmi les savans qu'elle a couronnés, et les noms de MM. Raoux, De Reiffenberg, Pycke, Steur, Cauchy et Pagani, se présentent à l'appui de cette assertion.

C'est par ces motifs que l'Académie attache tant de prix à ne présenter au concours que des questions qui soient d'un haut intérêt pour la science et pour ses applications dans le Royaume. C'est un témoignage qu'on s'est plu à lui rendre, et que M. le baron Fourier a exprimé d'une manière très-honorable dans l'Analyse des travaux de l'Académie des sciences de Paris, pour l'année 1825: «L'Académie de Bruxelles, disait ce savant, en parlant du Mémoire de M. Moreau de Jonnès, sur le déboisement, a donné un nouveau témoignage de son zèle éclairé pour les progrès des connaissances utiles, en pro-

pesant cette importante question: elle ne pouvait choisir un objet plus académique et plus digne des recherches des physiciens et des méditations des hommes d'état.» Nous ajouterons que cette question fut proposée dans un moment où le déboisement menaçait de s'étendre sur toute la Belgique, et où le Gouvernement ne semblait avoir que trop de penchant à le favoriser.

Cependant, malgré ses efforts pour obtenir des Mémoires intéressans en réponse aux questions qu'elle propose, l'Académie a vu avec peine que deux fais de suite, le concours a été à peu près absolument nul, et qu'aucun travail n'a pu être couronné. Il paraîtrait, en considérant, d'une autre part, le peu d'ouvrages purement scientifiques ou littéraires qui depuis quelques temps out paru dans ce Royaume, que la cause doit en être attribuée particuhiérement aux oirconstances et au manque de tranquillité. si nécessaire pour tous les ouvrages qui exigent des méditations et des recherches approfondies. Cet état de choses ne prouve que mieux en faveur de l'activité de l'Académie. dont le rele ne s'est point ralenti et dont les productions ont été peut-être plus nombreuses qu'à aucune autre époque, aurtout si l'on considère le peu de membres qui ent pu prendre; part à ses travaux.

J'ose me flatter, M. le Ministre, que vous trouverez dans ce simple expesé des faits, une nouvelle preuve que l'Académie, même dans les circonstances les plus difficiles, a fait tout ce qui dépendait d'elle pour remplir le but de son institution, et pour répondre à la juste attente du Gouvernement et à celle des amis des sciences et des lettres. Si des modifications dans ses règlemens sont jugées nécessaires, et elle s'est plu à en indiquer plusieurs qui pourraient être utiles, elle les recevra avec confiance,

bien persuadée que le Gouvernement ne désire que ce qui s'allie le mieux avec les intérêts de la science, les égards auxquels elle croit avoir droit, et la noble indépendance qui est le premier bien de l'homme dont la carrière est vouée aux études et à la propagation des lumières.

Bruxelles, le 1er mai 1833.

A. QUETELET.

• 

### BULLETIN

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET RELLES-LETTRES DE RRUXELLES.

1833. — Nº 15.

Séance du 12 octobre.

- M. Quetelet, directeur;
- M. Dewez, secrétaire perpétuel.

Le secrétaire donne communication des lettres qu'il a reçues depuis la dernière séance.

M. Moreau de Jonnès, correspondant, présente la récapitulation des tableaux particuliers de la mortalité causée en Europe par le choléra oriental, depuis le jour où il a passé le Caucase jusqu'au 1<sup>er</sup> janvier 1833.

M. Chas Konig, secrétaire de la Société royale de Londres, annonce que deux médailles d'or de la valeur de 50 livres sterling chacune, fondées par le roi d'Angleterre, seront accordées pour l'année 1836, l'une à la découverte la plus importante non publiée en astronomie, et l'autre au mémoire le plus important non publié en physiologie animale.

M. Schmerling, docteur en médecine, à Liége, soumet

au jugement de l'Académie un exemplaire de la première partie de son travail sur les cavernes et les ossemens fossiles de la province de Liége, objet sur lequel il avait adressé à la compagnie un mémoire en février 1832; il a été résolu d'informer l'auteur que l'Académie n'a pu demander un rapport sur le mémoire manuscrit, puisque la majeure partie en avait déjà été publiée, et que, par ses statuts, elle s'interdit tout jugement sur les ouvrages imprimés; mais qu'elle n'en reconnaît pas moins toute l'importance de ses recherches, et qu'elle l'engage à les continuer.

M. Pagani envoie un Mémoire manuscrit sur l'intégration d'une classe d'équations aux différentielles partielles linéaires, relatives au mouvement de la chaleur dans les corps solides.

Après la lecture de la correspondance, le secrétaire présente, de la part de M. Van Mons, la première partie d'un Mémoire sur la prise-en-charge dans la combinaison chimique et sur l'extinction de la propriété chimique par un engagement physique. L'auteur entend par prise-en-charge de matières étrangères dans la combinaison chimique, la faculté qu'ont certains élémens de composition secondaire d'amener un engagement des matières étrangères et inutiles à la composition du corps qu'ils doivent produire. Renvoyé à la commission des sciences naturelles.

M. de Reiffenberg annonce une série de Mémoires sur des voyageurs belges sous le rapport des services qu'ils ont rendus à la géographie, au commerce et à la vie sociale. Il commence par Jean de Hèse, prêtre du diocèse d'Utrecht, qui visita l'Orient en 1486, et qui a publié de son voyage une relation, qui, pour être fabuleuse, n'en est pas moins

intéressante. Il en sera donné lecture à la séance prochaine.

M. Marchal présente un mémoire sur un manuscrit francais de la Cyropédie, donné par la reine des Belges à la bibliothéque royale de Bourgogne. Ce manuscrit avait été fait par Vasque de Lucène pour Charles-le-Téméraire; il est traduit sur le texte latin du Pogge. M. Marchal fait comparaison des deux textes du Pogge et de Philelfe. Les frères Estienne donnérent la préférence au dernier, qu'ils imprimèrent en 1581. Leunclave en publia une autre traduction en 1596, et critiqua celle des Estienne. Le manuscrit français de la Cyropédie, dont on regrettait la perte, s'est retrouvé dans les bagages de Charles-le-Téméraire, quand il fut tué à la bataille de Nancy, le 5 janvier 1577, et un heureux hasard vient en quelque sorte de le remettre à sa place, en le faisant rentrer à la bibliothéque de Bourgogne. M. Marchal avait prié le consul de Suisse en Belgique de demander au Gouvernement de Berne des détails sur les objets pris aux Bourguignons à cette époque. M. de Wageneer, directeur des objets d'arts de la république de Berne, lui a envoyé le 1er août 1833, une notice savante et détaillée sur ces objets; elle est transcrite textuellement à la suite de ce mémoire, et l'on n'y voit aucune mention du manuscrit de la Cyropédie; ce qui semble prouver qu'il n'a pas été pris par les Suisses. La lecture de ce Mémoire est renvoyée à une prochaine séance.

M. Quetelet donne communication d'une lettre du 19 août dernier, par laquelle M. E. Auger présente un Mémoire sur la Mnémonique, son histoire et ses procédés, et une ode imprimée sur la naissance du prince héréditaire. Ces opuscules ont été renvoyés à l'examen de trois commissaires, MM. De Reiffenberg, Cornelissen et Marchal.

M. Quetelet présente, de la part de M. Plateau, un Mé-

moire sur une théorie générale comprenant les phénomènes des couleurs accidentelles, des ambres colorées, de l'irradiation, des couleurs justa-posées. Renvoyé également à l'examen de trois commissaires, MM. Quetelet, Garnier et Cauchy.

M. D'Omalius fait remettre par M. le directeur, des ossemens de Paleothérium trouvés dans le gypse de Montmartre, offerts à l'Académie de Bruxelles par M. Lajoie, naturaliste attaché à la faculté des sciences de Paris. Résolu d'adresser des remercimens à M. Lajoie, et de déposer provisoirement ces ossemens au cabinet d'histoire naturelle, établi dans le Musée.

M. Quetelet donné communication de la note suivante : J'ai profité d'un voyage fait, il y a quelques mois, en France et en Angleterre, par ordre du gouvernement, pour chercher à déterminer l'intensité relative du magnétisme terrestre, à Bruxelles, Paris et Londres. J'ai employé à cet effet deux aiguilles cylindriques qui m'avaient servi déjà à de semblables déterminations en Allemagne et en Italie (1) ainsi qu'un petit barreau de forme parallélipipédique, de 77 millimètres de longueur. Les observations ayant été faites à des températures à peu près exactement les mêmes, j'ai pu éviter les erreurs résultant des corrections à faire de ce chef. Je me suis servi, pour l'inclinaison magnétique, à Paris, de la valeur que M. Rudberg a obtenue avec M. Arago, et qu'il m'a donnée lors de son passage par Bruxelles; l'inclinaison pour Woolwich et non pour Londres, m'a été communiquée obligeamment par M. Christic,

<sup>(1)</sup> Voyez les deux mémoires sur le magnétisme insérés dans le tome VI des Mémoires de l'Icalianie.

M. Quetelet fait la proposition suivante:

Deux commissions seront nommées, l'une dans la classe des lettres, l'autre dans celle des sciences, pour dresser deux listes de candidats, avec l'examen de leurs titres.

Ces listes seront soumises à l'approbation de l'Académie.

M. Cauchy propose d'y ajouter la clause suivante :

Les commissions seront également chargées de discuter les titres hittéraires des autres candidats proposés par d'autres membres de l'Académie.

Ges propositions ayant été adoptées, il a été résolu que la commission pour les lettres serait composée de trois membres, et celle pour les sciences de cinq.

En conséquence, il a été procédé au choix de ces membres au scrutin.

MM. De Reiffenberg, Dewez et Pycke, ayant réuni le plus de voix, forment la première commission;

Et MM. Sauveur, Quetelet, Dumortier, Cauchy et Thiry forment la seconde.

#### OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Le secrétaire présente, de la part de différentes sociétés savantes, les ouvrages suivans:

- 1º Memorie della reale Academia delle ecienze di Torino. Tomo 36. In-4º.
- 2° Abhandlungen der koniglichen Akademie der wissenschaften zu Berlin. Aus den jahre 1830-1831. 2 vol. in-4°.
- 3° Abstracts of the papers printed in the philosophical transactions of the royal society of London. Vol. 1. 1800 to 1814.—Vol. 11. 1815 to 1830. 2 vol. in-8°;

A continuation to the alphabetical index of the matter contained in the philosophical transactions of the royal society of London. In-46;

Fellows of the society. 1832-1833. Iu-4°;

Proceedings of the royal society. 1832—1833. No. 11, 12. In-8°;

Report of the first and second meetings of the British association for the advancement of science; at York in 1831, and at Oxford in 1832; including its proceedings, recommandations, and transactions. In-8°.

- 4° Mémoires de la société de physique et d'histoire naturelle de Genève. Tome 5. In-4°.
- 5° Mémoires présentés par divers savans à l'Académie des sciences de l'Institut de France, et imprimés par son ordre. Sciences mathématiques et physiques. Tome 3. In-4°.
- 6° De la part de M. Van Mons, Abrégé de chimis. 3<sup>me</sup> partie. In-12.
- 7º De M. Vander Maelen, Dictionnaire géographique de la province de Hainaut. In-8º.
- 8° De M. Moreau de Jonnès, Études statistiques sur l'état et les progrès de la société en France. 4<sup>mo</sup> époque Temps précurseurs de la révolution. In-8°.
- 9° De M. le Ministre de l'Intérieur, Statistique des tribunaux de la Bélgique, pendant les années 1826 à 1830, par MM. Quetelet et Éd. Smits. In-4°.
- 10° De M. Victor Gousin, correspondant, Rapport sur l'état de l'instruction publique dans quelques pays de l'Allemagne, et particulièrement en Prusse. 2<sup>me</sup> partie. Royaume de Prusse. In-4°.
- 11° De M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Recherches zoologiques et physiologiques sur les variations de la taille chez les animaux et dans les races humaines.—Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences. Savans étrangers. In-4°.

12º De M. Chervin, médecin à Paris, Pétition adressée à la Chambre des Députés, etc. In-8º.

13° De M. N. Boubée, professeur à Paris, Géologie élémentaire, à la portée de tout le monde, appliquée à l'agriculture et à l'industrie. In-18;

Deux promenades au Mont-Dore, pour l'étude de la question des cratères de soulèvement. In-18.

14° De M. le baron Deladoucette, Compte rendu des travaux de la société phylotechnique. Séance du 26 mai 1833. In-8°;

Philocles, imitation de l'Agathon de Wieland. 3° édition, augmentée d'une notice sur Wieland. 2 vol. in-8°;

Le Troubadour, ou Guillaume et Marguerite, histoire provençale, suivie de notices sur la ville de Mons-Selsucus et sur le souterrain de Mont-Viso. In-12;

Fables. In-18.

- 15° De M. Wesmael, professeur à l'Athénée de Bruxelles, Monographie des odynères de la Belgique. In-8°.
- 16° De M. Graberg de Hemso, la Scandinavie vengée, et Précis de la littérature historique de Mogh'Rib-El-Aksa. In-8°.
- 17° De M. Dumont, professeur à l'Athénée d'Anvers, Anvers en 1830, 1831 et 1832, jusques et y compris le siége de la citadelle. In-8°.
- 18° 49<sup>mo</sup> Exposition publique de la Société royale d'agriculture et de botanique de la ville de Gand, le 29 et 30 juin, 1<sup>er</sup> et 2 juillet 1833. In-8°.
- 19° Société d'agriculture et de botanique de Louvain. Exposition d'été 1833. In-8°.
  - M. Quetelet remet les ouvrages suivans :
- 1º Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. Tom. VI. 1º partie. In-4º.

4

2º Philosophical transactions of the Royal Society of London. For the year 1833. Part. I. In-4º.

3° De la part de M. Ch. Morren, Mémoires sur les ossemens humains des tourbières de la Flandre. In-4°;

Mémoire sur les vibrions lamellinaires des auteurs. In-8°;

Notice sur un lis du Japon. In-8°.

Observations sur la Fragilaria lineata de Lyngbie. In-8°.

- 4º Messager des sciences et des arts. 1º livraison.
- 5° De M. Van Esschen, Lettre à M. Lesbroussart, sur l'état actuel de l'enseignement médical en Bolgique, etc. In-8°;

Du choléra-morbus asiatique. In-8°.

- 6° De M. Courtois, Magasin d'horticulturs. 9° livraison.
- 7° Rectifications à quelques calculs de mécanique industrielle, par D. T. In-8°.
- 8<sup>è</sup> Sulle correnti elettro-magnetiche di Faraday osservazioni di Carlo Matteucci. In-8°.

M. de Reiffenberg fait hommage à l'Académie:

- 1° De la part de M. de Mauléon, d'un projet de Société de traduction en langue française des meilleurs ouvrages publiés dans les pays étrangers. In-4°;
- 2º De M. Champollion-Figeac, d'une Notice de M. le baron Silvestre de Sacy sur la vie et les ouvrages de M. Champollion le jeune. In-8°;
- 3° De M. le marquis de Fortia, correspondant de l'Académie, d'une brochure sur les Trois systèmes d'écritures des Égyptiens. In-8°;
- 4° De M. Gence, d'une brochure sur Le vrai portrait de Gerson, auquelilattribue l'Imitation de Jésus-Christ. In-8°;
- 5° Enfin de sa part, d'une dissertation sur des Chartes d'affranchissement des XI et XIII siècles. In-8°.

1

# BULLETIN

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET BELLES-LETTRES DE BRUXELLES.

1833. — Nº 16.

Séance du 9 novembre.

M. Quetelet, directeur;

M. Dewez, sccrétaire perpétuel.

Le secrétaire présente, au nom de M. Van Mons, un Mémoire sur une propriété de la chaleur jusqu'ici inaperçue, et sur la cause des refroidissemens et échauffemens spontanés de l'air. Il en sera donné lecture à la séance prochaine.

M. de Reissenberg donne lecture de son premier Mémoire présenté à la dernière séance, sur quelques voyageurs belges, commençant par Jean de Hèse. Renvoyé à la commission des lettres.

M. de Hemptinne, pharmacien à Bruxelles, envoie un Mémoire contenant la description d'un appareil propre à enlever à l'air atmosphérique les substances qui le rendent nuisible à la respiration, soit que ces corps s'y trouvent mélangés à l'état de poussière, à l'état de vapeur, à l'état gazeux, ou y soient accumulés dans une trop forte proportion, comme cela arrive pour le ca-

lorique dans les incendies. Ce Mémoire est précédé de l'extrait d'un rapport fait à M. le préfet de police de la Seine, par MM. Darcet, Gaultier de Claubry et Parent du Chatelet, rappelant ce qui a été fait sur cet objet. Renvoyé à l'examen de MM. Quetelet, Sauveur et Cauchy.

M. Quetelet donne communication de deux lettres, l'une de M. Airy, directeur de l'observatoire de Cambridge, l'autre de M. Rigaud, directeur de l'observatoire d'Oxford, concernant deux aurores boréales brillantes qui ont été observées en Angleterre le 17 septembre et le 12 octobre derniers; la première a aussi été observée à Bruxelles par M. Quetelet, mais avec des circonstances très-peu remarquables; on n'observait pas de jets lumineux, et la lumière par laquelle le phénomène se manifestait, ne s'élevait guère de plus de 20 à 30 degrés au-dessus de l'horizon. Cette aurore boréale s'est montrée vers 10 heures du soir et s'est prolongée jusque vers 3 heures du matin. Depuis quelque temps, les savans anglais s'accordent à observer l'état du ciel, entre 10 et 11 heures du soir, temps moyen de Greenwich, principalement dans la vue d'étudier les aurores boréales. Il serait à désirer que les savans du continent pussent prendre part à ces observations; on les invite à cet effet à annoter avec soin le temps des apparitions de ces phénomènes, leur marche eu égard aux étoiles, leurs rapports avec l'état des nuages, etc.

M. Airy, dans la même lettre, annonce que ses dernières observations s'accordent à montrer que la masse de Jupiter telle qu'elle est adoptée par les astronomes français, doit être réduite.

M. Quetelet sait également part à l'Académie de recherelles sur la forme de la veine fluide qui lui ont été communiquées par M. Hachette, correspondant de l'Académie.

Au sujet des découvertes récentes de M. Savart sur ce sujet intéressant, il cite quelques expériences de M. Hachette lui-même et une entre autres qui a été faite en 1804 et qui a été décrite dans le 1er vol. de sa Correspondance sur l'écola polytechnique, sous le titre du exphon à écoulement dans le vide. « Le tube en verre qui forme le syphon est à deux, branches parallèles, l'une plus petite que 76 centimètres; l'autre plus grande et d'environ 130 centimètres; le diamêtre intérieur du tube est de 4 millimètres. Chaque branche est terminée par un petit robinet en ser. Ayant rem. pli le tube avec du mercure, en tenant le coude en bas, on ferme les robinets, et on plonge le bout de chaque branche dans un vase de verre contenant du mercure. Ouvrant les robinets, le mercure soumis à la pression atmosphérique s'élève dans la longue branche à .76 centimètres (environ) au-dessus de son niveau, et il coule de la petite branche dans le vide, qui se forme entre le coude du syphon et le niveau du mercure, dans le vase où plonge le bout de la longue branche. On change à volonté la vitesse d'écoulement, en plongeant plus ou moins le bout de la petite branche dans le mercure. L'orifice de la veine est au coude du syphon. Pour des vitesses comprises dans des limites assez éloignées, la veine fluide est très-sensiblement et à la vue simple, discontinue; quoique la force qui produit l'écoulement, soit constante.

En diminuant la longueur d'ascension du mercure dans la petite branche, on donne à la veine fluide, une continuité apparente, mais qui n'est pas réelle d'après l'observation de M. Savart, puisque la veine met en vibration et fait résonner le tube de verre, résonnance qui paraît résulter des chocs successifs et périodiques de la veine. »

tement moulés que l'extérieur. Les faces en regard de la double moulure sont couvertes de cristaux; celles du dehors sont du plus beau lisse possible. On dirait une fonte des plus nettes et des mieux réussies en bronze. Sans les fractures, on n'aurait pas pensé que la moulure fût double et que son intérieur fût tapissé de cristaux. Au sortir d'un contre-moule, dans lequel le fossile était enfermé, il avait la blancheur et l'éclat de l'argent. La pyrite, dans cet échantillon, a si parfaitement dessiné la coquille que l'intérieur des loges a pu être examiné à l'aise, et que plusieurs des caractères qui, dans la coquille ellemême, n'auraient pu être saisis qu'à force de coupures, ont pu être déterminés et ont donné l'idée la plus nette et la plus précise de l'intérieur de cette singulière habitation. La capacité des loges prises en commun peut être de deux pouces cubes. Le fragment dont on est en possession peut faire, en volume, le tiers de la coquille entière. Le contre-moule, d'après l'estimation faite sur le lieu, avait de 12 à 14 pouces de tour.

» Cette ammonite pyritifiée, si on peut nommer ainsi la double moulure de sa coquille, a été trouvée dans de l'argile bleue à la briquetterie de M. Wappers, père de l'artiste distingué du même nom, à 120 pieds de la rive de l'Escaut. Elle a été remontée de 45 à 46 pieds de profondeur. Le contre-moule consistait en pyrite de l'espèce dont sont composés les ekkersteen dont ce banc d'argile abonde. L'argile elle-même est parsemée de points nombreux de pyrite. Le moule extérieur n'a pu se trouver en contact avec le moule intérieur, car sa face interne est très-raboteuse.

«L'ammonite, encore nouvelle, et dont cette empreinte représente si fidèlement la configuration, a été décorée du nom de l'ami des sciences et de l'illustration de son pays, à qui sa conservation a été due. Elle a reçu le nom d'Ammonites Wapperi. Une cloison entière du fossile et le dessin de l'ensemble pris par M. De Koninck, étaient joints au mémoire. » Les détails qui précèdent sont extraits de ce mémoire.

Le secrétaire donne lecture du rapport de M. Cornelissen sur le mémoire ayant pour objet la Mnémonique, et présenté à la séance du 12 octobre dernier par M. E. Auger. D'après le rapport verbal fait à la dernière séance par M. de Reiffenberg, auquel M. Marchal, troisième commissaire a adhéré, l'Académie n'a pas considéré ce mémoire comme entrant dans les objets qui font la matière de ses travaux, et n'a pas d'ailleurs trouvé cet opuscule assez important pour mériter maintenant le titre que l'auteur désire obtenir.

Le secrétaire remet sous les yeux de l'Académie une Notice historique sur la ville et le port d'Ostende, présentée à l'Académie par M. Belpaire. Ce mémoire est accompagné d'un rapport de M. Cornelissen, et d'après ses conclusions, l'Académie reconnaissant le mérite de cet ouvrage, a résolu de le renvoyer à l'auteur, pour y faire certains changemens, qu'il croirait lui-même nécessaires.

M. Dumortier présente, au nom de M. Wesmael, professeur d'histoire naturelle à l'Athénée de Bruxelles, la première partie d'un mémoire manuscrit sur les Braconides de la Belgique, faisant partie de ses mémoires pour servir à l'histoire des Ichneumonides de la Belgique. Dans ce travail, l'auteur décrit 191 espèces de Braconides indigènes, parmi lesquelles il s'en trouve 118 non décrites. Renvoyé à une commission composée de MM. Dumortier, Sauveur et Gauchy.

Le secrétaire présente un mémoire qui lui a été adressé

par M. Van Beneden, conservateur du cabinet d'histoire naturelle, à Louvain, intitulé : Remarques sur le siège du goût dans la sarps. Renvoyé aux mêmes commissaires.

M. Dumortier présente un mémoire manuscrit, intitulé: Recherches sur la respiration des crustacés endobranches. Il en sera donné lecture à la prochaine séance.

Le secrétaire denne lecture d'une lettre de M. Jebard, lithographe à Bruxelles, portant la date de ce jour, par laquelle il lui fait part qu'il vient de trouver le moyen de faire brûler le gaze hydrogène pur avec une flamme des plus brillantes, douée d'un grand pouvoir éclairant, et demande qu'il soit nommé une commission pour examiner l'effet de la première lampe qu'il vient de construire, et qu'il se propose de faire brûler en sa présence. L'Académie, déférant à cette demande, a nommé commissaires MM. Sauveur, Dumortier et Cauchy.

M. de Reiffenberg, au nom d'un mathématicien de Fahlun, en Suède, lequel ne désire pas être connu, présente une solution de ce problème : Sur une ligne déterminée construire un pentagone équiangle et équilatéral.

Il dépose ensuite sur le buresu une addition à son premier mémoire sur quelques voyageurs belges, et communique relativement à la détermination de l'époque de la mort de Yévêque de Liége Noiger, les observations survantes:

d'Les historiens sont partagés sur l'époque de la mort de Notger. Le chanoine Anselme et Jean d'Outremeuse la placent au 10 avril de l'an 1007: c'est la date adoptée par Chapeaville, par Aubert le Mire, dans sa Chronique, et par le P. Foullon. Le P. Bouille préfère 1008, pent-être d'après l'autorité de Lambert-le-Petit, auteur du XII siècle, un peu

postérieur à Anselme. M. Dewez (Hist. du pays de Liege, 1, 28) ne se prononce pas. Au contraire, les auteurs de l'Histoire littéruire de la France (vii, 210) tranchent la question. Voici ce qu'on lit dans cet ouvrage si justement estimé : « Notger se trouva à divers conciles. Il assista nom-» mément à celui qui fut assemblé à Francfort le premier » de novembre 1007, pour l'érection d'un siège épiscopal » à Bamberg. Ce fut là une des dernières actions de sa » vie, qu'il termina plein d'années, de gloire et de mé-» rites, le dixième d'avril 1008, après un épiscopat de » 36 ans et quelques mois. La plupart des écrivains mar-» quent sa mort des le mois de mars (lisez avril) de l'année » précédente. Mais c'est une erreur manifeste; et la date » seule du concile de Francfort, auquel se trouva le pieux » évêque, suffirait pour la détruire. » Le ton d'assurance de ces écrivains, joint à la confiance qu'inspirent leur érudition profonde et leur critique habile, est de nature à fixer l'opinion; cependant les doctes Bénédictins n'ont pas rencontré juste. En voici la preuve. Ces pères se fondent sur la date du concile de Francfort auquel assista Notger. Or ils n'ent pas fait attention qu'il y a eu deux conciles de Francsort, tous deux relatifs à l'éveché de Bamberg; l'un tenu l'année 1006, qui a été la quatrième du pontificat de Jean XVIII et la cinquième du règne de Henri II, roi de Germanie, concile dans lequel les évêques, au nombre de quinze, y compris Notker ou Notger, évêque de Liége, donnérent leur consentement à cette èrection. --- Le second concile de Francfort, assemblé pour la même cause, s'ouvrit le premier de novembre 1007, cinquième année du pontificat de Jean XVIII et sixième du règne de Henri II. Là , trente-cinq évêques souscrivirent à la buile par laquelle le pape confirmait l'évection susdite, et qui fut donnée au mois de juin de cette même année 1007, indiction V. Eberhard, chancelier du roi, nommé au nouvel évêché par Henri, fut sacré le même jour par Willigise, archevêque de Mayence, président du synode, dans lequel il n'est fait aucune mention de Notger, décédé probablement avant ce second concile. (V. Concilia Germania, III., 83-38, et Scriptares rerum Episc. Ramberg, Edente Ludwig, 2, 47, 276, 279.)

L'annaliste saxon Eckhart repporte toute l'affaire à l'année 1006, comme s'il n'y avait; su qu'un seul synode de Francfort. Mais la vie de l'empereur Henri II, publiée par Gretserus (Ludwig, whi supré, 276, 279), et Dominique, Mansi (tom, a du Suppli des Conciles) font voir à l'évidence qu'il y en eut deux.

Il résulte de ce qui précède que Notger sut présent et souscrivit au concile de Francsort de 1006; qu'il ne sut pas présent et ne sauscrivit pas à celui du 1st nevembre 1007. Donc, selon toutes les probabilités sa mert out lieu entre la fin de 1906 et celle de 1907, ce qui coîncide parsaitement avec le 100 evril 1907 indiqué par Jean d'Outrement, et pette fois encoroil esteur le plus ancien est celui qui mérite d'être cra de présence aux autres.

Li cut donné legtura du mamoire de M. Van Mens, présenté à la dernière sequuer Renvoyé à la commission des sciences physiques et methématiques.

L'Agadémie, adoptant les conclusions de la commission des lettess, aux le mémoire que M. Baput a présenté à la séance du 2 mars dernier; sur la nonformité des ancientes chartes du Mainant apes l'angien donit romain, décida que jes mémoire sera publié dans sen recupil.

"M. Quetelet depus communication d'une lettre de sir J. Herrechel, su date du 12 mayendes dernier, d'apost laquelle ce célèbre estrangune a du s'embarquen le lendemain, à Portemouth, pour se cendre au Cap de Bonne-Kapérance où il compte séjourner plusieure années peur compléter ses recherches astronomiques, et particulièrement celles qui ent rapport aux étoiles doubles et multiples.

Le même membre fait part à l'Académie que M. Aug. Sacré, de Bruxelles, vient de construire un aimant pesant 27 kilogrammes et portant 196 kilogrammes, charge que l'on peut regarder comme considérable au égard à la grandeur de l'aimant. M. Sacré avait déjà construit un aimant plus petit de 2 1/2 kilogrammes, qui peut porter 17 fois son poids. Le nouvel aimant se compose de 13 lames, dont les cinq du milieu sent engagées per leurs extrémités dans un sabet en for doux, du poids de 1,4 kilogrammes. La lame du milieu pèse 2,92 kilogrammes et porte de 27à 28 kilogrammes; les plus petites lames, celles des extrémités, pèsent 1,72 kilogrammes et peuvent en porter 15.

### M. Quetelet donne aussi lecture de la note suivante :

« En répétant l'expérience décrite par Newton, dans la 16° question à la fin de son optique, sur la production de la lumière par une faible pression sur l'œil, sir D. Brewster trouva qu'il était nécessaire de modifier la proposition de Newton que les couleurs s'évanouissent en une seconde, quasid l'œil et le doigt demeurent en grapos : il treuva en effet que les couleurs continuaient tant que durait la pression. Quant à la nature de la lumière produite, sir D. Brewster n'a vu que des carcles bluncs et neiges, agec une teinte générale rouge, provenant du la lumière qui passait à travers la papaière; femmée, en lieu que Newton; parle, de couleurs semblables à colles des plumes de papa,

Nowton et six D. Browster no paraissent s'être accopée, que des phénamènes produits par la premion accoés surun seuf œil; mais, quand la pression s'exerce à la fois symétriquement sur les deux yeux, les apparences lumineuses deviennent bien autrement remarquables; et, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elles affectent une forme régulière qui paraît être la même chez tous les individus.

Si l'on exerce, par exemple, simultanément une pression sur les deux yeux, dans des directions opposées et qui tendent à séparer les deux globes ou à les rapprocher, on apercevra d'abord une lumière rouge-bleuâtre; puis. au bout de quelques instans, une lumière d'un blancjaunâtre : presqu'en même temps eette lumière se séparore comme en petits lozanges qui se distribueront régulièrement sur un faisceau de droites qui concourent vers un même centre, et qui ne paraissent pas s'écarter de plus de 45° de chaque côté de la perpendiculaire à la droite, qui passe par les centres des deux yeux. Ce faisceau de droites ne se montre qu'un instant très-court et paraît dégénérer en hyperboles ayant toutes pour axe commun la perpendiculaire dont nous avons parle, et des foyers communs où viennent se placer deux taches informes et rougeatres; ces foyers s'écartent ensuite et le fond de ce tableau brillant devient très-onduleux. Des ondes éblouissantes semblent jaillir à tout instant de divers points et particulièrement de celui qui servait de point central au faisceau de droites et aux hyperboles.

Des que la pression a cessé, on vient à se ralentir, on n'aperçoit plus qu'une tache noire, entourée d'une lumière jaunâtre, et couverte de petits filamens rouges et jaunes qui s'agitent avec une rapidité très-grande. Quand on continue à tenir les yeux couverts; cette tache et le cercle qui l'entoure finissent par prendre une teinte rougeâtre

uniforme, qui persiste encore très-long-temps et finit par s'éteindre graduellement.

On voit rarement le phénomène avec toutes les circonstances que nous venons de décrire, parce qu'il faut quelque habitude pour le produire, et que la pression sur les yeux, qui est assez douloureuse, doit être suffisamment forte. Même, lorsque la pression n'est pas trèsrégulière, le phénomène se modifie assez sensiblement; du reste, il est toujours très-facile d'en saisir les principales circonstances. »

#### OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Mémoires de l'Académie royale des sciences de Stockholm, pour l'année 1832; 3 vol. in-8°.

Lettre à M. Fétis, directeur du Conservatoire de Bruxelles, sur quelques particularités de l'histoire musicule de la Belgique; par M. de Reiffenberg. In-8°.

Notice sur l'institut de correspondance archéologique, publié par M. Ch. Panofka, secrétaire-dirigeant de l'institut. Paris, 1833; in-8°.

Lettre à la nation anglaise sur l'union des peuples et la civilisation comparée, etc.; par M. Jullien, correspondant de l'Académie. Londres, 1833; in-8°.

. . •

# BULLETIN

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET HELLES-LETTRES DE BRUXELLES.

1834. — No 18

Séance du 4 janvier.

M. Quetelet, directeur;

M. Dewez, secrétaire perpétuel.

La commission, nommée à la dernière séance pour examiner l'effet de la lampe que M. Jobard a construite, présente son rapport, dont il résulte que les commissaires ont reconnu que le gaz employé à la combustion n'est pas de l'hydrogène pur, comme l'annonce M. Jobard; que du reste il brûle avec une lumière très-blanche et très-brillante, et qu'ayant cherché à déterminer son pouvoir éclairant par la comparaison des ombres, ils se sont assurés que la lumière de ce gaz sortant d'un bec d'Argant à douze orifices capillaires, est au meins double de celle du gaz de la houille fourni par l'établissement de Bruxelles, aux becs semblables et à douze orifices beaucoup plus larges, qui servent à l'éclairage de la plupart des boutiques de cette ville.

La commission des sciences physiques et mathématiques conclut à ce que le mémoire présenté par M. Pagani à la séance du 12 octobre dernier, soit inséré dans la collection des Mémoires de l'Académie. Adopté.

Le secrétaire présente, au nom de M. Van Mons, nn mémoire sur un mode de greffer peu connu, sur les avantages qu'il présente, et sur le moyen de le pratiquer avec succès. Renvoyé à la commission des sciences naturelles, à laquelle sera adjoint M. Dumortier.

Le secrétaire présente, de la part de M. Van Mons:

1° La première partie d'un mémoire sur une nouvelle espèce de moule d'eau doucs, avec un dessin, par M. Vanbeneden, conservateur du cabinet d'histoire naturelle de Louvain, qui en promet la suite.

2° Une note sur un cristal métallique, obtenu par la réduction au feu du peroxide de munganèse, par M. De Koninck, préparateur de chimie à l'université de Louvain. Renvoyé à l'examen de MM. Cauchy, d'Omalius et Sauveur.

Le secrétaire communique une lettre du 18 décembre dernier, qui lui a été adressée par M. A. De Vaux, ingénieur des mines, à Liége, avec un mémoire intitulé: Considérations sur l'épuisement des eaux des mines par le moyen de l'air. Renvoyé à l'examen de MM. Cauchy, Pagani et Quetelet.

M. de Reiffenberg communique une note présentant des observations sur deux inscriptions anciennes, alléguées au tome IV des Nouveaux Mémoires de l'Académie, p. 488.

« Un de nos confrères, dont les travaux nombreux ne prouvent pas moins de patriotisme que de savoir, s'exprime ainsi dans un *Mémoire sur l'alliance des Bataves aves* les Romains: « Deux anciennes inscriptions, l'une por» tant : Batavi fratres et amici Populi Romani ; l'autre : » Gens Batava (lisez Batavorum) amici et fratres Ro-» mani Imperii, ont été déterrées, selon les uns, dans » les ruines du château de Roombourg, près de Leyde; » selon les autres, de celui de Battenbourg. A quelle » époque peut - on rapporter ces inscriptions? C'est ce » qu'il est impossible de déterminer. Tout ce que l'on » peut dire c'est qu'il paraît évident qu'elles sont de dif-» férens temps; car l'une porte la dénomination Populi » Romani: il faut donc la rapporter au temps de la Ré-» publique; l'autre porte celle Romani Imperii : elle est » donc postérieure. » Comme les assertions des savans qui font autorité, se répètent souvent sans examen, je réclame la permission de faire sur le passage cité quelques remarques. D'abord on ne saurait nier que l'emploi des mets Populi Romant ne prouve généralement rien en faveur de l'antiquité de l'inscription où ils sont employés, et n'indique pas plus la république que l'empire. Il suffit, pour s'en convaincre, d'ouvrir le recueil de Gruterus ou tout autre ouvrage paléographique un peu étendu. Et ici la chose est d'autant plus manifeste que cette même expression appartient à une époque avancée de l'Empire, époque très-précise, quoique notre confrère l'ait oublié, au milieu de ses recherches multipliées. Son erreur provient de ce qu'il s'est arrêté à un fragment de la première inscription insérée cependant tout entière dans Smetius, pour lequel Charles Langius l'avait copiée sur les manuscrits de Vivès, et reproduite aussi dans l'Hercules Prodicius de Pighius, dans Gruterus et Scriverius.

Gelui-ci, à la page 195 de ses Antiquités bataves, la donne en ces termes :

FORTVNAE. AVG. SAC
PRO. SALVTE. ITV. AC
REDITV. D.D. N.N
M. AVR. ANTONINI. PII
AVG. ET. P. SEPTIMII
GETAE. NOBILISS. CAES
CIV. BATAVI
FRATRES. ET. AMICI. P.R.
V. S. L. M.

· Ainsi cette inscription n'est pas du temps de la république, mais de celui de Caracalla, qui reçut le titre de Cécar l'an de Rome 196, et fut salué empereur le 4 février 211, avec Géta qu'il égorgea lui-même le 17 sévrier de l'année suivante, entre les bras de Julie, leur mère. Cette inscription tombe donc entre l'année 198, où Caracalla fut créé Auguste, et Géta César, et l'année 211, où l'un et l'autre parvinrent à l'empire. Elle fait allusion à l'expédition de Calédonie. Je ne parle pas des mots Cives Batavi, qui sont très-significatifs, me contentant de dire que la seconde inscription, regardée par notre confrère comme postérieure à celle dont je viens de parler, semble au contraire antérieure, puisque Geldenhaurius la transcrit comme faisant partie d'une inscription du temps de Septime Sévère, empereur depuis l'an 198. Il est vrai que Scriverius conjecture que Geldenhaurius, de deux inscriptions distinctes, n'en a formé qu'une seule, et n'est pas éloigné de croire que la seconde est un fragment défiguré de l'inscription conservée par Gruterus, et que j'ai mise sous les yeux de l'Académie; opinion peu recevable, à mon avis. En dernière analyse, toutes deux sont du temps de l'empire; l'époque où fut gravée la première, est connue d'une manière démonstrative; cette à laquelle il faut rapporter la seconde, si elle reste douteuse, offre cependant une grande probabilité, et c'est tout ce que j'ai prétendu établir. On pourrait sjouter seulement, et M. Cornelissen en a fait la remarque, que des savans distingués de la Hollande commencent à douter de l'authenticité des mots Amici P. R. de l'inscription conservée à Leyde. »

M. Marchal fait un récit sommaire des différens projets qui eurent un commencement d'exécution pendant les gouvernemens précédens, depuis le règne de Marie-Therèse et celui de Joseph II, pour réunir et publier les matériaux de l'histoire belgique. Il donne lecture d'une lettre entièrement autographe du comte de Cobentzl, datée du 10 mai 1760, sur cet objet, ce qui est la preuve qu'antérieurement à la fondation de l'Académie, à laquelle ce savant ministre a essentiellement contribué, sous les auspices du prince Charles de Lorraine, l'on s'occupait déjà beaucoup de l'histoire de nos provinces.

Voici le texte de cette lettre avec son ortographe.

### Monsieur,

Le mémoire ci-joint vous instruira d'un Projet dont l'Exécution tend à multiplier et à perpetuer les connoissances relatives à l'Histoire des Pays-bas. Le Chef et Président s'est chargé de former la liste des ouvrages qui ont pour objet les Evenemens anterieurs à l'Abdication de Charles V. et je compte que vous voudrés bien de concert avec M. de Verdussen Echevin d'Anvers, travailler à celle, qui concerne les Troubles des Pays-bas jusqu'à la mort de Philippe II. Je prierai M. Nelis, Bibliothécaire de l'université de Louvain de rassembler la liste des ouvrages, dont les objets sont posterieurs à cette Epoque et je désire ?

que chacun me remette ensuite la Liste pour que nous puissions en composer une generale. Je ne doute pas, Monsieur connoissant votre zèle pour les sciences, que vous ne concouriés avec Empressement à une Entreprise dont l'Execution ne sera pas moins avantageuse au Public qu'honorable à ceux qui y auront donné leurs soins.

Je suis très-parfaitement

#### Monsieur

Votre très-humble et très-obéissant

Le Cte COBENTZL.

Bruxelles le 10 mai 1760.

M. Van Heurck, Const. Député aux affres du Commerce et de la jointe des Mon.

M. Quetelet présente quelques observations sur la quantité de pluie qu'il a recueillie à l'observatoire de Bruxelles, pendant l'année 1833, et sur la température moyenne de la même période. Il résulte de ses observations que la quantité d'eau tombée s'est élevée à 881,38 millimètres : le mois de décembre en a donné le plus, et le mois de mai au contraire, le moins; les quantités d'eau tombée pendant ces mois, ont été de 198,9 et 2,1 millimètres. M. Durondeau a recueilli à Bruxelles, en 1779, 794,1 millimètres d'eau de pluie; et l'abbé Mann, en 1780 et 1787, 604,9 et 609,6 millimètres; ce sont les seules observations ple ce genre que nous possédions pour Bruxelles. M. Crahay

#### a obtenu, pour Maestricht, les résultats suivans:

|         | 1  | nnéi | ø. |   |    |    |    | BAU | DE | PLUIE | OΨ | DE | neige. |
|---------|----|------|----|---|----|----|----|-----|----|-------|----|----|--------|
| Moyenne | de | 182  | 1, | , | 25 | et | 26 |     | 7  | 12,ma | 12 |    |        |
|         |    | 189  | 7  |   |    |    |    |     | 73 | 18.   | 60 |    | -      |
|         |    | 182  | 3. |   |    |    | ٠, | •   | 7  | 15.   | 63 |    |        |
|         |    | 1820 | )  |   |    |    | ٠, |     | 8  | 21.   | 10 |    |        |
|         | •  | 183  | )  |   |    |    |    |     | 70 | 00.   | 10 |    |        |

M. Quetelet, en faisant usage des températures movennes maxima et minima de chaque mois, a trouvé pour température moyenne de l'année + 11°,10; cette valeur a été de + 10°,87, en prenant la température moyenne de neuf heures du matin. Si l'on regarde, avec quelques physiciens, la température moyenne de l'année comme égale à celle du mois d'avril ou d'octobre, on a + 10°,18 et + 11°,58: la moyenne de ces valeurs est + 10°,93, quantité qui doit s'écarter très-peu de la température moyenne de l'année.

On a construit à l'observatoire un puits qui a près de 20 mètres de profondeur (plus de 61 pieds), ce qui correspond à peu près à la couche-limite des températures invariables pour nos climats. Un thermomètre a été descendu dans les eaux de ce puits, le 11 décembre dernier, et il a indiqué une température de 11°,1. La même expérience a été répétée dans la matinée du 4 janvier, et deux thermomètres différens ont indiqué une température de 11°,0 et 10°,83. La moyenne de ces trois nombres s'écarte peu de celle obtenue plus haut pour l'année 1833.

#### OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Annuaire de l'Observatoire de Bruxelles, pour l'an 1834, par M. Quetelet, directeur. 1 vol. in-18.

Cours d'Histoire belgique, contenant les leçons publiques données au Musée des lettres et des sciences de Bruxelles par M. Bewez, et rédigées par lui-même. 2 vol. in-8°.

Analyse et parallèle des trois constitutions polonaises de 1791, 1807, 1815, par Joachim Lelewel, traduit du polonais par Érasme Rykaczewski; et diverses autres brochures relatives à la Pologne, présentées par M. Lelewel.

Tableau synoptique des principales combinaisons chimiques, à l'usage des élèves; par M. de Koninck, docteur.

Magasin d'horticulture, par M. Courtois, 11° et 12° livraisons.

# BULLETIN

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET BELLES-LETTRES DE BRUXELLES.

1834. — Nº 19.

Séance du 1er février

M. Quetelet, directeur;

M. Dewez, secrétaire perpétuel.

Le secrétaire communique une note qui lui a été adressée par M. Cauchy, pour être présentée à l'académie, et qui est relative aux septaria ou pierres à ciment romain. Cette note est ainsi conçue:

« Les septaria ou pierres à ciment romain, dont j'ai eu l'honneur d'entretenir l'académie, dans ses séances du 4 février et du 13 octobre 1832, sont aujourd'hui traités en grand à Anvers, par M. Delangle, qui est parvenu à préparer avec ce produit de notre sol la matière si éminemment propre aux constructions hydrauliques, que le continent a envié long-temps à l'Angleteyre, Une commission instituée par arrêté de M. le ministre de l'in-

térieur du 13 mars 1833, et dont je faisais partie, a examiné récemment les qualités de ce précieux ciment, lui a reconnu toutes celles qui caractérisent le ciment romain des Anglais, et dans son rapport du 26 décembre dernier, a émis le vœu que le gouvernement favorise par tous les moyens qui sont en son pouvoir, son emploi dans les travaux importans. J'ai pensé que l'académie apprendrait avec intérêt ce nouveau service rendu aux arts par une science aux progrès de laquelle elle a si puissamment contribué en Belgique. »

M. D'Omalius adresse une notice de sa composition sur la classification des connaissances humaines, à laquelle il a joint un tableau qui en présente la division d'après le but de ces différentes connaissances. Renvoyé à l'examen de MM. de Reiffenberg, Cauchy et Quetelet.

M. Quetelet donne lecture d'une lettre de M. Vaughan, secrétaire de la société philosophique de Philadelphie, concernant l'échange des mémoires de cette société et ceux de l'académie de Bruxelles.

Il présente ensuite un mémoire de sa composition, intitulé: Aperçu historique sur les travaux de météorologie faite en Belgique jusqu'à ce jour. Ce travail est divisé en trois parties dont les deux premières comprennent l'examen des observations météorologiques qui ont été faites à Bruxelles à la fin du 18° siècle et au commencement du 19°; la troisième est relative aux observations faites dans les autres parties du royaume. Ce mémoire est suivi du résumé des observations faites à l'observatoire de Bruxelles pendant l'année 1863. Renvoyé à la commission des sciences physiques et mathématiques.

L'academie a également reçu communication du résul-

tat des observations météorologiques qui viennent d'être faites d'heure en heure, à l'observatoire de Bruxelles, du 17 au 31 janvier inclusivement, pour correspondre aux observations que faisait simultanément M. J. Hudson dans les appartemens de la société royale de Londres. Il résulte de ces observations que, pendant cette période, le baromètre a atteint son minimum absolu d'élévation, 741.95 mill., le 28 à 7 heures du soir, immédiatement après un violent orage qui venait d'éclater : il a ensuite constamment monté jusqu'au 30 janvier à midi, époque à laquelle il indiquait 766.43 mill., son maximum absolu d'élévation.

Les maxima et les minima des températures se sent assez régulièrement présentés vers les mêmes heures que les minima et les maxima de l'hygromètre de Saussure.

Le thermomètre s'est élevé, le 24 à 6 heures du soir, jusqu'à 13°.8 centigrades, ce qui est la plus grande élévation à laquelle on ait vu le thermomètre à Bruxelles pendant le mois de janvier. Il indiquait 12°.5, à 6 heures du soir, pendant l'orage du 28 : le mercure ne s'est point abaissé au dessous de 1°.0, ce qui a eu lieu le 31 janvier à 11 heures du soir.

M. Cornelissen communique à l'académie une note sur la grande mortalité que l'on observe parmi les enfans dans la ville de Gand; mortalité qui paraît particulièrement due à l'influence de la rougeole. Il serait intéressant de rechercher si cette observation peut s'étendre aux autres villes.

7.77 (4)

Voici le nombre des décés qui ont été inscrits :

|                                     | 1831.              | 1882.     | 1833.    |           |  |  |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|--|--|
|                                     | ROV <b>ENBRE</b> . | NOVEMBRE. | NOVEKBRE | décretre. |  |  |
| Enfans au-dessous de 5 ans          | 83                 | 84        | 178      |           |  |  |
| Id. de 5 à 15 ans                   | 13                 | 22        | 35       | 177 (1)   |  |  |
| Mort-nés                            | 14 .               | 18        | · 14     | ?         |  |  |
| Morts du cholura                    | »                  |           | 15       | ?         |  |  |
| Militaires                          | 10                 | 11        | 4        | ?         |  |  |
| Décès autres que ceux indi-<br>qués | 180                | 94        | 93       | ?         |  |  |
| Total                               | 240                | 224       | 323      | 288       |  |  |

M. Dumortier donne lecture du rapport de la commission chargée de l'examen du mémoire sur la monographie des braconides de la Belgique, par M. le professear Wesmael. Cette tribu est formée par l'auteur aux dépens des ichneumonides de Latreille, dont elle diffère par la cellule discoidiale inférieure qui est ouverte et non fermée par une seconde nervure recurrente; elle comprend les Schneumonides adsciti de Nees Von Resenbeck et Gravenhorst. Ce dernier, dans son admirable Traité sur les ichneumonides d'Europe, ne décrit aucune espèce de braconide; il s'y arrête comme si la difficulté lui eut paru insurmontable, et en effet, cette intéressante

<sup>(1)</sup> Le nombre de 177 ne comprend pas les décès des enfans âgés de moins de 10 ans.

tribu est aujourd'hui l'un des points les plus obscurs et les plus difficiles de la zoologie.

=

Procédant à la classification de ses braconides, l'auteur rejette · les caractères génériques tirés du nombredes articles des palpes, et abordant une classification nouvelle, basée sur les mandibules et les cellules cubitales et radiales, il divise la tribu en sept groupes savoir : les · macrodontes, les cryptogastres, les arcolaires, les spherostomes, les eurybases, les stenobases et les macrophtalmes. Les genres sont au nombre de 33, parmi lesquels il s'en trouve 17 nouveaux; les autres sont considérablement modifiés par l'auteur. Passant ensuite aux espèces indigènes à la Belgique, l'auteur décrit avec le plus grand soin environ 200 espèces de braconides dont au delà de 125 sont inédites, ce qui ne peut s'expliquer que par l'état d'abandon où cette intéressante famille avait été laissée à cause des nombreuses difficultés qu'elle présentait.

En résumé, la commission est d'avis que, soit qu'on le considère sous le rapport de la classification et des descriptions génériques et spécifiques, soit qu'on l'envisage sous celui des espèces nouvelles qu'il présente, le mémoire de M. Wesmael est l'un des travaux zoologiques les plus remarquables qui aient été produits dans le pays, et elle estime qu'il est digne à tous égards de l'approbation de l'académie.

L'académie, adhérant à ce rapport, arrête qu'il sera inséré au bulletin.

M. Van Mons présente des recherches sur la cause pour laquelle la famille du cuculus rufus ne couve point ses œufs et n'élève pas ses petits. L'auteur croit avoir trouvé

la cause de cette singularité, en ce que dans ce genre d'oiseaux, le nombre des femelles excède de beaucoup colui des mâles, en sorte qu'ils ne sont point appariés comme les autres oiseaux. A la vérité, il existe parmi les gallinacées diverses espèces polygames qui couvent leurs œufs et élèvent leurs petits; mais dans cette famille les petits au sortir de l'œuf peuvent déjà pourvoir à leur subsistance, ils courent et mangent seuls à peine éclos. Au contraire, les petits du cuculus ont besoin des soins les plus assidus, et comme, dans l'état addite, ces animaux ne sent pan appariés, mais que la femelle vit isolée du mâle, il s'en suit qu'elle ne pourrait, sans le secours de celui-ci, construire son nid, opérer la couvée sans interruption, aller à la recherche de la nourriture sans abandonner ses petits. La femelle est donc obligée de déposer son œuf dans le nid d'autres oiseaux, et elle ne mérite aucun des reproches qu'on est si disposé à lui faire, car de l'abandon de ses œufs aux soins d'une mère étrangère dépend le salut de ses petits. Renvoyé à la commission des sciences paturelles.

M. Dumortier présente une notice sur les espèces indigènes du genre serophularia.

Le secrétaire présente :

1º La seconde partie du mémoire de M. Vanbeneden; sur une nouvelle espèce de moule d'eau douce. Renvoyée avec la 1ºº partie, reçue à la séance précédente, à l'examen de MM. Sauveur et Dumortier;

2º Un mémoire sur uns nouvelle méthode de préparer la salévine, par MM. Hensmans, lecteur, et L. De Koninck, préparateur de chimie à l'université de Louvain. Renvoyé à l'examen de MM. Cauchy, Van Mons et Sauveur; 3º Un mémoire adressé par M. le docteur Merren, contenant la description de plusieurs lis plus ou moins rares du Japon; dont deux espèces (le botanographe désigne l'une sous le nom de *lilium Broussartii*) ont été données par le docteur Von Siebold, au jardin botanique de l'université de Gand, et y ont fleuri en 1832 et 1833. Renvoyé à l'examen de MM. Dumortier, Cornelissen et Sauveur;

4° Un mémoire intitulé: Introduction d'une classification naturelle du règne animal, par M. Auguste Neyen, docteur en médecine, à St-Léger, près d'Arlon. Renvoyé à l'examen des mêmes commissaires.

M. de Reiffenberg, qui a déjà publié au tome cinquième de ses Archives historiques, diverses pièces relatives à l'exécution d'une femme de Melin, près d'Ath, accusée de sorcellerie, en 1681, communique les pièces d'une procédure semblable, intentée, en 1852, devant les hommes de loi de Nodrange et de Jodoigne, à charge de Jeanne Hasque. « Cette procedure nous apprend que l'accusée après avoir comme à l'ordinaire confessé les faits qu'on lui imputait; au milieu des tourmens de la torture chaude et froide, déclara qu'elle n'avait jamais été au sabbat. On la condamna alors à la torture rigoureuse en lui faisant au préalable raser tous les poils de son corps de peur de sortilége, puis on l'obligea à renier le diable et à boire de l'eau du saintfonts, et on parvint ainsi à lui arracher l'aveu de sa sorcellerie, aveu qu'elle rétraeta une seconde fois, pour se contredire de nouveau un moment après. Il faut observer que cette malheureuse, dont l'esprit était sans doute aliéné, avait été accusée par deux personnes mises à mort précédemment pour un motif pareil, et qu'elle même en accusa

une autre. — Il y avait dix-huit ans qu'en France on avait brûlé vif le curé Urbain Grandier comme magicien, et la même année 1652, Madeleine Bavent, religieuse de Louviers, y subit cet affreux supplice. Les bibliophiles ne recherchent-ils pas aussi un in-12 imprimé en 1695 et intitulé: Factume et arrête du parlement de Paris contre les bergers et sorciers exécutés dans la province de Brie? — »

M. de Reissenberg présente ensuite un mémoire sur Jehan Molinet, historien et poète, et sait hommage à l'académie du prospectus d'une Histoire de la Belgique avant les Romains, par M. Schayes, élève de l'université de Louvain, et du règlement pour le musée d'antiquités nationales, sondé à Gand; institution qu'il voudrait voir imiter dans les autres chess-lieux de nos provinces, et qui sauverait de l'oubli ou de la destruction une soule d'objets précieux pour les arts et l'érudition.

L'académie avait proposé pour le concours de 1834, six questions pour la classe d'histoire, et huit pour celle des sciences, sur lesquelles il est parvenu trois Mémoires pour la première, et un pour la seconde, savoir:

Un sur la 1<sup>ro</sup> question: Quele sont les principaux monumens d'architecture, qui, dans la province de Brabant, ont été construits, à commencer de la période chrétienne, et pendant le moyen âge jusqu'au commencement du 16° siècle, et qui, ou n'existent plus ou existent encore de nos jours;

Un sur la 2°, relative à l'état de la poésis flamande, depuis le commencement du 13° siècle jusqu'au 15° exclusivement, et quels genres furent les plus cultivés;

Un sur la 4°, relative à l'origine et à la nature des avoueries dans les Pays-Bas; lours différentes espèces,

d'où le pouvoir des avous procédait primitivement; à quelles usurpations il a donné lieu; et quelles modifi-! cations il a subies dans la suite des temps;

Et un sur la 8° question des sciences: sous quelle forme et à quel degré de saturation le chlore se trouve-t-il dans les chlorures d'oxides solubles? — A quels corps peut-on unir ces composés chimiques sans altérer leur nature? — Enfin quel est leur mode d'action comme moyen désinfectant?

Ges quatre mémoires sont renvoyés à l'examen et au rapport de trois commissaires, qui sont, pour le premier, MM. Cornelissen, Dewez et de Gerlache; pour le second, MM. Cornelissen, de Reiffenberg et Steur; pour le troisième, MM. de Reiffenberg, Pycke et Raoux; et pour le quatrième, MM. Van Mons, Cauchy et Sauveur.

#### OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Introduction à la Géologie, ou première partie des élémens d'histoire naturelle inorganique, contenant des notions d'astronomie, de météorologie et de minéralogie, avec un atlas de 3 tableaux et 17 planches; par M. d'Omalius d'Halloy. Paris, 1833. 1 vol. in-8°.

Recherches sur les degrés successifs de force magnétique qu'une aiguille d'acier reçoit pendant les frictions multiples qui servent à l'aimanter; par M. Quetelet. In-8°. (Extrait des Annales de physique et de chimie.)

Annuaire pour l'an 1834, présenté au roi, par le bureau des longitudes. Paris, 1833. 1 vol. in-18.

Mémoire sur la théorie des nambres, par Guillaume Libri. Paris, 1838. In-4°.

Mémoire sur la théorie mathématique des températures terrestres, lu à l'académie royale des sciences le 4 mars 1833; par le même. In-8°.

Sulla digestions conni di Carlo Matteucci. Forli. In-8°.

Description d'une nouvelle espèce fluviatile du genre mytilus, par M. J. Kickx. Bruxelles, 1834. In-8°.

Revue de la Flure des environs de Spa; par M. Lejeune, docteur en médecine, etc. Liége, 1824. 1 vol. in-8°.

. •

· ·

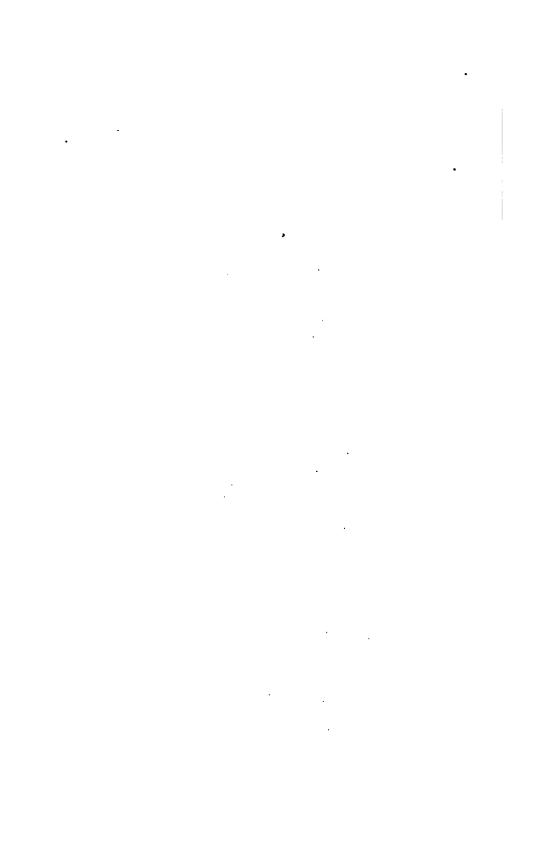

# BULLETIN

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET BELLES-LETTRES DE BRUXELLES.

1834. — No 20.

Séance du 1er mars.

- M. Quetelet, directeur;
- M. Dewez, secrétaire perpétuel.

Le secrétaire donne lecture d'une lettre de M. Cauchy, qui renvoie :

1° Avec son rapport et ceux de MM. Sauveur et D'O-malius, la notice de M. Van Mons, présentée à la séance du 12 octobre dernier, sur la prise-en-charge de matière étrangère dans la combinaison chimique, et sur l'extinction de la propriété chimique par un engagement physique. Il est fait lecture de ces trois rapports, et l'académie, en en adoptant les conclusions qui sont d'accord, a résolu que l'auteur serait invité à lui donner des renseignemens ultérieurs qui la mettent à même d'apprécier convenablement le travail qu'il lui a présenté, et qu'en con-

séquence les trois rapports lui seraient communiqués.

2º Avec le rapport de M. D'Omalius et le sien, la note sur un cristal métallique obtenu par la réduction au feu du péroxyde de manganèse, présentée à la séance du 4 janvier dernier. Les deux rapporteurs trouvent cette note trop incomplète pour que l'académie puisse émettre une opinion sur les résultats qui y sont consignés. M. Sauveur, troisième rapporteur, partage l'opinion des deux premiers, et l'académie a résolu, dans l'intérêt de la science et de l'auteur lui-même, de lui indiquer les lacunes qu'il aurait à combler, et de lui faire connaître qu'elle ne pourra s'occuper de son travail que quand il lui aura envoyé la suite des recherches dont il annonce la continuation sur cette matière. En conséquence les rapports lui seront communiqués.

Le secrétaire présente, de la part de M. Grandgagnage, conseiller à la cour supérieure de Liége, une notice sur un ancien manuscrit concernant *Pierre l'hermits*. Renvoyé à l'examen de MM. Dewez, Raoux et de Reiffenberg.

M. Van Mons adresse un mémoire ayant pour titre: Nouvelles expériences avec l'harmonica chimique, théoris de ce phénomène et gamme entière exécutée sur des intrumens à vent par le courant d'air de l'harmonica substitué au souffte de la bouche. Renvoyé à l'examen de MM. Thiry, Cauchy et D'Omalius.

M. de Reissenberg donne lecture du mémoire sur Jehan Molinat, présenté à la dernière séance; la lecture de la suite de ce mémoire est renvoyée à une séance prochaine.

M. le docteur Schmerling, de Liége, fait hommage à

l'académie de la 2<sup>me</sup> partie de ses Recherches sur les ossemens fossiles découverts dans les cavernes de la province de Liége, ouvrage accompagné de planches lithographiées. Résolu de remercier l'auteur de l'envoi de cet ouvrage, dont elle apprécie le mérite et l'importance.

Le secrétaire lit une lettre de M. le baron de Stassart qui offre à la compagnie un exemplaire de son Rapport sur l'administration de la province de Namur.

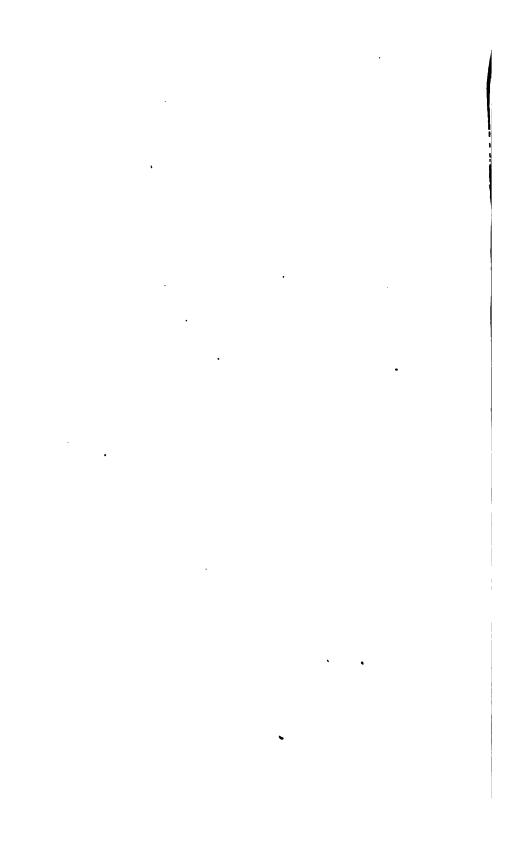

# BULLETIN

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

et belles-lettres de bruxelles.

1834. — Nº 21.

Séance du 5 avril.

M. Quetelet, directeur;

M. Dewet, secrétaire perpétuel.

Le secrétaire lit les rapports de MM. Raoux et de Reiffenberg sur la notice de M. Grandgagnage concernant un ancien manuscrit relatif à Pierre l'hermite, et, comme commissaire, il adhère aux conclusions de ces rapports? Ce manuscrit contient une annotation nécrologique aimes conçue, et dont l'orthographe est ici conservée:

JULIA. Obiit domnus Petrus pie memorie venerabilis savul. id. cerdos et heremita qui primus predicator sancte cruois meruit declarari. Hic post aquisitionem sancte terre cum reversus fuit ad natale solum ad petitionem quorumdam virorum nobilium et ignobilium fundavit ecclesiam istam in honore sancti espulchri et beati Johannis Baptiste. In qua idoneam elegit sibi sepulturam.

D'après les termes de cette annotation, on pourrait présumer que Pierre l'hermite est né dans le pays de Liége, si l'on pouvait restreindre le sens de natale solum à ce pays.

M. Pagani adresse une note sur l'équilibre d'un eystion) floss, se partie les improses deflexible et dont l'autre partie est flexible et extensible.

M. le ministre de l'intérieur transmet à l'académie trois ouvrages manuscrits sur lesquels il demande son avis:

1º Les Pays-Bas avant et durant la domination romaine, par M. Schayes, élève de l'université de Louvain;

2º Un traité de Chimis organique, par M. le professeur Guillery;

3° Un traité sur la perspective, par M. Bossuet, de Bruxelles.

Chacun de ces ouvrages est renvoyé à l'examen de trois commissaires, qui sont chargés d'en faire leurs rapports à la compagnie.

Le secrétaire lit les rapports de MM. Pagani et Garnier sun de mémoire de Mi Questiety présente à la scance du lifi févuiere intitulé: Aparça historique sur les travaux dennétiques jois faits en Bélgique juiqu'à ce jour. L'académie, adoptant les conclusions favorables de ces rapports, su résolu que ces mémoire serait imprimé dans son recueil.

M. de Reiffenberg présente une note sur la découverte d'un squelette trouvé au hameau de Gobertrange.

« Le 28 février dernier, en travaillant à creuses les fondemens d'une nouvelle habitation, sur le penchant d'une collina, située au hameau de Gobertrange, dépendant de Melin, province du Brabant, on tronva à deux pieds de profondeur, un squelette, sans aucun indice de tombe ni de cercueil et qui, la tête tournée vers l'Orient, transversalement à la colline, avait les jambes cirtaisés. Les ossemens étaient parfaitement conservés etchich littique qu'on peut attribuer à l'élévation du tarrain et à l'annuer ture argileuse sur un fond pierreux. Les vieillards du pays disent que ce lieu a été couvert jadis d'un bois, et le père du propriétaire du terrain où le squelette la été exhumé, assure qu'il y a 15 ans, on y en a déterré d'autres dans des espèces de sépulcres, formés de pierres réunies, mais dont il ne reste plus de vestiges, cette terre avant été mise en culture; mais peut-être que des fouilles bien dirigées ne seraient pas infructueuses.

» Le squelette dont je viens de parler, avait au bras droit, un bracelet de cuivre doré, que je mets sous les yeux de l'académie, et sur lequel était ettaché, an moyen d'atile plaque de cuivre, perdue par la mégligence des ouvriers, un médaillon formé d'une seuille d'argent très-mitte et dorée, entouré d'un cercle d'argent, et sus lequel une figure et une inscripțion ont été grossièrement frapfiées à plusieurs reprises et en relief. Un autre médaillou plus petit, entouré de la même sagon et que votis pouvel voir pareillement ici, s'est trouxé entre les ossemens; avec douze petits boutons d'os, tous semblables, dont deux vous sont présentés. Ces restes précieux qui semblent appartenir à la période france-chrétienne eu mérésingleune, ont été soustraits à la destruction par le zèle éclaisé de M. Henri-Jean Van Leeuw, de Louvain, nicaire à Melini, qui a bien voulu me les adresser. Je me propose d'étudier ces antiquités, et si mes recherches me menent à quelque résultat, je prendrai la liberté de vous le soumettre. El attendant, je crois utile de joindre ici la cople fidele de ces différens objets et des légendes qui les accompagnent, afin de donner l'évell aux antiquaires." »

propese de nommer un certain nombre de correspondans régnicoles et étrangers, savoir :

#### Correspondans régnicoles.

MM. Dumont, de Liége, auteur du mémoire couronné en 1830, sur la géologie de la province de Liége; Plateau, docteur en sciences, à Bruxelles; Schmierling, docteur en médecine, à Liége; Wesmael, auteur d'un travail sur l'entomologie, à Bruxelles.

#### Correspondans étrangers.

- MM. Arago, secrétaire perpétuel de l'académie des sciences de l'institut de France;
  - Berzelius, secrétaire perpétuel de l'académie des sciences de Stockholm;
  - Brewster, de la société royale d'Edimbourg;
  - Grelle, de l'académie des sciences de Berlin;
  - · Decandelle, associé de l'institut de France, à Genève;
    - Plana, de l'académie des sciences de Turin;
    - Le chevalier Geoffroy-Saint-Hilaire, de l'institut de France, à Paris.
- M. de Reiffenberg, au nom de la commission des lettres, propose également comme correspondant régnicoles et étrangers, savoir:

#### Correspondans régnicoles.

MM. Goethals-Vercruysse, de Courtrai;

Jules Van Praet, secrétaire du cabinet du Roi, auteur d'une histoire de Flandre au XIV siècle et d'un essai sur l'origine des communes.

Correspondang strangers, in som in

MM. C. P. Gooper, secrétaire de la commission des Récords; à Londres;

Le Glay, bibliothécaire de la ville et président de la seciété d'émulation, à Camboni;

Raynouard, secrétaire honoraire de l'académie francaise, membre de l'académie des inscriptions et belles-lettres, à Paris.

Wilken, scerétaire de la classe d'histoire de l'acadé-

L'académie, considérant qu'il importe d'adopter, pour les différentes sections des sciences qui font l'objet de ses travaux, un nombre de savans qui puissent la seconder avec succès, a adopté ces propositions, et en conséquence, les candidats dont les noms précèdent, sont nommés à l'unanimité.

Les commissaires nommés pour l'examen du mémoire de M. Plateau, sur la vision, présenté à la séance du 12 octobre dernier, font un rapport favorable à ce travail intéressant, et il est en conséquence résolu qu'il sera imprimé dans le recueil de l'académie.

M. Quetelet présente, de la part de M. Encke, l'Annuaire astronomique de Berlin.

Il donne ensuite communication des observations magnétiques qu'il vient de faire dans le jardin de l'observatoire de Bruxelles; dans l'après-midi du 3 avril, il a trouvé par deux séries d'observations, que l'inclinaison de l'aiguille avait pour valeur 68° 36',3 et 68° 40',5; terme moyen, 68° 38',4. La déclinaison de l'aiguille a été déterminée le lendemain et a présenté pour valeur 22° 15',10",5; de sorte que l'ensemble des observations magnétiques

faites jusqu'à présent à Bruxelles, présente les valeurs suivantes qui marquent une réndance bien prononcée de l'aiguille à se rapprocher de la ligne méridianne.

|                            |    |    |    | ÉCLINAISON. |              |                 |  |
|----------------------------|----|----|----|-------------|--------------|-----------------|--|
| oh witest octobre ill. it. | ٠. | •  |    |             |              |                 |  |
| 1830 fin de: mardine .)    | ٠  |    | ۲, | 20 25, 2    | •            | <b>66</b> 69, 6 |  |
| 18384[n 297]lji s          | -  |    | ,  | 27 19, 0    | . <b>:</b> - | MR 49, 5        |  |
| 1833                       | •  | ,4 | •  | 23 13,4     |              | 68 42, 8        |  |
| 1834, 3 et 4 avril         | •  | •  | ٠. | 23 16, 2    |              | 68 38, 4        |  |

¡Ges diverses observations out été faites, aux mêmes heures de la journée et autant que possible aux mêmes époques de l'année, pour élimines, les effets de la variation diurne.

y or special to the second of the second of

entrole et un großen und deutschaft Burgerich

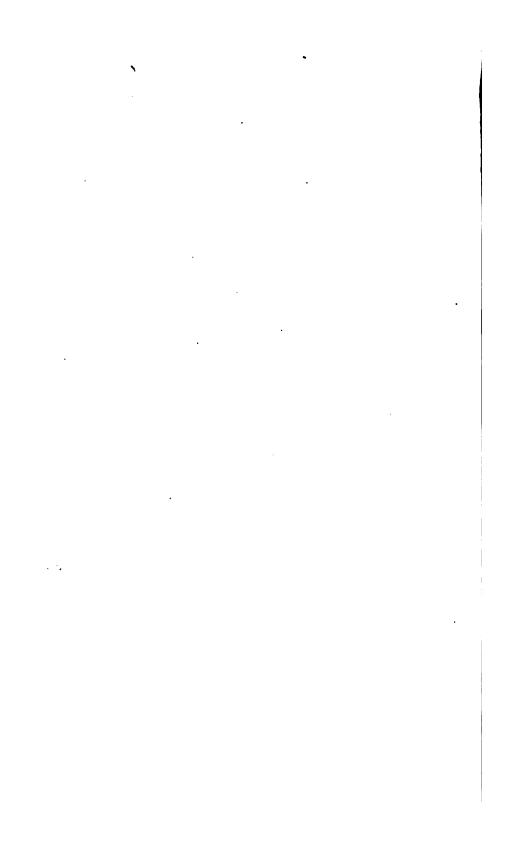

# BULLETIN

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

et belles-lettede de beutelles.

1834. — Nº 22.

Séance générale du 6 mai.

M. Quetelet directeur;

M. Dewez, secrétaire perpétuel.

Le secrétaire rend compte de la correspondance, et présente un mémoire manuscrit sur les éléphans fossiles, accompagné de deux planches autographes, qui lui a été adressé par M. le professeur Morren, demandant que l'académie veuille faire un rapport sur ce travail. Ce mémoire est renvoyé à une commission de trois membres.

L'ordre du jour appelle l'examen des mémoires qui ont été envoyés au concours de cette année.

L'académie avait proposé, pour ce concours, six questions pour la classe d'histoire et huit pour celle des sciences.' Il est parvenu, pour la première classe, trois mémoires, l'un, en réponse à la première question, ayant pour objet

T

### / (452)

les monumens d'architecture du Brabant; l'autre sur la deuxième question, relative à la poésis flamands, et le troisième, sur la quatrième question, concernant les avoueries.

Es pour la depuième classe, un memoire sur la huitième question, relative aux chlorures d'oxides solubles.

Monumens d'architecture du Brabant. — Les commissaires das taxinas au mémoires sour le rien blo rapport du fond et de la forme. Sous le premier, cet ouvrage suppose beaucoup d'érudition, de recherches et de travail. Les nombreuses citations qu'il renferme sont exactes et puisées dans les sources; l'auteur vioint, quand il le faut, une saine critique. Quant à la forme, c'est-à-dire à la rédaction, on ne peut le juger aussi favorablement. Il présente des incorrections, des négligences, des défauts de style, des fautes de grammaire même. L'ouvrage à cet égard devrait être revu et corrigé. Mais l'académie, jugeant que l'auteur a rempli les conditions essentielles du programme quant au fond, a décerné à ce mémoire la médaille d'argent, et a décidé au surplus qu'il serait imprimé, à condition qu'il subirait la révision nécessaire, dont elle se réserve d'être juge ulterieurement. L'auteur est M. Antoine-Guillaume-Bernard Schayes, de Louvain.

Poeçie flamande. — Les rapporteurs sont d'avis que le mémoire n'a pas rempli les conditions du programme. Gependant l'académie a vu avec plaisir l'auteur traiter en français un sujet presque neuf encore, et qui suppose des études et des recherches dans une matière à peu près inconnue.

connue.

Avoueries. — Les commissaires trouvent que sous le rapport des points principaux de la question, c'est-a-dire, de l'origine, de la nature, de la diversité des avoueries,

des abus et des excés i des vetations et des usurpations des avanés; du rathat et de l'extinction des avoueries, l'autéur a bien compris son sujet et l'a traité avec beaucoup de soin et d'érudition; de sorte qu'à cet égard, il a répondu en grande partie à l'attente de l'académie. Mais pour la forme, l'ouvrage exige une révision, de manière à faire disparaître des incorrections et des fantes de style dans certaines parties qui sont moins purement écrites que d'autres, et à corriger des exréurs dans quelques dénominations anciennes que l'auteur paraît avoir mal comprises. L'académie a donc jugé qu'il méritait une médaille d'argent et l'honneur de l'impression, après une révision attentive de l'ouvrage pour les points susceptibles de corrections, et elle s'est réservée le droit de le juger ultérieurement. L'auteur est M. Jules de Saint-Genois, docteur en droit de l'université de Gand. Chlorures d'axides ablubles. -- Les rapporteurs sont unanimement d'avis que l'auteur a résolu la question dans taute son éténdue, et a prouvé qu'il possède à fond les principes de la philosophie chimique. Illa incorperé sainement dans son ouvrage, ce qui était comu sur l'objet de la question, et par des expériences concluantes, il a éclairei ce qui était donteux. L'académie, ayant en effet reconnu ces qualités dans ce mémeire, lui a adjugé la médaille d'or. L'auteuriest M. Mantene, docteur en sciences, membre de plusieurs sociétés savantes , à Muestricht.

L'académie entend les rapports des commissaires nommés à la séance du 5 avril dérnier, pour l'extense des trois ouvrages manascrits transmis par Mile ministre de l'intérieur, et après en avoir mûrement délibéré, elle a résolu de lui adresser son avis motivé sur dhabun de ces ouvrages.

La commission des coiones mathématiques et physiques, par l'organe de M. Garnier, fait son rapport sur le mémoire

présenté à la séance précédente par M. Pagani. Impression.

Les commissaires nommés, à la séance du 1er février dernier, pour examiner la notice sur la classification des conmaissances humaines, par M. d'Omalius, font leurs rapports, dans lesquels ils présentent, comme l'auteur le demandait, des observations critiques sur cet ouvrage, et il a été résolu, d'après les conclusions des rapporteurs, de lui adresser ces observations, en y joignant des remercimens pour la communication qu'il a faite à l'académie.

Séance du 7 mai. — Suite de la précédente.

L'académie s'occupe des différens mémoires présentés par leurs auteurs, et renvoyés à l'examen des commissaires nommés à cet effet.

Mémoire de M. le professeur Morren, ayant pour objet l'histoire et la description de quelques espèces de Lis du Japon inédites eu peu connues.— Lès commissaires nommés à la séance du 1<sup>ex</sup> février dernier, sont d'accord qu'en résumé, l'auteur montre dans ce mémoire un juste esprit d'observation, et que son ouvrage est traité avec beaucoup de savoir et d'exactitude; qu'il a en outre le mérite d'être judicieusement écrit. D'après ces avis unanimes, l'académie a jugé que ce travail est digne à tous égards de son approbation, et a résolu de témoigner à l'auteur sa satisfaction pour cette communication intéressante.

Mémoire de M. De Hemptinne relatif à un appareil respiratoire.—Les commissaires nommés à la séance du 9 nogembre 1833, émettent leur opinion détaillée relativement aux trois points sous lesquels ils pensent qu'il faut envisager l'instrument en question, savoir : la bonté de sa disposition, son afficacité, la facilité de l'emploi, et relativement à l'usage auquel il doit être limité, et ils concluent à ce que l'académie adresse des remercâmens à M. De Hemptinne pour son obligeante communication. L'assemblée adopte cette conclusion.

Mémoire de M. A. De Vaux, resatif à l'épuisement des caux par le moyen de l'air. — Les commissaires nommés à la séance du 4 janvier dernier, présentent leur rapport. M. Cauchy a examiné le mémoire quant au fond. M. Pagani, dans un rapport verbal, l'a considéré sous le rapport mathématique. L'académie, avant de prendre une résolution, a pensé qu'il convenait que ce dernier communiquât ses idées à l'auteur, et en conséquence l'a invité à en conférer avec lui.

L'académie propose, pour le concours de 1835, les questions suivantes:

#### CLASSE D'HISTOTRE.

#### PREMIÈRE QUESTION.

L'action lente, mais inévitable du temps, les ravages des guerres et des révolutions, quelquefois la nécessité même, et plus souvent l'intérêt ou le caprice des hommes, amènent partout la destruction successive des plus anciens et des plus beaux monamens d'architecture, consacrés soit à la religion, soit à l'administration, soit à d'autres grands objets d'utilité publique ou privée.

Dans cet état de choses, l'académie désirant connaître et ce que les provinces de la Belgique ent perdu en monumens de cette nature, et ce qu'elles possèdent encore, propose la question suivante:

Quels sont les principaux monument d'architecturs qui, dans la province de Hainaut, ont été construits, à commencer de la période chrétienne et pendant le moyen âge, jusqu'au commencement du seizième siècle, et qui, ou n'existent plus, ou existent encare de nogjours?

Si la nature du monument, soit qu'il n'existe plus, soit qu'il existe encore, le comporte, l'auteur de la réponse en fera la description succincte, et indiquera les gravures qui en ont été faites. Il désignera, autant que possible, l'époque de la construction, avec l'usage auquel le monument est destiné, et celle de la démolition ou de la destruction, avec les causes qui y auront donné lieu.

L'académie ne demande ni une nomenclature aride, ni une liste minutieusement exacte de toutes les constructions anciennes. C'est au goût éclairé et au discernement des concurrens qu'elle confie le choix des monumens dont les souvenirs et les traditions méritent d'être conservés, surtout lorsqu'ils se rattachent à de grands intérêts politiques ou religieux.

DEUXIÈNE QUESTION.

Déterminer l'état de la poésie flamande depuis l'époque la plue reculée jusqu'à le fin du quatanzieme siècle.

TROISIÈME QUESTION

Large March & Marcagner of Bull of March

Andiquer Adpoque profess der inventione, importa-

tions et perfectionnamens qui ent eversseigement contribué aux progrès des unts industrials en Bulgique, depuis les dernières années du dis huttiums siècle jusqu'à nes jouns, avec l'indication des personnes qui, les premières, en ont fait usage parmi nous

### QUATRIÈME QUESTION.

Quel était l'état de la Flandre pendant le gouvernement de Baudouin de Canstantinogle et celui de ses deux filles, les comtesses Jeanne et Marguerite, sous le rapport du régime des villes et de la vendition des habitans, de la législation et du gouvernement?

## I will be conquired question. First the Manual

Provide the market of the same of the

Quelles ressources trouve-t-on dans les chroniqueurs et autres écrivains du moyen âge, pour l'histoire de la Belgique avant et péndant la domination romaine, en faisant concorder ces matériaux avec les données chronologiques dont on ne conteste pas l'authenticité, et en discutant la valeur de ces témoignages historiques?

## SIXIÈME QUESTION.

'Quels furent les changemens apportes pur le prince Maximilien-Henri de Bavière (en 1684) à l'ancienne constitution liégeoise; et quels furent les résultats de ces changemens sur l'état social du pays de Liége jusqu'à l'époque de cardunion d'e France?

L'académie désire que cet exposé soit précédé, par forma d'introduction, d'un tableau succinct historique et critique de l'ancien gouvernement liégeois, sans toutefois que l'auteur soit tenu de remonter au delà du règne d'Albert de Cuick.

L'académie propose, pour le concours de 1836, la question suivante:

A plusieurs époques de notre histoire, la dignité de rawaard a été conférée à des personnages plus ou moins éminens; l'académie désire que l'on caractérise les circonstances où ce pouvoir extraordinaire a été exercé, et que l'on détermine en quoi il consistait lui-même. Subsidiairement, y avait-il en Belgique des fonctions permanentes sous ce titre?

L'académie propose, peur le concours de 1835, les quetions suivantes :

### CLASSE DES SCIENCES.

### PREMIÈRE QUESTION.

Décrire la constitution géologique de la province de Limbourg; déterminer avec soin les espèces minérales el les fossiles que les divers terrains renferment, et indiquer la synonymie des auteurs qui en ont déjà trailé.

DEUXIÈME QUESTION.

Déterminer le moyen le plus aventageus d'élever

l'eau à des hauteurs de plus de 100 matres, par le moyende l'air atmosphérique.

#### TROISIÈME QUESTION.

Un mémoire sur l'analyse algébrique, dont le sujet est laissé au choix des concurrens.

#### QUATRIÈME QUESTION.

Exposer les phénomènes que présents le développement de l'électricité par la chaleur dans les substances cristallisées.

#### CINQUIRER QUESTION.

Décrire et figurer la germination d'une espèce de lichen au choix des concurrens, ainsi que ses développemens successifs jusqu'à la fructification.

### SIXIÈME QUESTION.

Décrire la constitution géologique de la prosince de Brabant ; déterminer avec soin les espèces minérales et les fossiles que les divers terrains renferment, et indiquer la synonymie des auteurs qui en ont déjà traité.

SEPTIÈME QUESTION.

Déterminer les modifications que subissent les uppas

reils sanguine et respiratoires dans les métamospheses des batraciens anoures.

L'académie propose, pour le concours de 1836, la question suivante :

Exposer le système des vaisseaux lymphatiques dans les différentes classes des animaux invertébrés.

L'académie procède, sur les propositions faites à la séance précédente, par les commissions des sciences et des lettres, et par la voie du scrutin secret, à l'élection comme membres ordinaires, de trois candidats pour la première classe. savoir :

MM. De Homptinne, pharmacien, à Bruxelles; Fohmann, professeur à l'université de Liége; Lejeune, médecin, à Verviers;

Et d'un pour la seconde classe, savoir :

M. Bekker, professeur à l'université de Louvain.

Il en est résulté que ces quatre candidats ont été élus. Cette élection sera soumise à l'agrément de Sa Majesté.

On procède, également au scrutin secret, à l'élection du directeur annuel. L'assemblée était composée de 17 membres, et M. Quetelet ayant obtenu 14 voix, a été continué dans cette fonction.

M' Quesclet, en sa qualité de directeur, remplaçant le président, étant charge d'édresser au ministre de l'intérieur un repport général sur les travaux de l'académie pandant l'année, a donné lecture de ce rapport, que l'assemblée a entendu avec la plus grande satisfaction; elle en a voté l'impression, en adressant ses rémerchens à M. le directeur pour catte communication.

### OUVRAGES PRÉSENTES.

Dictionnaire géographique de la province d'Anvere, par Ph. Vandermaelen, membre de l'académie. In-8°.

L'académie recoit par les soins de M. Vande Weyer, ministre plénipotentiaire à Londres:

- 1. Philosophical transactions of the royal society of London. For the year 1833. Part 11. In-4°;
- 2. Address delivered at the anniversary meeting of the royal society, on saturday, november 30, 1833, by His Royal Highness the Duke of Sussex, K. G., etc., etc. the president. In-4°;
  - 3. Fellows of the society. 1833-1834. In-4°;
- 4. Proceedings of the royal society. 1832-1833. No. 13 et 14. In-8°.
- 5. Observations of the tides. Communicated to the royal society by the admiralty, and printed by order of the president and council. In-8°;
- 6. Observations of nebulæ and clusters of stars made at slough, with a twenty-feet reflector, between the years 1825 and 1833. By sir J. F. W. Herschel, etc. In-4°;
- 7. On the absortion of light by coloured media, viewed in connexion with the undulatory theory. By sir S. F. W. Herechel. In-8°;
- 8. On the reflex function of the medulla oblongata and medulla spinalis. By Marshall Hall, etc. In-4°;
- 9. On improvements in the instruments and methods employed in determining the direction and intensity of the terrestrial magnetic force. By S. Hunter Christie, etc. In-4°.
  - M. Dumortier présente : 1º de la part de M. Idesbald Le

Maistre d'Anstaing, de Tournai, son mémoire couronné sur la situation des idées philosophiques su XIX siècle. In-8°;

2° De la part de M. S. Decaisne, de Bruxelles, résidant à Paris, sa Monographie des genres Balbisia et Robinsonia, de la famille des composées. In-8°;

3° De la part de M. le docteur Bowring, huit ouvrages de sa composition;

De la part de la société royale d'agriculture et de botanique de Gand: Fête jubilaire, salon d'hiver. 1834. 50° exposition publique au palais de l'université, du 15 au 20 mars 1834. In-8°.

# **RAPPORT**

A MONSIEUR

# LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

SUR LES TRAVAUX DE

L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES ET BELLES-LETTRES

DE BRUXELLES,

PENDANT L'ANNÉE 1833 A 1884.

### Monsieur le Ministre,

Je viens, pour la seconde fois, en qualité de directeur faisant les fonctions de président, vous présenter le résumé annuel des travaux de l'académie royale de Bruxelles; j'aurai l'honneur de vous soumettre en même temps quelques observations sur l'état actuel de ce corps, et en général sur l'état des lettres et des sciences en Belgique.

En parlant des travaux de l'académie en particulier, je crois pouvoir assurer encore que, dans les circunstances difficit en s'est trouvé, il ae s'est pas une sion ; il serait apaste en effet , d le tres ont été qu'elle, réalise

On a'est souvent mépris sur la nature des travaux de la classe des lettres, qui peut être assimilée, chez nous, à ce que l'académie des inscriptions et belles lettres est en France; il en est résulté que l'académie a reçu différens ouvrages littéraires qui sostaient du cercle de ses travaux ordinaires, et dont elle n'a pu s'occuper, non par indifférence pour les auteurs, mais pour rester fidèle à son règlement organique.

La classe des sciences n'a rien à envier aux années précédentes, sous le rapport des ouvrages qu'elle a reçus; elle a remarqué surtout avec plaisir une tendance plus grande à s'occuper des sciences d'observation; et, parmi les auteurs des travaux qui lui ont été communiqués, elle a appris à connaître plusieurs jeunes savans, dont les talens pourront faire honneur à la Belgique. Il n'en est pas de même des sciences mathématiques, qui avaient fait concevoir de si belles espérances; parmi les jeunes géomètres qui avaient commencé à se montrer d'une manière beureuse, il n'en est presque pas qui aient persévéré dans cette carrière; et parmi ceux de nos savans, dont les écrits avaient été dignement appréciés à l'étranger, il n'en est guère qui aient continué à travailler pour la science. M. Pagani lui est néanmoins demeuré fidèle, et l'académie a reçu de lui un mémoire sur l'intégration d'une classe d'équations aux différentielles partielles linéaires, relatives au mouvement de la chaleur dans les corps solides; et plus tard, une note sur l'équilibre d'un système dont une partie est supposée inflexible et dont l'autre partie est flexible et extensible. Je voudrais pouvoir en dire autant de MM. Dandelin et Timmermans qui, suivant aujourd'hui la carrière militaire, se trouvent momentanément distraits par des occupations qui se concilient peu avec la tranquillité d'esprit nécessaire pour se livrer aux recherches mathématiques.

Parmi ceux des membres de la classe des sciences qui ont montré le plus de zèle et d'activité, il convient de nommer en premier lieu, son respectable doyen M. Van Mons, qui appartient à ce petit nombre d'hommes qui ont contribué long-temps par leurs travaux, à ce que les savans étrangers n'oubliassent pas qu'il existe une Belgique. Plus ces hommes sont rares parmi nous, plus ils méritent la reconnaissance de leurs concitoyens. Je me bornerai à indiquer les ouvrages que M. Van Mons a successivement communiqués à l'académie : 1º un mémoire sur une nouvelle propriété de la chaleur et sur la cause des refroidissemens et échauffemens spontanés de l'air; 2º un mémoire sur la prise en charge dans la combinaison chimique, ou sur la faculté qu'ont certains élémens de composition secondaire d'amener un engagement des matières étrangères et inutiles à la composition du corps qu'ils déivent produire; 3º un mémoire sur un mode de greffer peu connu, sur les avantages qu'il présente, et sur les moyens de le pratiquer avec succès; 4º des recherches sur la cause pour laquelle la famille du ouculus rufus ne couve point ses œnfs et n'élève pas ses petits; 5° de nouvelles expériences faites avec l'harmonica chimique.

M. D'Omalius d'Halloy, dont le nom s'associe à ceux des savans qui ont porté si loin dans ces derniers temps les connaissances géologiques, a rendu un nouveau service à la science par la publication de son Introduction de la géologie, ou première partie des élément d'histoire naturelle inorganique; depuis, l'académie a reçu de lui un travail sur la classification des connaissances humaines, qui l'a vivement intéressée. Elle a également reçu de M: Cauchy des communications intéressantes sur

la minéralogie, et particulièrement sur les applications de cette science aux arts et à l'industrie.

Les sciences naturelles se sont aussi enrichies de deux nouveaux mémoires de M. Dumortier, dont l'extrême activité n'a pas souffert que les recherches du savant fussent entièrement absorbées par les travaux de la législature. Dans un premier mémoire, M. Dumortier a présenté le résultat de ses recherches sur la respiration des crustacés endobranches; et il nous a communiqué plus tard une notice sur les espèces indigènes du genre scrophularia.

C'est par le zèle des savans que je viens de nommer, et par le concours de MM. Sauveur, Garnier et Thiry, qu'il a été possible d'examiner et d'analyser les divers mémoires qui nous ont été présentés.

Plusieurs de ces mémoires paraîtront dans les nouveaux recneils de l'académie, dont l'impression continue avec activité, et exigera sans doute la demande de nouveaux subsides.

Depuis long-temps le manque de fonds a forcé l'académic de ralentir ou même de suspendre entièrement des travaux importans, auxquels elle désirait donner suite. Ces travaux avaient surtout pour objet la connaissance plus intime de l'ancien état du peuple belge et celle de ses institutions qui ont porté à un degré si élevé la prospérité de la nation, et qui peut-être, aujourd'hui, sont trop perdues de vue; car, lorsque des institutions ont long-temps existé chez un peuple, et qu'elles se rattachent aux époques les plus florissantes de son histoire, on a de grandes probabilités de croire qu'elles avaient été amenées par des nécessités loçales et des besoins dont plusieurs peut-être existent encore. Afin d'être à même de donner à ses travaux toute l'étendue désirable et de gouvoir coordonner les re-

cherches historiques sur des bases un peu larges, il serait à désirer que l'académie présidât à la publication des documens inédits de notre histoire, comme le fait l'académie des inscriptions et belles lettres en France. Déjà, elle avait décidé, en 1829, de publier des notices et extraits des manuscrits de la bibliothéque de Bourgogne et des autres bibliothéques publiques ou particulières, et, par les soins de M. de Reiffenberg, elle en avait fait paraître une première livraison; mais, faute de fonds, elle a été forcée d'interrempre cette publication, qu'elle n'a pas osé reprendre depuis.

Plusieurs grands travaux scientifiques parmi lesquels il convient de désigner surtout la série des recherches gévlogiques, concernant nos différentes provinces, exigent également des dépenses assez considérables pour être amenés à un degré de perfection si désirable dans un pays dont les habitans ont déjà recueilli des avantages incalculables de l'exploitation du sol. La nécessité de diriger l'étude des sciences vers un but utile a été généralement comprise, et nous en avons la preuve dans la nature de la pluparé des communications qui nous ont été faites.

Ces communications dont le nombre augmente chaque année, donnent une nouvelle preuve de la confiance qu'inspire l'académie, et du besoin qu'éprouvent les amis des sciences d'associer leurs efforts et de se réunir en un centre commun, seul moyen d'arriver à de grands résultats, mais que semble devoir entraver toujours la dispersion de nos institutions scientifiques. Vous lui avez également donné des témoignages de confiance auxquels elle a été très sensible, Monsieur le Ministre, en lui faisant parvenir différens ouvrages sur lesquels vous désiriez connaître son avis. Il est toujours à désirer que de parcilles relations se multiplient

entre les gouvernemens et les corps savans; elles ne peuvent produire que des avantages réciproques. Je regrette de ne pouvoir citer ici tous les ouvrages manuscrits qui ont été reçus par l'académie; mais je crois devoir signaler au moins les plus remarquables:

Mémoire sur une théorie générale, comprenant les phénomènes de la persistance des impressions sur la rétine, des couleurs accidentelles, de l'irradiation, des couleurs juxta-posées, etc., par M. Plateau.

Description d'un appareil, propre à enlever à l'air atmosphérique les substances qui le rendent nuisible à la respiration, soit que ces corps s'y trouvent mélangés à l'état de poussière, à l'état de vapeur, à l'état gazeux, ou y soient accumulés dans une trop forte proportion, comme cela arrive pour le calorique dans les incendies, par M. De Hemptinne.

Mémoire sur les cavernes et les ossemens fossiles de la province de Liége, par M. Schmerling.

Recherches sur les braconides de la Belgique, par M. Wesmael, faisant partie des mémoires de l'auteur sur l'histoire des ichneumonides de la Belgique.

Mémoire sur une moulure pyriteuse d'ammenite, par M. De Koninck.

Remarques sur le siège du goût dans la carpe, par M. Van Beneden.

Considérations sur l'épuisement des caux des mines par le moyen de l'air, par M. A. De Vaux.

Mémoire sur une nouvelle méthode de préparer la salioine, par MM. Hensmans et De Koninck.

Description de plusieurs lis plus ou moins surce du Japon, par M. Ch. Morren.

Introduction à une classification naturelle du régne animal, par M. Aug. Neven. Notice sur un ancien manuscrit concernant Pierre l'ermite, par M. Grandgagnage.

Dans les nominations qu'elle a faites en dernier lieu, l'académie a particulièrement eu égard aux travaux qui lui avaient été communiqués ou aux prix qui avaient été remportés dans ses concours; elle a dû chercher aussi à ne pas laisser de lacunes dans les différentes branches des connaissances dont elle est appelée à s'occuper. Ainsi, elle a nommé pour membres dans la classe des sciences: M. Timmermans; et pour correspondans: MM. Dumont, Plateau, Schmerling et Wesmael; dans la classe des lettres elle a nommé pour membres: MM. De Gerlache, le baren de Stassart; et pour correspondans : MM. Goethals-Vercruysse et Jules Van Praet. Depuis, elle a nommé encore, sauf l'approbation royale: MM. Fohmann, De Hemptinne, Lejeune et Bekker. Elle a voulu donner aussi un témoignage de sa haute estime à plusieurs savans étrangers d'un mérite éminent, et leur payer son tribut de reconnaissance. Ce sont: MM. Arago, Berzelius, Brewster, Crelle, Decandolle, Plana et Geoffroy-Saint-Hilaire, pour les sciences; et MM. Cooper, Le Glay, Raynouard et Wilken, pour les lettres.

En se recomplétant ainsi, l'académie pourra continuer à développer les branches des sciences qui ont été plus ou moins négligées en Belgique. C'est quand on aborde sérieusement les sciences d'observation, et qu'on cherche à récapituler ce qui chez nous a été fait pour elles, et particulièrement ce qui a été fait pour donner une détermination exacte de la nature de notre pays, qu'on se trouve étonné des lacunes immenses que l'on rencontre. C'est ainsi que la météorologie a été si peu cultivée, et notre climat si mal déterminé, que je ne pense pas qu'on puisse citer une seule série d'observations faites avec de bons instrumens,

ou même une seule série d'observations barométriques qui puisse faire apprécier la variation diurne de la pression atmosphérique.

Les recherches qui ont pour but la compaissance du magnétisme terrestre, n'ont pas été moins négligées; nous ne possédons absolument rien, même sur les élémens les plus faciles à déterminer. On sait, par les recherches faites dans les pays voisins, que l'aiguille, pendant un siècle et demi environ, a constamment décliné vers l'ouest; mais nous ne possédons rien dans nos annales scientifiques qui puisse constater un pareil mouvement. J'ai entrepris des recherches pour remplir ces lacunes, et j'en ai successivement présenté les résultats à l'académie. Si j'ai particulièrement insisté sur elles, ce n'est pas que je n'en puisse signaler d'autres plus importantes peut-être. J'ai voulu indiquer seulement par des exemples, que j'ai été plus à même d'apprécier, combien on aurait tort de creire, par un esprit national malentendu, que nous n'avons plus rien à saire pour les sciences, et qu'il serait superflu de leur offrir désormais de la facilité pour se développer. Nous avons eu rarement l'occasion de cultiver les sciences sur une échelle un peu grande; il n'est donc pas étonnant qu'avec moins de moyens, nous avons moins produit que nos voisins.

Il existe partout un rapport intime entre les effets et les causes. Ainsi, pour connaître l'état des sciences dans un pays, il suffit de s'informer de l'estime qu'on leur porte, et du rang qu'occupent dans l'opinion ceux qui les cutivent. Personne par exemple ne se méprendra sur le sort des beaux-arts en Belgique, à voir les honneurs dont qu entoure les nome des Rubens et des Vandyck, et l'estime que l'on porte aux artistes qui se distinguent.

L'homme, avant même d'avoir pu se connaître, se trouve naturellement porté vers une carrière qui fournit à ses besoins et qui lui promet de la considération; et c'est quand il se trouve soutenu par l'opinion publique qu'il produit ses plus beaux ouvrages.

Les lettres et les sciences n'ont pas eu ces avantages; en leur porte généralement peu d'estime; ce sont en quelque sorte des plantes exotiques dont le vulgaire connaît peu les fruits et qu'on ne peut acclimater qu'avec les plus grandes précautions. S'il était né, parmi nous, de ces génies éminens dont les écrits ont élargi les limites de l'intelligence et dont les noms sont devenus populaires, leur influence, n'en doutons pas, leur aurait donné des successeurs. De pareils hommes sont les bienfaiteurs de l'humanité et particulièrement de leur pays, dont ils deviennent les plus beaux titres de gloire. Malheureusement, ils ne paraissent que de loin en loin, surtout ceux qui s'élèvent sans appui et sans être secondés par l'opinion publique.

Cependant les sciences sont anjourd'hui un besoin pour les peuples civilisés, et ceux qui les négligent, finissent bientôt par sentir indirectement leur infériorité; comme ceux qui négligent les beaux-arts, finissent par trahir une absence de goût dans les plus simples produits de leurs arts et de leur industrie.

D'ailleurs les états sont comme les hommes; ils valent, chacun, par des qualités particulières; c'est sur ces qualités que se fonde l'estime qu'on leur accorde; et cette estime est la source de l'esprit national. On tient à un pays, quand il y a quelque honneur à lui appartenir.

Pour nous, dont les limites sont resserrées, qui ne pouvons valoir par le prestige d'une grande puissance ni réaliser de grandes choses par la force militaire, il nous resta en-

core assez de moyens d'illustration; notre industrie, les beaux-arts, les lettres et les sciences peuvent nous assigner une place honorable parmi les nations. Pour les beaux-arts, leur avenir est désormais assuré; mais il n'en est pas de même des lettres et des sciences; elles ont trouvé, chez nons, moins de défenseurs zélés, parce qu'il était peut-être plus difficile de faire triompher leur cause. Quant aux moyens qu'il faudrait employer pour les faire fleurir, il est inutile de vous les signaler, Monsieur le Ministre; vous les connaissez; et vous les avez très-bien fait valoir dans votre plan de réorganisation de l'académie ; vous vouliez que les sciences et les lettres fussent entourées de considération; qu'elles fussent téprésentées dans l'état; qu'on ne remarquat plus leur absence dans nos solennités; vous vouliez que ceux qui les cultivent avec le plus de succès, pussent trouver des récompenses et des distinctions dans leur patrie; qu'ils ne fussent point tentés d'aller porter leurs connaissances à l'étranger, et que la carrière de l'académicien ne pût jamais être empoisonnée par des craintes sur son avenir ou par les atteintes de la misère; vous vouliez enfin donner à nos grandes institutions scientifiques de la considération et de la stabilité, seules sources des grandes choses. Oue pourrait-on attendre en effet d'un corps qu'on abandonnerait à lui-même, sans s'inquiéter de son état présent, sans prendre soin de sa conservation ni de son avenir? l'intérêt seul des sciences pourrait pendant quelque temps retarder su chute et la dispersion de ses membres; car il v a quelquefois plus de force morale et plus d'abnégation de soi-même à faire partie d'une académie qu'à rester en debors de son sein.

'Houreusement tel n'a point été chez nous l'état des choses; et jamais l'académie n'a trouvé plus de sympa-

thie, je ne dimi point parmi tautes les personnes qui exercent quelque influence par leur position sociale, mais du moins parmi celles qui, en Belgique, s'occupent le plus des sciences et des lettres; jamais ses relations n'ent été plus multipliées, soit à l'intérieur soit à l'étranger. L'Academie, d'une autre part, n'a pu voir qu'avec reconnaissance les avantages que lui assurait le projet de loi de réstrganisation ; proposé par l'un de aes membres , et adopté en grande partie par la commission de la chambre des représentans, de même que ceux qui résultaient du projet de loi proposé par vous-même, Monsieur le Ministre, bien quielle est pu différer d'opinion sur quelques-uns des articles organiques. Ces avantages n'ont point été réalises; mais c'était beaucoup pour elle de savoir qu'il entrait dans vos vues d'accorder une protection active à tout ce qui tend à reculer les limites de l'intelligence et à répandre quelque lustre sur notre patrie; et c'est parce qu'en particulier j'étais persuadé de ces dispositions favorables, que je n'ai pas craint d'entrer dans quelques détails au sujet de l'académie et de la protection que réclament les sciences.

Bruxelles, le 6 mai 1834.

A. QUETELET.

### NOTE.

Quand je donnai communication de ce rapport à l'académie, quelques-uns de mes confrères ayant bien voulu remarquer que je n'y avais pas compris l'indication de mes propres ouvrages, faits pendant le cours de la dernière amée académique, j'ai ara pouvoir le placer ici.

Aperçu historique des observations de météorologie, faites en Belgique jusqu'd ce jour. Mémoire lu à l'académie de Bruxelles, et imprimé dans le tom. VIII de ses mémoires.

Recherches sur les degrés successife de force magnétique qu'une siguille d'acter reçoit pendant les frictions multiples qui sersent à l'aimanter. Mémoire inséré dans les Annales de MN. Arago et Gay-Lussic. Paris, juillet 1833.

De l'influence des suisons sur la mortalité cux différens âges. Mémaire lu à l'académie des sciences merales et politiques de l'Institut de France.

Annuaire de l'observatoire de Bruxelles, pour 1834. 1 vol. in-18.

Annales de l'observatoire de Bruselles , in-4° , tom. I , prem. partis. Sous presse.

Correspondance mathématique et physique de l'observatoire de Bruzelles, in-80, tom. VIII, 8mc année.

Supplément au Traité de la lumière, publié par sir J. Herschel et traduit par M. Verhulet, 3 vol. in-8. Paris.

Astronomie élémentaire, 1 vol. in-13, 3º édition, revue et corrigée. Sous presse, à Paris.

Positions de physique, 3 vol. in-18, 2º édition, revue et corrigée. Sons presse, à Braxelles.

## BULLETIN

DÊ

## L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

RT RELLEG-LETTRES DE BRUXELLES.

1834. — Nº 23.

Séance du 7 juin.

M. Quetelet, directeur;

M. Dewez, secrétaire perpétuel.

Le secrétaire rend compte de la correspondance.

Il donne lecture 1° d'une lettre de M. le ministre de l'intérieur et de l'arrêté royal y joint, qui approuve les élections faites par l'académie dans sa séance du 7 mai dernier, de MM. De Hemptinne, Fohmann, Lejeune et Bekker, comme membres ordinaires;

2º D'une autre lettre de M. le ministre de l'intérieur, demandant l'avis motivé de l'académie sur le mérite et l'utilité de l'ouvrage de MM. Courtois et Lejeune, intitulé: Compendium florœ belgicæ. Une commission, composée de trois membres, est chargée de faire un rapport sur cet ouvrage;

3° D'une lettre de M. d'Omalius, qui répond à quelques-unes des objections consignées dans le rapport de M. Cauchy relatif à la notice sur la classification des connaissances humaines. L'assemblée, sans rien préjuger sur le fond, a pensé que cette notice pourrait être utilement publiée dans le prochain volume des mémoires de l'académie. M. Quetelet, en sa qualité de directeur, communique une lettre de M. le ministre de l'intérieur, en réponse à celle qu'il lui avait adressée, en lui envoyant son rapport sur les travaux de l'académie. M. le ministre reconnaît que l'académie a fait tout ce qui dépendait d'elle, dans les circonstances où elle s'est trouvée, pour accomplir sa mission, et ajoute qu'il ne peut qu'applaudir à ses efforts et l'engager à y persévérer.

Il est donné lecture des rapports de MM. d'Omalius, Cauchy et Sauveur, sur un mémoire de M. Morren, relatif aux ossemens fossiles d'éléphans trouvés en Belgique et sur une nouvelle espèce d'éléphant, fossile qu'il nomme Elephas Macrorynchus. Les conclusions de ces rapports sont que le travail de M. Morren renferme des renseignemens d'un grand intérêt pour la géologie de notre pays, et des vues ingénieuses sur la répartition des débris d'éléphans que l'on y rencontre dans quelques provinces, et particulièrement dans celles d'Anvers, de Brabant et des deux Flandres. — Des rémercimens seront adressés à M. Morren pour cette nouvelle communication, en l'engageant à publier son mémoire, après avoir plus clairement exposé son opinion sur l'époque à laquelle ont été déposés les restes organiques qui font l'objet de ses observations, et qu'il semble considérer comme appartenant à une époque plus reculée que celle qu'admettent le plus grand nombre des géologistes modernes.

D'après les recherches de M. Morren, les localités de la Belgique où l'on a jusqu'ici rencontré des débris fossiles d'éléphans, sont les environs d'Ostende, de Bruges, d'Anvers et de Louvain; les communes de Tamise, de Melsbroeck, de Smermaes et de Niel (province d'Anvers); enfin les communes de Cheratte, de Chênée et de Chokier, dans la province de Liége.

« Aucune des deux monographies qui ont été publiées

sur la province de Luxembourg n'indique, dit M. Morren, que l'on ait déconvert des ossemens d'éléphans dans cette province. M. Gauchy n'en cite pas non plus dans la province de Namur. Dans la province de Liége, les ossemens, en exceptant ceux trouvés à Cheratte et dans le voisinage de Chênée, ne se rencontrent que dans quelques grottes, encore y sont-ils fort rares. Dans le Hainaut, les débris deviennent plus communs. Enfin les trouvailles les plus curieuses et les plus multipliées ont été faites dans les provinces de Brabant, d'Anvers et des deux Flandres. Plus bas, en Hollande, le gisement continue : ainsi M. Reinwardt cite des ossemens d'éléphans trouvés aux environs de Boisle-Duc et conservés dans le cabinet d'histoire naturelle de l'université de Groeningue. Un fémur et une vertèbre dorsale ont été rejetés de l'Alblasferwaard en 1759. La rupture de la digue de Loemen dans l'Over-Betuwe en Gueldre, arrivée au commencement de 1809, lors des grandes inondations de cette année, fournit aussi des débris d'éléphans et entre autres un ischion 1. Cuvier parle d'une tête presqu'entière trouvée, le 24 mars 1820, par François Van der Willigen, laboureur du village de Henkelam, dans le pays de Corkum, entre le Wahal et le Leek 2.

» Ces faits nous montrent qu'en Belgique, la crête des Ardennes et la partie supérieure de ses versans n'offrent pas d'ossemens fossiles d'éléphans. Le faîte des Ardennes a, pour la plus grande hauteur moyenne, depuis Neufchâteau jusqu'à Suerbrodt, 550 mêtres au-dessus du niveau de l'Océan on au-dessus d'Ostende, le point le plus

<sup>1</sup> Berigt van de werkzaemheden der eerste klasse van het koninklyk nederlandsch instituut van Amsterdam; vol. III p. 4 – 5. 1817.

<sup>2</sup> Cuvier, ass foss. tom. 5. II partie, p. 493.

has des gisemens qui nous occupent. Ce n'est guère qu'à 160 mètres au-dessus de la mer que quelques cavernes renferment des débris d'éléphans (Chokier dans la province de Liége). C'est à 100 mètres et au-dessous que ces débris deviennent communs. C'est donc vers la partie inférieure du plan incliné, qui s'étend entre les côtes de la Flandre occidentale et de la Zélande, que les ossemens de ces pachydermes ont reflué dans les grandes débâcles qui ont enseveli ces animaux. Lors de ces catastrophes, le faîte des Ardennes avait déjà son élévation d'aujourd'hui; on sait maintenant le date précise de l'événement qui a soulevé ces montagnes; elles ont été redressées dans la révolution que la surface du globe a subie, entre la période du dépôt de la série des couches qui renferment la houille et la période du dépôt du grès rouge des Vosges.

» En appliquant les découvertes de M. Jean André Deluc aux faits observés en Belgique, nous devons reconnaître que les débâcles qui ont entraîné les débris d'éléphans de la crête élevée des Ardennes vers les plaines limitrophes de l'Océan, ont été réitérées et se sont suivies à des époques assez éloignées. L'éléphant fossile, du moins d'après l'opinion de Cuvier, pouvait vivre sous notre climat quoique froid et variable.

» Un fait que je ne puis passer sous silence, c'est que la distribution géographique des gisemens d'éléphans en Belgique, montre une coïncidence remarquable entre les gîtes les plus riches et la position inférieure des lits du Londonclay qui fournit le ciment romain, et que l'on a retrouvé surtout aux environs d'Anvers, à Rupelmonde, à Boom, Niel, Tamise et près d'Ostende. Est-ce que l'argile à septaria, dans les catastrophes de l'enfouissement des éléphans, aurait servi à former des lacs ou des espèces d'entonnoirs, où les eaux qui charriaient les ossemens fossiles pouvaient séjourner ou déposer ces débris? Je n'ose l'affir-

mer; mais cela me paraît fort probable. Dans toute la contrée où les ossemens d'éléphans ont été trouvés le plus souvent, l'argile figuline existe en grande quantité; elle appartient aux couches du limon d'atterrissement antédiluvien (Diluvium de M. Buckland), et c'est dans sa masse que gisent les ossemens. »

M. Van Mons communique trois notices manuscrites :

1° Sur les combinaisons indestructibles par la chaleur que les chlorures métalliques et non métalliques contractent entre eux et avec d'autres composés, et sur le motif chimique de ces combinaisons;

2º De la matière dont se forment les charges électriques opposées ;

3° Du semis des pommes de terre en vue d'en restaurer le plant et d'en améliorer l'espèce.

M. De Reiffenberg met sous les yeux de l'académie une copie gravée des diverses antiquités qu'il avait communiquées dans une séance précédente, et demande que cette planche soit distribuée avec le bulletin de la séance d'aujourd'hui, afin de mettre les connaisseurs à même de dire leur avis sur ce point d'archéologie. Le n° 1 représente le bracelet; les n° 2 et 3 les médaillons qui y étaient adaptés; le n° 4 le cercle d'argent, qui entourait le plus grand, et les n° 5 deux boutons.

Cet académicien qui, dans une séance de l'année passée, avait lu la première partie d'un mémoire sur le roman du Renard, déclare retirer ce travail, attendu, dit-il, que les résultats auxquels il était arrivé ont été annulés ou mieux exposés par M. Jacques Grimm dans une publication récente intitulée: Reinhart Fuchs, Berlin, 1834, in-8°, ainsi que par M. Hoffmann de Fallersleben, qui vient de faire réimprimer à Breslau le Reineke Vos de l'édition de Lubeek de 1498.

Il ajoute que, du reste, notre honorable confrère

M. Raynouard se propose d'aborder prochainement la même question dans le *Journal des Savans*.

Il présente ensuite un ouvrage de sa composition intitulé: le Dimanche, récite de Marsilius Brunck, docteur en philosophie de l'université de Heidelberg. Bruxelles, 1834, 2 vol. in-18°.

M. Quetelet donne communication de plusieurs lettres de corps savans étrangers, relatives à l'échange des mémoires de l'académie; et entre autres d'une lettre de M. Berzelius, secrétaire de l'académie royale de Stockholm, dans laquelle ce célèbre chimiste lui annonce de nouvelles recherches sur la dilatation de l'eau entre — 2° et + 30°, par lesquelles M. Rudberg aurait été conduit à plusieurs résultats curieux et inattendus.

Il communique également l'extrait suivant d'une lettre de M. Barlow, correspondant de l'académie, sur la construction de ses grandes lunettes achromatiques, à lentilles Buides. « Mes derniers efforts ont surtout eu pour objet la recherche d'une lentille propre à amplifier l'image d'une planète, sans changer l'oculaire. C'est une petite lentille concave, rendue achromatique et libre d'aberration sphérique, qui est placée à une faible distance derrière l'oculaire. L'image ainsi se trouve amplifiée, mais les fils du micromètre ne sont point agrandis; au contraire, ils paraissent du moins rendus plus minces. M. Dollond m'avait fait cette lentille, il y a environ deux ans; mais, pour certains motifs, elle ne me semblait pas réunir tous les avantages que j'en attendais; et je l'avais abandonnée sans en faire mention dans mon mémoire inséré dans les transactions philosophiques, où je décris mes autres expériences. Plus tard cependant M. Dollond a appliqué ma lentille à d'autres lunettes achromatiques, et son effet a paru très-extraordinaire. Le capitaine Smith et le rév. M. Daw parlent des résultats qu'elle présente comme étant très-remarquables.

Elle paraît doubler le pouvoir de la lunette, comme je l'avais prévu, permet de prendre plus facilement les mesures micrométriques et laisse les fils sous leur même grandeur apparente, ou même, comme le dit le capitaine Smith, les fait paraître plus fins; ce qui ajoute évidemment à la délicatesse de la vision. M. Dollond a lu à ce sujet, à la société royale, un mémoire renfermant ma théorie sur la construction de ces lentilles, etc. »

M. Quetelet litaussi une note qu'il a reçue de M. Villermé, correspondant de l'académie et membre de l'institut de France; cette note a pour objet l'influence des terrains marécageux, et particulièrement de ceux de l'île d'Ely en Angleterre. « Les résultats de cette table, dit M. Villermé, en parlant de la dernière table de mortalité récemment publiée par M. Riekman, viennent confirmer ce que j'avais annoncé dans le dernier cahier des Annales d'hygiène publique, touchant la funeste influence des marais sur les enfans en bas âge. En voici la comparaison avec les résultats du reste de l'Angleterre propre, je veux dire de l'Angleterre sans la principauté de Galles.

| CITE I | 10 | noo | Dicts | OTIT | OWT | PTI | TIETT | DEBLIC |
|--------|----|-----|-------|------|-----|-----|-------|--------|

| •                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | La naissance jusqu'à l'âge le plus avan-<br>cé, on en cumpte avant l'âge de so<br>ans accomplis. | L'âge de 10 ans jus-<br>qu'à la plus gran-<br>de viellisse, en en<br>compte pour la pé-<br>riude de 10 à 40 ans. |
| •                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                  |
| Dans l'ile d'Ély                                                                        | 4731                                                                                             | 3712                                                                                                             |
| Dans l'ensemble des districts agric<br>parmi lesquels se range l'île ma<br>gense d'Ély. | oles,                                                                                            | 8148                                                                                                             |
| Dans l'ensemble des districts en p<br>agricoles et en partie manufacti                  | oartie                                                                                           | 3318                                                                                                             |
| Dans l'ensemble des districts mar<br>turiers                                            | nufac-<br>4355                                                                                   | 3727                                                                                                             |

Il faudrait avoir les résultats mois par mois, mais malheureusement, ils manquent. Toutes les tables sont pour 18 années consécutives, 1813 à 1830 inclusivement. Vous remarquerez que, pour les enfans, le maximum affecte bien décidément l'île d'Ely, et qu'il est au minimum :: 4:3; tandis que, pour les individus de 10 à 40 ans, il se trouve à la fois dans l'île d'Ely et dans les districts manufacturiers, mais qu'il est au minimum :: 6:5. Je ne crois pourtant pas que la question soit bien résolue.

L'influence des manufactures doit faire bien réfléchir, etc. »

Le secrétaire présente le projet du programme pour le concours de 1835, qui a été discuté article par article, et a subi les modifications qui ont été jugées nécessaires. Une huitième question a été ajoutée à la classe des sciences, ainsi qu'il suit :

Discuter les diverses opinions relatives à la manière dont les élémens sont combinés, dans les composés organiques, et appuyer celle qui paraîtra la plus eatisfaisante sur quelques faits inédits dépendant de la composition chimique de quelques-uns de ces corps.

La question suivante a été proposée pour 1836 :

Exposer et discuter les faits qui tendent à établir l'existence des vaisseaux lymphatiques dans les différentes classes des animaux invertébrés.

Le programme ainsi modifié a été adopté.

### OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Histoire du droit municipal, par M. Raynouard, correspondant. Paris. 2 vol. in-8°.

Proceedings of the royal society, 1833—1834. London. No 15.

Nomenclature chimique, par M. Valerius, docteur en sciences. In-plano.

## BULLETIN

DE

## L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET RELLEG-LETTRES DE BRUXELLES.

1834. — N° 24.

Séance du 7 juillet.

M. Quetelet, directeur;

M. Dewez, secrétaire perpétuel.

Le secrétaire donne communication de la correspondance.

M. Louis Desvignes, docteur en médecine à Paris, présente, par l'intermédiaire de M. Dumortier, un mémoire sur quelques points d'anatomie et de physiologie des fonctions nutritives. Renvoyé à l'examen de MM. Fohmann, Dumortier et Sauveur.

M. Quetelet communique une lettre de M. Hamilton, astronome royal à Dublin, qui annonce l'envoi des mémoires de l'académie royale d'Irlande, en échange des Mémoires de l'académie royale de Bruxelles.

Il donne également communication de recherches sur l'origins de la chaleur animale qui lui ont été adressées par M. Ch. Matteucci de Forli.

L'auteur de ces recherches, après avoir examiné les opinions qui ont été émises sur ce sujet important par Lavoisier, Laplace, Edwards, Bradie, Chossat, De la Rive, etc., expose ses vues particulières. Les expériences de M. Pouillet sur le dégagement de la chaleur qui a lieu lorsqu'un liquide mouille un solide, lui ont servi de point de départ. M. Matteucci les a vérifiées sur un grand nombre de tissus organiques, et croit trouver une source constante de chaleur, dans l'acte de la nutrition étendu à toutes les molécules organiques, consistant toujours dans l'absorption des molécules assimilables et dans l'éjection d'autres déjà assimilées. « Qu'on ajoute à cela, qu'indépendamment du phénomène physique, il se passe encore une action chimique, puisque la composition et les propriétés des parties animales varient sans cesse, et il sera aisé de concevoir l'influence du système nerveux sur la chaleur animale, puisque c'est lui qui donne naissance aux actions chimiques, aux mouvemens, aux absorptions. Néanmoins on peut voir qu'en détruisant en partie cette action nerveuse, pourvu qu'on laisse la circulation intacte, le phénomène de la nutrition ne pourra se détruire qu'à la longue. D'une autre part, bien que l'action nerveuse soit d'une certaine manière exaltée, il peut y avoir refroidissement, si la circulation est ralentie. C'est enfin à l'engorgement sanguin, aux décompositions des tissus dont une partie enflammée est le siège, qu'est due sa grande chaleur. L'acte de la nutrition composé d'une action chimique et d'une action physique soumise comme tout autre fonction à l'influence nerveuse, est donc la véritable cause de la chaleur animale. »

L'académie a inséré, dans le tom. 7 de ses mémoires, un travail de M. Quetelet sur le développement de la taille et du poids de l'homme. L'auteur a fait part dans cette séance des résultats de nouvelles recherches qui viennent d'être faites en Angleterre sur le même sujet, et qui lui ont été adressées par M. J. W. Cowell, par l'intermédiaire de M. Van-

deweyer, notre ministre plénipotentiaire à Londres. Dans la vue d'apprécier les modifications que peut apporter au développement de la taille et du poids des enfans, le travail pénible des fabriques, M. J. W. Cowell a fait différentes observations à Manchester et à Stockfort, et il en a inséré les détails dans le 1er volume des Factory reports. Les filles et les garçons ont été mesurés avec leurs souliers; aucune déduction n'a été faite à cet égard; mais on peut estimer, comme les observations ont été faites le dimanche, que la hauteur des semelles, pour les garçons pouvait être de 1<sub>1</sub>2 à 1<sub>2</sub>3 de pouce anglais (12,7 à 8,5 millimètres); et la hauteur des souliers, pour les filles, de 1<sub>2</sub>6 à 1<sub>2</sub>8 de pouce (4,2 à 3,2 millimètres). Quant aux pesées, elles ont été faites en été, conséquemment avec des habits légers.

D'après 80 observations recueillies à Cambridge sur un registre destiné à inscrire les tailles et les poids des jeunes gens qui suivent les cours de l'université, M. Quetelet a trouvé que les jeunes gens de 18 à 25 ans, y avaient une hauteur moyenne de 1<sup>m</sup>,768 et un poids moyen de 68<sup>k</sup>,465, sans faire de déduction pour le poids des habits et la hauteur de la chaussure. L'homme a à peu près le même poids et la même taille en Belgique vers l'âge de 25 ans; et 63 kil. environ sans le poids des habits; Tenon a trouvé 62 kil. pour les hommes des environs de Paris.

 On a déduit le poids des habits. AGES. 18 Dans les fabriques, Hors des fabriques. Poids hoyen dus gançons des classes 32,69 11,13 34,95 29,91 40,06 28,04 INFERINTAL 80,01 39,37 34,17 30,49 27,33 35,67 26,46 POIDS MOYEN A BRUXELLES (1). des garçons 52,85 49,67 38,76 34,38 29,82 27,10 24,52 43,62 POIDS MOYEN DES VILLES DES CLASSES Dans les fabriques. Hors des fabriques. 43,62 45,44 37,82 33,21 29,96 24,85 39,84 27,06 INFÉRIZORES 37,83 42,44 41,33 32,97 27,72 29,96 24,68 POIDS MOYEN A BRUXELLES ('). 21,36 32,94 43,57 40,37 36,70 29,82 25,65 23,52 des filles

Poids comparatifs des enfans à Manchester et à Slockfort, et des enfans à Bruxelles.

| Tail        | les comparatii                              | ves des enfans                                        | Tailles comparatives des enfans à Manchester et à Stockfort , et des enfans à Bruxelles. | à Stockfort,                | et des enfans d                         | Bruxelles.                   |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| AGES.       | TAILLE MOTERRE<br>TAILLE MOTERRE            | TAILLE MOTENNE DES GANÇONS DES<br>CLASSES LIPÉRIEURES | TAILLE MOYENNE TAILLE ROTEGNE DES TILLES DES CLASSES des gerçons                         | TAILLE ROYKINE DE<br>INTÉRI | ME DES VILLES DES CLASSES<br>Infaledres | TAILLE MOYENNE<br>des filles |
|             | Dans les fabriques.                         | Dans les fabriques. Hors des fabriques.               | A BRUXELLES(').                                                                          | Dans les fabriques.         | Dans les fabriques. Hors des fabriques. | A BRUXELLES (').             |
| 8           | 1,222                                       | 1,233                                                 | 1,219                                                                                    | 1,218                       | 1,230                                   | 1,198                        |
| 10          | 1,270                                       | 1,286                                                 | 1,275                                                                                    | 1,280                       | 1,254                                   | 1,248                        |
| 11          | 1,302                                       | 1,296                                                 | 1,330                                                                                    | 1,299                       | 1,323                                   | 1,290                        |
| 23          | 1,355                                       | 1,348                                                 | 1,388                                                                                    | 1,364                       | 1,363                                   | 1,383                        |
| 13          | 1,383                                       | 1,396                                                 | 1,439                                                                                    | 1,413                       | 1,399                                   | 1,403                        |
| 14          | 1,437                                       | 1,440                                                 | 1,493                                                                                    | 1,467                       | 1,479                                   | 1,483                        |
| 18          | 1,818                                       | 1,474                                                 | 1,546                                                                                    | 1,486                       | 1,502                                   | 1,499                        |
| 16          | 1,865                                       | 1,608                                                 | 1,594                                                                                    | 1,521                       | 1,478                                   | 1,535                        |
| 17          | 1,892                                       | 1,627                                                 | 1,634                                                                                    | 1,838                       | 1,542                                   | 1,888                        |
| 18          | 1,608                                       | 1,778                                                 | 1,688                                                                                    | 1,593                       | 1,648                                   | 1,564                        |
| (1) On a d4 | (!) On a déduit la hauteur de la chaussure. | chenssure.                                            | •                                                                                        |                             | •                                       |                              |

#### OUVRAGES PRÉSENTÉS.

Proceedings of the royal society. No 16.

Statutes of the royal society. 1831. In-4°.

Liste des membres de la société royale. 1834. In-4°.

Fragmens sur la structure et les usages des grands mamellaires des cétacés, par E. Geoffroy-Saint-Hilaire. 1834. In-8°.

Précis des travaux de la société royale des lettres, sciences et arts de Nancy. 1833. In-8°.

Sopra le interferenze dei raggi calorifici oscuri. Memoria di Carlo Matteucci. In-8°.

#### AVIS.

La planche représentant les antiquités communiquées par H. De Reiffenberg à la séance du 5 avril dernier, et qui devait être jointe au Bulletin de la séance du 7 juin, accompagne celui-ci.

• . 

:

## BULLETIN

DE

## L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET RELLES-LETTRES DE BRUXELLES.

· 1834. — Nº 25.

Séance du 8 novembre.

M. Quetelet, directeur;

M. le baron De Reiffenberg, faisant les fonctions de secrétaire.

Il est donné lecture d'une lettre de M. le ministre de l'intérieur, qui exprime des regrets sur la perte de M. Dewez, secrétaire-perpétuel de l'académie. Le directeur rend compte alors des derniers honneurs rendus à ce savant, et communique le discours qu'il a prononcé sur sa tombe, au nom de la compagnie.

L'académie arrête que ca discours sera inséré dans ses procès-verbaux et imprimé dans ses bulletins.

En voici donc le texte:

Les sciences historiques viennent de perdre un des hommes qui, chez nous, se sont occupés de leur étude avec le plus de succès et de persévérance. La Belgique perd un de ses citoyens les plus honorables, et l'académie un de ses membres les plus zélés, un écrivain consciencieux dont la longue carrière a été marquée par une série de travaux utiles; et, ce qui vaut peut-être mieux cncore, par une suite d'actions honorables.

M. Dewez naquit à Namur le 4 janvier 1760. Après avoir terminé ses premières études avec distinction, il se sentit entraîné par un goût bien prononcé vers les recherches historiques et la littérature ancienne. Une chaire de rhétorique qu'il occupa pendant dix ans, au collége de Nivelles, lui donna les moyens de préparer dans la retraite les matériaux de plusieurs grands ouvrages qu'il a publiés depuis. Quand arriva la révolution française qui bouleversa tant de fortunes, qui changea tant de carrières, M. Dewez se tourna vers les fonctions administratives, où il ne se rendit pas moins utile par sa sévère intégrité et par son esprit naturellement bon et conciliant, que par l'étendue de ses connaissances. Dans les fonctions (1) de sous-préset, qu'il remplit à St.-Hubert jusqu'aux événemens de 1814, il sut mériter l'affection et l'estime de ses administrés, comme il parvint à se faire aimer de tous les membres du corps enseignant avec lesquels il fut en relation, quand le gouvernement des Pays-Bas l'appela, plus tard, aux fonctions difficiles d'inspecteur des études.

Combien, dans ces postes délicats, il mettait de conscience à remplir ses devoirs et d'activité à faire redresser des torts ou des injustices quand il croyait les reconnaître. Non, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne, qui eut le bonheur de le connaître, et qui n'ait à citer de lui quelqu'acte de bonté. Il était le protecteur naturel, le père de tous ceux qui souffraient, et, par suite de mutations, le nombre en était malheureusement grand dans les rangs inférieurs du corps enseignant.

<sup>(1)</sup> Il avait été d'abord commissaire du directoire exécutif près le tribunal correctionnel de Nivelles; puis, substitut du commissaire du directoire exécutif près les tribunaux civils et criminels du département de Sambre-et-Mense.

En s'établissant à Bruxelles, M. Dewez se trouva sur un théâtre plus favorable à ses travaux littéraires; aussi revint-il avec plus d'activité que jamais à toutes les recherches qui avaient pour objet la connaissance de notre belle patrie. Il avait publié déjà son Histoire générale de la Belgique, travail immense qui manquait encore et auquel l'Histoire particulière des provinces belgiques servit, pour ainsi dire, de complément: «L'amour de mon pays m'avait inspiré des ma jeunesse le désir d'en étudier l'histoire, disait M. Dewez avec une candeur qui formait le fond de son caractère, et consultant bien plutôt mon zèle que mes faibles moyens, j'ai entrepris de l'écrire. Cette histoire manquait; si mon entreprise, à élé téméraire, parce qu'elle excédait mes forces, j'oserai dire du moins que si je n'ai pas fait preuve de talent comme écrivain, j'ai comme citoyen fait preuve de zèle patriotique; et si je suis loin d'avoir atteint le but, j'ai peut-être l'honneur d'avoir montré la route qui y conduit. (1) » Cette extrême modestie méritait des juges moins séveres que ceux dont il a parfois subi les critiques. Aujourd'hui que l'on accorde tant à la forme et à l'élégance du style, le mérite de notre savant confrère devait nécessairement être moins bien apprécié; cependant ses longs et pénibles travaux, entrepris et exécutés avec tant de savoir, avec tant de conscience, auraient dû mettre sa vieillesse à l'abri de toute attaque hostile et lui assurer la reconnaissance générale. M. Dewez essaya de répondre à ses détracteurs, comme il convient au talent de le faire, c'est-à dire, en améliorant ses écrits. Il revit et corrigea

<sup>(</sup>i) Tome II des Nouveaux mémoires de l'académie, pag. lij, du rapport sur l'état des travaus de l'académie.

avec la plus grande sévérité son Histoire générale de la Belgique (1826), qui peut être considérée, dans son état actuel, comme le travail qui lui fait le plus d'honneur.

Le Dictionnaire géographique des Pays-Bas et la Géographie ancienne du département de Sambre-et-Meuse donnent de nouvelles preuves de l'ardeur avec laquelle M. Dewez cherchait à répandre les connaissances relatives à notre pays et à ses annales. L'Histoire du pays de Liége servit aussi de développement à l'une des parties les plus intéressantes de son Histoire générale. Il me serait difficile de donner ici l'aperçu de tous les ouvrages que l'on doit à la plume de notre infatigable et consciencieux historien, et de tous les mémoires dont il enrichit les recueils de l'académie royale de Bruxelles (') dont il était un des membres les plus actifs.

Tone II des Nouveaux Mémoires.

Rapport sur l'état des travaux et des opérations de l'académie.

Esmoire dans lequel on examine quelle peut être la situation des différens endroits de l'ancienne Belgique, devenus célèbres dans les commentaires de César, par les événemens memorables qui s'y sont passés.

Mémoire sur cette question : A quelle époque les comtes et les ducs sont-ile devenus héréditaires dans la Belgique?

Mémoire sur cette question : A quel titre Baudeutn, surnommé Brasde-Fer, premier comté de Flandre, a-t-il gouverné cette province? Est-ce comme comte héréditaire, ou comme usurpateur?

### TORR III.

Mémoire pour servir à l'histoire d'Alpaïde, mère de Charles Martel. Mémoire sur les invasions, l'établissement et la domination des France dans la Belgique.

Mémoire sur le Gouvernement et la Constitution des Belges, avant l'invasion des Romains.

<sup>(1)</sup> Voici les titres des écrits qui ont été publiés dans les recueils de l'académie.

Des la réorganisation de ce corps savant, en 1816, M. Dewez fut appelé à prendre part à ses travaux, et ses qualités personnelles qui le faisaient aimer de tous ceux qui le connaissaient, lui valurent en 1821 le titre de secrétaire-perpétuel. C'est de cette époque que commence à dater la publication régulière des mémoires de l'académie, car il n'était guère d'homme plus exact et plus religieux observateur de ses devoirs.

Quand le gouvernement précédent jugea à propos de réunir de nouveaux cours publics à ceux de physique et d'astronomie qui se donnaient alors à l'ancienne cour, et qu'il créa le musée des sciences et des lettres, le nom de M. Dewez ne se trouvait point sur la première liste des professeurs, préparée au ministère, non qu'on manquât de confiance dans ses lumières, mais parce qu'on craignait

#### TOWR IV.

Examen de cette question: Les Bataves ont-ils fait une ALLIANCE avec les Romains, dans le véritable sens du mot latin fædus?

#### Tons V.

Mémoire sur le droit public du Brabant au moyen âge.

Mémoire sur le droit public du pays de Liége au moyen âge, et sur l'existence de ce droit dans les temps postérieurs.

### TORR VI.

Notice sur Froissart.

Mémoire sur la bataille de Roosebeke.

Mémoire sur la ressemblance des Germains et des Gaulois avec les Belges des temps postérieurs.

Liste des autres ouvrages publiés par M. DEWEZ.

- Histoire générale de la Belgique. Brax., 1805-1807. 3º édition? 1896-1828, 7 vol. in-8º.
- 2. Géographie ancienne du département de Sambre-et-Mouse. Ramur, 1812, in-80.

de le surcharger, en lui imposant un nouveau travail trop fatiguant pour son âge. M. Dewez accepta néanmoins une chaire, cédant au désir d'enseigner sa science de prédilection, qui avait fait l'occupation de toute sa vie. Ici encore, ses collègues lui donnérent une nouvelle marque de leur estime et le nommérent leur président. Il paya sa dette à cet établissement en publiant, comme plusieurs de ses collégues, le texte de ses leçons; ouvrage qui termine pour ainsi dire la liste de ceux qu'il à composés et qui n'en est certes pas le moins estimable.

M. Dewez recueillait partout des distinctions que sa modestie était loin de rechercher. Et pourquoi ne parlerais-je pas de cette croix que je ne vois point ici et qui avait aussi récompensé ses travaux? est-ce parce qu'elle

<sup>3.</sup> Histoire particulière des provinces belgiques. Brux., 1816, 3 vol. in-8°.

Abrégé de l'histoire belgique Brux., 1<sup>ce</sup> édit. 1817; 3<sup>ce</sup> édit. 1819.
 La 3<sup>ce</sup> sera mise incessamment sous presse.

<sup>5.</sup> Rhétorique extraite de Cicéron. Brux., 1818, 1 vol. in-80.

Dictionnaire géographique du royaume des Pays-Bas. Brux., 1819, 1 vol. in-8°.

Géographie du royaume des Pays-Bas. Brux., 1ºº édit. 1819; 3º édit. 1820; 3º édit. 1825; 4º édit. Géographie du Royaume de Belgique, 1834, 1 vol. in-12.

<sup>8.</sup> Histoire du pays de Liège. Brux., 1822, 2 vol. in-80.

Abrégé de l'histoire de la province de Namur, par demandes et par réponses. Brux., 1822, in-12.

Abrégé de l'histoire du Hainaut et du Tournaisis, par demandes et par réponses. Mons, 1<sup>re</sup> édit. 1823; 2º édit 1827, in-12.

Abrégé de l'histoire du duché de Brabant, du marquisat d'Anvere et de la seigneurie de Malines, par demandes et par réponses, en français et en holl. Brux., 1824, in-12.

Cours d'histoire belgique, contenant les leçons publiques données au Musée des lettres et des sciences de Bruxelles par M. Dewes, et rédigées par lui-même. Brux. 1833, 3 vol. in-8.

۲

se rattache à des coulcurs proscrites anjourd'hui? mais sans doute, une couleur plus heureuse les aurait remplacées quand serait venue l'heure de donner des distinctions aux talens qui honorent leur pays et qui, pour jeter moins d'éclat que les talens militaires, ne lui assurent pas une considération moins grande. Mais ces distinctions, M. Dewez ne les ambitionnait pas : habitué à une vie retirée et à des études tranquilles, il fuyait au contraire tout ce qui tenait à l'ostentation; il était surtout jaloux de l'estime de ses concitoyens et désireux qu'on eût pour lui les égards qu'il eut toujours pour les autres. Malheureusement, il faut bien le dire, par suite de ces mutations qui accompagnent inévitablement toutes les révolutions politiques, il vit successivement remettre en doute la conservation de chacune des places qu'il avait acquises par ses talens et par de longs services. Ce déni de justice, cette espèce de défiance en ses capacités qui lui annonçait d'une manière dure qu'il était au bout de sa carrière, avait porté de rudes atteintes à son moral-Plus d'une fois, dans son intimité, il s'en est plaint avec douceur, car des paroles aigres n'ont jamais pris part à ses discours. Mais aucune perte ne pouvait lui être plus sensible que celle de ses deux filles qui faisaient tout le charme de sa vieillesse. Pour une âme aussi aimante, et dans un âge aussi avancé, ces deux coups devaient être mortels; aussi ce malheureux père n'a-t-il pas survécu long-temps à ses deux enfans chéris. Il sentait que désormais sa place était marquée à côté d'elles et que cette place ne pouvait rester long-temps vacante.

O mon digne et vénérable ami, puissiez-vous retrouver le calme, le bonheur qui vous avaient abandonné vers la fin de votre carrière, malgré les tendres soins d'un fils et d'une épouse, non moins frappés que vous de pertes, aussi douloureuses. Puissiez-vous trouver la récompense d'une vie si pure, si bien remplie. Recevez mes derniers adieux, recevez ceux de vos amis réunis autour de ce cercueil; je ne saurais en séparer aucun des membres de l'académie, car l'amitié de tous vous était acquise depuis long-temps. Adieu.

M. Quetelet ayant cessé de parler, M. De Reiffenberg s'engage à présenter, dans une des prochaines séances, un examen des ouvrages de M. Dewez.

L'académie reçoit communication de plusieurs dépêches du gouvernement, qui la consulte sur le mérite de quelques ouvrages, soit inédits, soit imprimés, ainsi que sur des questions d'utilité publique. Il est ensuite donné lecture de la correspondance des sociétés et des savans étrangers.

L'académie entend aussi la lecture des rapports de MM. Cauchy et Van Mons sur un mémoire de MM. Hensmans et L. De Koninck, de Louvain, relatif à un nouveau mode de préparation de la solicine. Après avoir entendu M. Sauveur, troisième commissaire nommé pour l'examen de ce mémoire, l'académie adopte les conclusions du rapport de M. Cauchy, et décide qu'il sera inséré dans son bulletin.

« Dans ce moment, où l'attention des chimistes les plus distingués est fixée sur la nature des matières organiques, la simple découverte d'un nouveau produit végétal est d'un haut intérêt pour la science, mais cet intérêt redouble si la substance découverte présente quelque propriété remarquable ou qui la rende susceptible d'être appropriée à nos besoins. La salioise, que l'on a trouvée successivement dans l'écorce de plusieurs espèces de sau-

les, méritait bien, sous le double rapport de sa nouveauté et de sa propriété fébrifuge à peu près équivalente à celle du sulfate de quinine, l'empressement qu'ont montré plusieurs chimistes habiles à s'en occuper.

» Deux de nos compatriotes ont voulu s'associer à ces interessans travaux, et ont adressé à l'académie un mémoire sur le procédé à l'aide duquel ils ont extrait une quantité notable de salicine du salix alba et un échantillon du produit qu'ils ont obtenu. Les caractères physiques de cet échantillon prouvent en faveur de leur procédé; mais, je ne le crois pas aussi différent qu'ils le pensent de ceux qui ont été publiés jusqu'ici. En effet, la différence essentielle qu'il présente, d'après les auteurs eux-mêmes, avec les trois procédés indiqués par Buchner, consiste dans l'emploi du sous-acétate de plomb et dans la suppression de l'alcohol. M. Leroux s'est aussi servi de sous-acétate de plomb et n'a point fait usage de l'alcohol dans son procédé publié, en 1830, par MM. Gay-Lussac et Magendie. L'un de mes co-rapporteurs attribue à la méthode de nos compatriotes une supériorité résultant de ce qu'ils saturent par l'ammoniaque l'acide acétique libre introduit dans la liqueur par l'acétate de plomb; mais le carbonate de chaux indiqué par M. Leroux, remplit évidemment le même objet.

1

» On lit aussi à la fin du mémoire dont il s'agit, que l'on n'avait point encore extrait la salicine de l'écorce du salix alba, quoique personne ne doutât de son existence dans cette écorce; cependant M. Peschier annonce positivement, dans sa notice publiée en 1830, que «le saule blanc de l'écorce duquel quelques journaux ont annoncé que Fontana et Brugnatelli avaient retiré la salicine, n'en contient qu'une très-petite quantité susceptible de cris-

tallisation et ne la donne qu'à l'état incristallisable. » Au reste, il paraît que la plupart des saules et plusieurs espèces appartenant à d'autres genres, sont susceptibles de fournir de la salicine, et que la quantité de ce produit est soumise à des variations dépendantes, non-seulement de l'espèce végétale d'où on la tire, mais aussi de la nature du sol où elle a crû, de l'âge qu'elle a atteint, et probablement aussi, de l'époque à laquelle on a enlevé l'écorce. Il y a donc lieu à regretter que les auteurs du mémoire présenté à l'académie, n'aient pas tenu ou rendu compte de ces diverses circonstances.

» Malgré les observations critiques qui précèdent, je n'en apprécie pas moins le travail de MM. Hensmans et De Koninck, et j'estime qu'il doit leur mériter des remercimens et l'invitation de continuer leurs recherches sur ce sujet intéressant. »

Le procédé proposé par MM. Hensmans et De Koninck pour la préparation de la salicine, consiste à faire deux décoctions de l'écorce de saule que l'on réunit ensuite et que l'on concentre légérement; à verser, dans le produit, du sous-acétate de plomb liquide, à saturer, après filtration, l'excédant de cet oxide par de l'acide sulfurique dilué, puis, à soumettre la liqueur à un courant d'acide hydrosulfurique, après l'avoir passée au filtre. Après nouvelle clarification, on la fait bouillir, pendant quelques instans, et on sature l'acide acétique qu'elle contient par de l'ammoniaque.

MM. Dumortier et De Reiffenberg annoncent qu'ils liront à la prochaine séance, le premier une notice sur le genre Maelenia, de la famille des orchidées; le second un cinquième mémoire sur les deux premiers siècles de l'université de Louvain. M. Marchal déclare qu'il attend l'autorisation de M. le ministre de l'intérieur pour mettre sous les yeux de l'académie un mémoire qu'il a composé avec M. Dewez, sur la sépulture des ducs de Brabant, dans l'église de Sta-Gudule.

M. Vander Maelen informe l'académie du retour de MM. Deyrolle et G. Crabbe', envoyés en 1832 au Brésil, aux frais de l'Établissement géographique, et qui ont rapporté de cette contrée beaucoup d'objets précieux et d'observations importantes. L'académie, en applaudissant au zèle généreux de M. Vander Maelen, décide qu'on lui écrira pour lui demander communication de tout ce qui, dans les objets rapportés par les jeunes voyageurs, présente quelque chose de neuf et de nature à fixer l'attention des savans.

M. Louis Des Vignes, docteur en médecine, adresse d'Anvers un mémoire contenant des considérations sur les polypes cératophytes. Commissaires, MM. Dumortier et Fohmann.

On procède ensuite au scrutin, sur les propositions faites par les commissaires désignés à cet effet, de nommer correspondans,

## De la classe des sciences :

MM. Martens, professeur de chimic à Maestricht; Matteucci, de Forli (États de l'Église).

### De la classe des lettres :

M. le baron Sylvestre de Sacy, pair de France, secrétaire-perpétuel de l'académie des inscriptions.

Ges propositions sont approuvées et les nominations ont été faites à l'unanimité.

Le 22 novembre, l'académie s'assemblera extraordinairement pour l'élection d'un secrétaire-perpétuel, en remplacement de M. Dewez.

### OUVRAGES PRÉSENTÉS:

De la part de M. le ministre de l'intérieur :

- 1º Recueil encyclopédique belge, 14 livr., in-8°;
- 2º Le Messager des sciences et des arts, 5 livr., in-8º;
- 3º Annales de l'observatoire de Bruxelles, par M. Quetelet; tom. I, 1<sup>ro</sup> partie. Bruxelles, 1834, in-4°;
- 4° Documens politiques et diplomatiques sur la révolution belge de 1790, publics par M. Gachard; Bruxelles, 1834, in-8°.

De la part des académies et sociétés savantes, savoir :

- 1º Mémoires de l'académie des inscriptions et belleslettres, tome X, in-4°;
- 2º Mémoires de la société géologique de France, tom. Ier, 1º partie, et les tomes I, II, III et IV de ses Bulletins;
- 3° Philosophical transactions of the royal society of London. For the year 1834. Partie 1<sup>10</sup>, in-4°. Report of the third meeting; London, 1834, in-8°;
- 4° Philosophical transactions of the society of Cambridge. Vol. VIII, 1834, in-4°;
- 5° Programme de la société de philosophie expérimentale de Rotterdam pour 1835;
- 6° Programme de l'académie royale des sciences et belles-lettres de Bordeaux pour 1835;
- 7º Programme de la société d'agriculture de Valenciennes pour 1835;

De la part de membres ou de correspondans de l'académie, savoir:

- 16 Abrégé de chimie, par M. Van Mons, IVe partie. Louvain, 1834, in-12;
- 2º Neesia, yenus plantarum javanicarum, repertum, descriptum et figuré illustratum; auctore Blume. Lugduni Batavorum, 1832, in-4°;
- 2º De novis quibusdam plantarum familiis expositio et olim jam expositarum enumeratio; auctore Blume, Lugduni Batavorum, 1833, in-4º;
- 3° Essai sur la philosophie des sciences. par M. Ampère. Paris, 1834, in-8°;
- 4° Un article de critique par M. Raynouard, membre de l'académie française et de celle des inscriptions, sur le texte latin du *Renard*, publié par M. Mone, article inséré d'abord dans le *Journal des savans*, mais qui a subi depuis quelques modifications;
- 5º Balderici chronicon, par M. A. Le Glay. Paris, 1834, in-8°;
- 6° Statistique de l'Espagne, par M. Moreau de Jonnes, Paris, 1834; in-4°;
- 7º Tableau synoptique des connaissances humaines, par M. M.-A. Jullien. In-plano;

Idée générale de l'éducation de Pestalozzi, id. Une feuille in-8°;

Notice our les trois congrès scientifiques de Stuttgardt, d'Édimbourg et de Poitiers, id. Une feuille in-8°;

8º Mémoire sur la famille des combretacées, par M. De Candolle. Genève, 1828, in-8°;

Notice historique sur la vie et les travaux de M. Desfontaines, par le même. Genève, 1834, in-8°;

Cinquième notice sur des plantes rares cultivées dans

les jardins de Genève, par le même et son fils, M. Alphonse de Candolle;

9° On the principle of construction and general application of the negative achromatic lens to telescopes and eye pieces, etc., by P. Barlow. London, 1834; — An account of a concave achromatic glass lens, by George Dollond. London, 1834, in-4°.

De la part des auteurs, savoir :

- 1° Essai sur la mortalité dans l'infanterie française, par M. Benoiston de Châtcauncuf. Extrait des Annales d'hygiène publique, tome X, 2<sup>m</sup> partie;
- 2º Lettres sur la révolution brabançonne, par M. Borgnet, juged'instruction à Namur. Bruxelles, 1834, tome 1er, in-18.
- 3º Notizia intorno Ibnu Khaldun, filosofo affricano, par M. le comte de Graberg de Hemso. 1834, in-8º; Notice biographique sur l'auteur. Florence, 1834, in-18;
- 4º Du choléra-morbus épidémique, par M. le docteur Pierquin, de Gembloux. Grenoble, 1832, in-8º; De l'ærithmétique politique de la folie par le même. Paris, 1831, in-8°; Travaux scientifiques du docteur Pierquin;
- 5° Mémoire sur la transmission de la chaleur rayonnante par différens corps solides et liquides, par M. Melloni. 1833;
- 6° Prospectus des tournois de Chauvency, par M. Delmotte, bibliothécaire de la ville de Mons et archiviste du Hainaut;
- 7º Prospectus de la Flandre agricole et manufacturière. Valenciennes, 1834, in-8°, envoyé par l'éditeur;
- 8° Prospectus d'un ouvrage historique en flamand, relatif à la Flandre et au Brabant, de 1378 à 1443, et tiré des mémoires inédits d'Olivier de Dixmude; par M. Lambin, archiviste à Ypres.

.

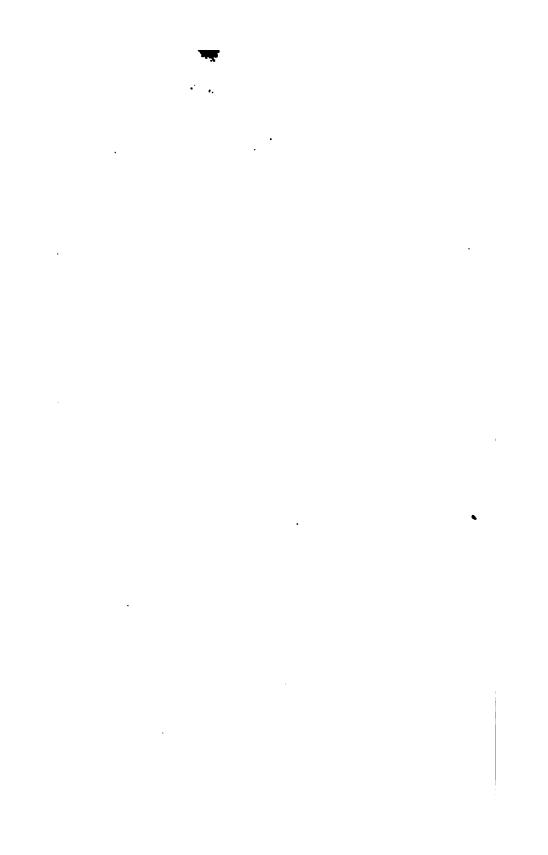

# BULLETIN

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET BELLES-LETTRES DE BRUXELLES.

1834. — Nº 26.

Séance du 22 novembre.

M. Quetelet, directeur;

M. le baron de Reiffenberg faisant les fonctions de secrétaire.

On lit des lettres de l'académie royale de Naples, qui exprime le désir de continuer ses relations scientifiques avec la compagnie, et de M. Capocci, qui offre de suivre, sur le Vésuve, les observations magnétiques commencées par M. Quetelet.

M. le baron Silvestre de Sacy remercie l'académie de l'avoir nommé correspondant.

M. Lejeune lit la notice suivante sur plusieurs espèces du genre nasturtium, qu'il convient d'ajouter à la Flore de la Belgique:

« Depuis que nous avons publié, M. Gourtois et moi, le tome deuxième de notre Compendium flora belgica, j'ai eu occasion, dans mes courses botanico-médicales, d'observer quatre nouvelles espèces du genre nasturtium. Ce genre distrait à bou droit, comme on sait, par R. Brown, du genre sisymbrium de Linné, a été adopté par de Candolle, dans le tome deuxième de son Systema, et reproduit, en 1824, dans le tome II de son Prodromus en 27 espèces.

A la vérité, dans les cinq espèces que nous avons décrites dans le tome deuxième de notre Compendium flora belgicæ, il se trouve le nasturtium anceps Rebch. ou sisymbrium anceps Wahlenberg Upsal, que nous indiquons, sur la foi de M. Bænninghausen, sur les rives du Bas-Rhin, en déclarant que nous ne l'avons pas trouvé indigene; aujourd'hui, je suis convaincu que cette espèce est réellement indigène de la Belgique, et croft en abondance dans la province de Liége, entre Ensival et Pepinster, sur les bords de la Vesdre. Quoique publiée dans nos fascicules, elle a été mal à propos nommée nasturtium amphibium sous le nº 864, parce que l'ayant trouvée avec ses silicules qui n'étaient pas encore assez développées, nous avons pu facilement la confondre avec la variété à feuilles découpées de cette espèce. Mon savant confrère et ami M. Dumortier, dans sa Florula belgica, mentionne également cinq espèces dans lesquelles se trouve encore le N. anceps Rebch., comme habitant les bords du Rhin, sur la foi, comme nous, du même auteur; quoi qu'il en soit, j'ai cru qu'il serait intéressant de faire connaître, dans une notice, les espèces qui doivent être ajoutées à la flore de notre patrie.

Énumération des espèces du genre NASTURTIUM qui doivent entrer dans la Flore belgique avec les diagnoses de celles qui n'y sont pas décrites.

### A. NASTURTIUM.

1. Nasturtium officinale. R. B. Compendium Fl. belgicæ, tome II, pag. 277, nº 1132.

2. N. microphyllum. Bengh. Rebch. Fl. germ. excurs., pag. 683, nº 4360. Erectum, foliis pinnatis, foliolis lateralibus basi liberis, subpetiolutatis, ovalibus acutis, terminali subrotundo angulato.

An N. officinals var. microphyllum, Dumort. Florula belgica, pag. 124, nº 1629.

J'ai trouvé cette espèce à tige droite, haute de 4 à 5 décimètres, dans les lieux aquatiques près Cheneux; elle ressemble assez, pour le port, au cardamine amara.

3. N. siifolium. Rebch. Fl. germ. excurs., pag. 683, nº 4361. Plant., crit. IX icon. 1132. Fl. german. exsiccat. nº 292. Adcendens; foliis pinnatis; foliolis 9-13 sessilibus, cordato-lanceolatis, remote-crenatis.

Cette espèce se trouve dans la même localité que la précédente; sa tige est éparse, fistuleuse; elle s'élève à un mêtre.

### B. BRACHYOLOBOS. All.

4. N. Palustre. D. C. Compendium Fl. belgic., tome II, pag. 278, no 1134. Var. pussillum, Lej. Revue.

Se trouve sur les digues et les fentes des murs de souténement des bords de la Vesdre, entre Verviers et Pepinster. Vivace.

- 5. N. anceps. Rebch. Compendium Fl. belgic., tome II, pag. 278, no 1135.
- 6. N. Pyrenaicum. R. Br. S. Pyrenaicum, L. Suberectum. foliis inferioribus spathulatis lyratisque, superioribus lineari-pinnatifidis, amplexicaulibus, siliquis in pedunculo declinato ovalibus, stylum filiformem æquantibus.

Cette espèce se trouve sur les rochers calcaires et humides, entre Dison et Cheneux; elle paraît vivace.

- 7. N. Amphibium. R. Br. Comp. Fl. belgic., tome II, pag. 278, no 1136.
  - a. Indivisum.
  - β. Variifolium.
- 8. N. Sylvestre. R. B. Compend. Fl. belgic., tome II, pag. 277, no 1133.

Il se pourrait que, par de nouvelles excursions botaniques dans les lieux aquatiques de la Belgique, on parvint à découvrir le N. rivulars Rebch., pag. 684, nº 4365, plant. crit., cent. VI, Icon. 711.

M. De Reiffenberg commence la lecture de son cinquième mémoire sur les deux premiers siècles de l'université de Louvain. Il y présente un tableau de l'état de la philologie à Louvain, en particulier, et dans la Belgique en général, à l'époque de Juste Lipse, auquel il a consacré, il y a quelques années, un travail exprès, rédigé en latin. Ici, l'auteur considère Juste Lipse sous un point de vue nouveau, et montre qu'il a eu sur plusieurs points d'utilité publique, par exemple, sur les écoles normales, des idées qui passent communément pour modernes. Parmi les hommes, dont il est question dans ce mémoire, il en est un, Jean Livineius, dont la réputation n'égale pas le mérite', car il fut un helléniste plein de goût et de critique, ainsi que le témoignent ses publications et plus encore peut-être les notes manuscrites qu'il a déposées sur les marges des exemplaires de plusieurs auteurs grecs, conservés à l'université de Louvain. La dissertation est terminée par un calendrier, tiré des actes de la faculté des arts, et dressé en 1426. On y indique toutes les fêtes observées par l'université et les jours où chômaient les écoles.

- M. Fohmann présente une notice sur le serpent achrocordus Javanicus. Il communique aussi, sur les tissus
  des animaux, des observations d'après lesquelles le règne
  animal ne comporterait qu'un seul tissu élémentaire, le
  tissu vasculaire. Quant au tissu cellulaire, il n'existerait pas
  dans les animaux. M. Fohmann produit diverses pièces
  anatomiques à l'appui de son opinion. Il sera donné lecture d'un mémoire sur ce sujet, dans une prochaine séance.
- M. Dandelin annonce des recherches sur la composition de la lumière colorée. Suivant lui, le fluide lumineux se compose de deux fluides ou éthers particuliers.

Chaque fluide seul est incapable d'exercer une impression sur l'organe visuel.

Les divers composés du fluide sont la lumière visible; les divers rapports de composition forment les différentes couleurs de cette lumière.

Les conditions d'achromatisme et l'explication d'un grand nombre de phénomènes d'optique, se déduisent analytiquement des formules qui résultent des considérations sur lesquelles la théorie nouvelle est basée.

M. Dumont donne lecture de la notice qui suit, sur la structure des cônes volcaniques :

## Sur la structure des cônes volcaniques de l'Eifel.

« En parcourant l'Eifel, j'ai eu dernièrement l'occasion de faire, sur la structure des cônes volcaniques de cette contrée, quelques observations qui m'ont conduit à une explication fort simple de leur formation; et comme il n'est pas à ma connaissance qu'on ait envisagé, sous le même point de vue, la formation de ces montagnes, je me hasarde d'exposer brièvement mes idées à ce sujet, me réservant d'entrer, par la suite, dans plus de développemens, si la nature de mes occupations me permet un jour d'étudier plus particulièrement cette contrée intéressante.

Les cratères de soulèvement, les cratères d'éruption et les cratères-lacs, méritent aussi de fixer l'attention; mais ne possédant pas assez de matériaux pour en donner une description complète, je me bornerai à en diré quelques mots, afin de faire saisir leurs rapports et de rappeler qu'il existe, non loin de nous, un des terrains les plus propres à exercer la sagacité du géologiste.

### Cônes de soulèvement.

Les montagnes coniques, connues dans l'Eifel sous le nom de volcans, ne montrent généralement aucun indice de cratère; elles ont la base circulaire, le sommet plus ou moins pointu et les pentes assez uniformes; elles sont pour la plupart formées d'un côté de matières scoriacées et de l'autre de conches inclinées de lave compacte ou de téphrine, semblable à celle qui s'étend dans la plaine en nappe plus ou moins horizontale; enfin, on trouve souvent, au pied de ces couches inclinées, une traînée de gros blocs de la même nature.

Ces faits, dont j'ai reconnu l'existence dans plusieurs cônes, et en particulier dans celui de Kirck-Weiler et de Mayen (entre Mayen et Ettringen), s'accordent avec l'explication suivante:

Les laves compactes et les téphrines étaient déjà formées, refroidies, et s'étendaient en nappes d'une manière uniforme à la surface du sol, lorsque les matières scoriacées sont arrivées au jour. La pression de bas en haut, exercée par les matières sur la nappe supérieure, l'a d'abord étoilée et divisée sur une étendue proportionnelle à la force, en

secteurs dont les rayons partaient du point d'application; puis, la matière se fit jour en soulevant celui des secteurs qui offrit le moins de résistance, s'échappa par l'ouverture et compléta le cône dont le secteur soulevé ne faisait qu'une partie. Les blocs épars, sur le sol, au pied du secteur soulevé, auront été détachés et lancés lors du soulèvement.

### Cratères de soulèvement.

Lorsque plusieurs secteurs adjacens ont été soulevés en même temps et que la somme de leurs arcs n'a été qu'une petite partie de la circonférence, il en est encore résulté une montagne conique; mais lorsque la plus grande partie, eu la totalité des secteurs ent été redressés, il en est résulté un véritable cratère de soulévement.

Tel est, par exemple, celui qui est situé au nord de Mayen, non loin d'Ettringen, et qui montre à découvert dans une partie de son étendue, les couches redressées d'une téphrine qu'on retrouve, aux carrières de Mayen, en couches herizontales. Les laves scoriacées qui sont audessous des couches redressées, et qui remplissent même, à la manière des filons, certaines fentes verticales correspendantes aux rayons des secteurs, ne laissent aucun doute sur la formation de ce cratère.

ı

## Cratères d'éruption.

Quant aux cratères proprement dits, ou cratères d'éruption, nous n'avons pas eu l'occasion d'en observer de bien caractérisés, si ce p'est celui qui est au sommet de la colline calcaire, située au nord et près de Gerolstein, et qui offre une excavation bien prononcée et des laves scoriacées.

### Cratères-Lacs.

Mais il existe d'autres cavités cratériformes, non moins intéressantes que les cônes et les cratères de soulèvement, dont le fond est presque toujours rempli d'eau, et que, pour cette raison, on a nommées cratères-lacs.

Celui d'Uelmen en est, je crois, un des plus beaux exemples: ce cratère, qui a la forme d'entonnoir, et dont les bords s'enfoncent très-profondément sous les eaux du lac, est creusé dans le terrain ardoisier, et ne présente aucun indice de matières volcaniques; mais sur le revers de la cavité et à partir de l'orifice, on observe des couches d'un conglomérat, composé de boue séchée et des fragmens de roches schisteuse et psammétique, semblables à celles du terrain dans lequel le cratère est creusé. Ces couches inclinent en divergeant des bords du cratère vers le pied de la colline, et s'étendent même à quelque distance au delà.

D'après cet exposé, il paraît évident que les couches de conglomérat ne sont que le résultat d'éruptions boueuses successives, qui ont eu lieu par l'ouverture du cratère, et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on n'y trouve aucun fragment de matières fondues.

Les autres cratères-lacs que j'ai eu l'occasion de voir, m'ont aussi offert des couches de conglomérat boueux, semblables à ceux d'Uelmen; mais ils contiennent de plus des ponces, des scories et de certaines boules composées d'albite, de péridot, d'amphibole et de pyroxène, que l'on a nommées bombes volcaniques (cratère-lac de Dasse), et qui paraissent avoir traversé la masse boueuse au moment de l'éruption et avoir été lancées à la manière des globes lumineux des pièces d'artifices.

Je terminerai ce que j'ai à dire sur les cratères-lacs, en

donnant une idée de celui de Dreis, qui es se distingue des précédens qu'en ce qu'il ne renferme pas de lac (1).

Ce cratère est situé entre Dreis, Dockweiler et le moulin de Dreis, à environ deux lieues au nord-est de Gerolstein; la forme en est évasée, le fond couvert de prairies et la paroi à peine cultivée.

Il ne présente que deux échancrures, l'une au moulin de Dreis, et l'autre près de Dreis, lesquelles donnent passage à la route de Hillesheim à Kelberg. On y retrouve ces couches de conglomérats formés de boue, de schiste et de psammite des terrains primordiaux de la contrée; conglomérats qui donnent à ces cratères un caractère qui les distingue de tous les autres, et ces bombes volcaniques qui ont déjà été signalées plus haut, mais qui sont ici entièrement composées de péridot.

La structure granuliforme de ces bombes, analogue à celle que prendrait une masse vitreuse fortement chauffée et refroidie subitement, confirme l'idée que nous avons émise sur leur origine. »

M. Dumont informe ensuite l'académie qu'il se propose de lever une carte géologique de la Belgique. La compagnie, qui apprécie toute l'importance de ce projet et qui sait avec quel succès M. Dumont est capable de l'exécuter, lui témoigne le vif intérêt qu'une pareille entreprise lui inspire, et promet de la favoriser de tout son pouvoir.

M. Dumortier lit la notice qu'il avait annoncée sur le genre maelenia, de la famille des orchidées. Il observe que ce genre présente une anomalie des plus remarquables, son

<sup>(1)</sup> Je ferai remarquer à cette occasion l'impropriété de la dénomination de cratère-lac, que j'ai employée ici pour me conformer à l'usage.

périgone se composant de quatre divisions, au lieu de six, que présentent toutes les fleurs de la famille des orchides.

On procède alors à l'élection du secrétaire perpétuel. M. Quetelet est nommé à l'unanimité moins une vois. L'agréation du roi sera demandée.

### OUVRAGES PRÉSENTÉS :

De la part de la commission royale d'histoire:

Extrait des procès-verbaux de ses séances des 1461 16 août, 27 et 28 octobre 1834, broch. in-8° de 40 pag.

De la part des correspondans de l'académie, savoir :

- 1° Recherches sur les ossemens fossiles, par M. Schmerling; 3° recueil, in-4°, avec un atlas, in-fol.;
- 2º Sur la population de la Grande-Bretagne, par M. Villermé. Paris, 1834, in-8º.

## De la part des auteurs, savoir :

- 1° Élémens de chimie, par E.Mitscherlich, trad. de l'allemand, par M. B. Valerius, tome I°. Bruxelles, 1835 (1834), in-8°;
- 2º Des causes de l'ophtalmie de l'armée, par M. Van Honsebrouck, 1834, in-8°;
- 3º Manuel d'antiquités grecques, par C. Verdeyen, tome Iºr, Louvain, 1834, in-12;
- 4. Géométrie élémentaire, par M. Wezel, un vol. n-8°. Louvain 1833-1834.

• 4 ·

•

# BULLETIN

DE

# L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES

ET RELLEG-LETTRES DE RRUXELLES.

1834. — Nº 27.

Séance du 6 décembre.

M. Quetelet, directeur;

M. le baron de Reissenberg, faisant les fonctions de secrétaire.

Il est donné lecture d'un arrêté royal du 5 décembre, qui approuve l'élection de M. Quetelet comme secrétaire perpétuel, en remplacement de feu M. Dewez.

MM. Wilken, secrétaire et premier bibliothécaire de l'académie de Berlin, et Martens, docteur en médecine et en sciences, à Maestricht, adressent des remercimens à la compagnie pour les avoir nommés ses correspondans.

M. Monticelli, secrétaire de l'académie de Naples, annonce l'envoi des quatre derniers volumes des mémoires de cette société savante.

M. Van Mons transmet à l'académie quelques renseignemens sur un phénomène météorologique lumineux qu'il a observé à Louvain, dans la matinée du vendredi 5 décembre. « Ce phénomène s'est présenté dans la direction de l'ouestsud-est. Vers six heures sept minutes, deux espèces de fulgurations éclatèrent, en se succédant à un faible intervale, et il se répandit une lumière si vive qu'on pouvait distinguer les corps les plus petits. Le ciel était sans le moindre nuage; mais un brouillard invisible avait mouillé tous les corps. L'explosion des éclairs fut suivie, de près, de l'apparition d'une espèce d'arc-en-ciel, dont le segment ne s'étendait pas jusqu'à l'horizon; sa lumière, qui paraissait être celle d'une flamme, était d'un blanc uniforme et d'un éclat trèsvif. Cette bande lumineuse persista pendant quelques instans; puis, elle se répandit sur un plus grand espace et disparut. Ce mode de disparition semble indiquer que sa cause était matérielle, et doit probablement être attribuée à du fluide électrique qui éprouvait de la difficulté à sa transmission. »

Le même phénomène a aussi été observé à Bruxelles, mais avec des circonstances moins remarquables. M. De Gerlache, présent à la séance, donne à ce sujet quelques détails qui s'accordent avec ceux adressés par M. Van Mons.

Ge dernier académicien présente un mémoire intitulé: Efficacité des métaux compactes et polis dans la construction des pyrophores.

M. Quetelet donne lecture d'une lettre de M. Plana, qui remercie l'académie de l'avoir porté au nombre de ses correspondans, et qui annonce en même temps l'envoi d'un mémoire manuscrit sur le pendule composé dans un milieu résistant, sujet traité par M. Poisson dans le XI° volume des Mémoires de l'académie de Paris, mais envisagé par l'auteur sous un autre point de vue. Il communique également l'extrait suivant d'une lettre quilui a été adressée par M. Chasles, correspondant de l'académie.

« J'ai étudié dernièrement ce qu'on a écrit sur la question de l'attraction des sphéroïdes qui a fait tant d'honneur, entre les mains de Maclaurin, à la méthode géométrique des anciens. Depuis, l'analyse a généralisé les résultats de Maclaurin. J'ai cherché à obtenir la même généralisation par la géométrie seule. J'y suis parvenu; c'est-à-dire, que j'ai trouvé par de pures considérations de géométrie trèssimples, et sans calcul, la formule de quadrature à laquelle se réduit en analyse l'attraction d'un ellipsoïde quelconque sur un point intérieur, comme Maclaurin avait obtenu celle relative à un ellipsoïde de révolution.

On passe à l'attraction sur les points extérieurs par le beau théorème de M. Ivory, qui se démontre synthétiquement.

J'ai trouvé à donner à ce théorème une certaine généralisation; je l'énonce ainsi :

Si l'on a deux ellipsoïdes homogènes, concentriques, et dont les sections principales soient décrites des mêmes foyers, l'attraction que le premier exerce dans la direction d'un de ses diamètres, sur un point de la surface du second, est à l'attraction que le second exerce, dans la direction de son diamètre correspondant à celui du premier, sur le point de la surface de ce premier, correspondant au point du second, en raison directe des masses des deux ellipsoïdes, et inverse de leure deux diamètres en question.

Deux points sont correspondans sur les deux ellipsoïdes quand leurs coordonnées sont entre elles comme les diamètres principaux auxquels elles sont parallèles.

La généralisation du théorème servira à trouver directement l'attraction d'un ellipsoïde, estimée suivant un diamètre quelconque, sur un point extérieur, au moyen de l'attraction d'un autre ellipsoïde sur un point intérieur.

L'énoncé de M. Ivory ne donnait que l'attraction estimée suivant un des diamètres principaux.

Ce théorème s'applique à toute fonction de la distance par loi d'attraction, comme M. Poisson l'a fait voir pour l'énoncé de M. Ivory.

En parlant d'ellipsoides, dont les sections principales sont décrites des mêmes foyers, voici une de leurs propriétés qui me paraît assez remarquable:

Si on leur circonscrit des cônes ayant pour sommet commun un point quelconque de l'espuce, tous ces cônes auront mêmes axes principaux et mêmes lignes focales.

Je crois que cette proposition pourraît être utile pour la démonstration du théorème sur l'attraction des points extérieurs, que Maclaurin n'a démontré que dans le cas où le point attiré est sur l'un des axes principaux des ellipsoïdes (art. 653 de son *Traité des fluxions*), et auquel on n'est parvenu depuis que par l'analyse ou par le théorème de M. Ivory.

Le théorème que je viens d'énoncer pour les ellipsoïdes, a lieu aussi pour les autres surfaces du second degré; et en général:

Quand plusieurs surfaces du second degré (ellipsoïdes et hyperboloïdes, ou bien paraboloïdes) ont leurs sections principales décrites des mêmes foyers, si en leur circonscrit des cônes ayant pour sommet un point quelconque de l'espace, tous ces cônes auront les mêmes axes principaux et les mêmes lignes focales.

On conclut de là, par un théorème que j'ai démontré dans mon Mémoire sur les propriétés des cônes du second degré, que, si deux de ces cônes se coupent, leur intersection se fera à angles droite; d'où il suit que:

Quand un ellipsoide et un hyperboloïde ont leure sections principales décrites des mêmes fayers, de quelque point de l'espace qu'on les considère, leurs surfaces paraissent se couper à angles droits. Et par conséquent : ces deux surfaces sont propres à former les deux nappes, lieux des centres de courbure d'une certaine surface unique.

On voit que la propriété connue de ces deux surfaces, de se couper effectivement à angle droit, résulte de ce théorème général.

Ges surfaces jouissent de beaucoup d'autres propriétés qui font le sujet d'un mémoire de géométrie pure, assez étendu, que j'aurais eu l'honneur depuis long-temps de vous communiquer, si je n'avais été occupé de mes recherches historiques. »

MM. Hensmans et Konninck adressent une suite à leur travail sur la salicine. Renvoyé à la commission des sciences.

M. Courtois envoie un mémoire sur les tilleuls d'Europe.

MM. Dumortier et Sauveur sont nommés commissaires.

M. de Reiffenberg achève la lecture de son cinquième mémoire sur les deux premiers siècles de l'université de Louvain.

M. Marchal prend jour pour lire le mémoire sur le tombeau des ducs de Brabant, à Ste-Gudule, qu'il a sédigé avec M. Dewez.

Le rapport des commissaires chargés de l'examen du mémoire de M. Dumortier sur le genre *Maslenia*, conclut à ce qu'il soit imprimé. Cette proposition est adoptée.

M. Dumortier présente ensuite la seconde partie de son Prodromus, comprenant la cryptogamie de la Flore belgique.

ŗ.

M. Wesmael, correspondant, lit la note suivante sur la respiration de quelques insectes qui vivent sous l'eau.

"Dans un mémoire inséré dans les Nouvelles Annales du museum d'histoire naturelle (1834, 2º livraison),

M. Victor Audoin a fait conneître par quels movens le blemus Rusescens, petit coléoptère de la famille des carabiques, se procure sous l'eau le fluide élastique nécessaire à l'entretien de la respiration. Cet insecte vit au fond de la mer sous les pierres, dans les endroits assez éloignés du rivage, et qui ne sont mis a découvert que lors des plus basses marées. M. Andoin s'est assuré par des expériences que, si on fait passer immédiatement l'insecte de l'air dans l'eau. chacun de ses poils retient une petite couche d'air qui, réunie d'abord en petits sphéroides, forme bientôt un globule, lequel entoure son corps de toutes parts, et qui, malgré l'agitation qu'il se donne en courant dans l'eau, au fond ou contre les parois du vase où on l'a placé, ne s'échappe jamais. L'auteur ajoute que la même explication doit s'étendre à d'autres insectes placés dans des circonstances analogues, tels que les elmis, les dryops, les macroniques et les georisses. C'est sur cette assertion, qui n'est pas également exacte pour tous ces insectes, que je me permettrai quelques observations.

Les elmis vivent dans les eaux douces, retirés sous les pierres, dont les moindres cavités leur servent de retraite. Le dessus de leur corps est glabre ou peu s'en faut, et rien n'y paraît propre à emprisonner une couche d'air. Il n'en est pas de même du dessous qui est couvert de chaque côté d'une large bande longitudinale contiguë au bord inférieur des élytres, formée par un duvet très-court et trèsserré, d'un aspect soyeux, luisant, et souvent jaunâtre. Il est probable que c'est ce duvet qui retient sous le corps de l'insecte la couche d'air nécessaire à la respiration, tandis que le dessus est plongé dans le liquide:

Je n'ai pas jusqu'à présent découvert en Belgique le macronique à quatre subercules; à en juger par les

descriptions, le dessus de son corps est glabre; il est donc probable que cet insecée se procure de l'air respirable comme les elmis.

Les dryops (Parnus Fab.) vivent comme les elmis; mais leur corps étant entièrement velu, il est probable qu'il est environné de toutes parts d'une couche d'air. Lorsqu'on les retire de l'eau, ils ne sont pas plus mouillés que s'ils n'y avaient pas été.

Quant aux georisses, je pense que M. Audoin a eu tort de les ranger parmi les insectes qui respirent sous l'eau. Lo georisse pygmée n'est, pas rare en Belgique, et je l'ai toujeurs trouvé à terre, dans les endroits dont le sol est humide et argilleux; aussi son corps est-il entièrement glabre aussi bien en dessous qu'au dessus.

Ce n'est que depuis peu que j'ai eu connaissance du mémoire de M. Audoin. La saison déjà trop avancée ne me permettant pas de tenter quelques expériences concernant la respiration des elmis et des dryops, j'ai cru qu'il ne serait pas inutile d'appeler l'attention des entomologistes sur la vérification de ces faits intéressans.»

M. Plateau, correspondant, lit la note qui suit, sur un phénomène de vision.

« Le phénomène dont il s'agit dans cette note, consiste en ce que, d'après mes observations, la vision paraît ne pas s'effectuer d'une manière parfaitement symétrique dans tous les sens auteur de l'axe optique. Lorsque je remarquai ces effets singuliers, je crus d'abord qu'ils résultaient d'une conformation particulière de mes yeux; mais, depuis, j'ai constaté que des effets semblables ou analogues se produisent d'une manière plus ou moins prononcée dans la plupart des yeux, sinon dans tous : je n'ai en effet ren-

contré jusqu'à présent aucune personne à laquelle ne réussit au moins l'une des expériences que je vais indiquer:

1° Sur un carré de carton blanc, d'environ vingt centimètres de côté, on trace deux bandes noires qui se coupent à angle droit au milieu du carton, de manière à former une grande croix dont les branches sont parallèles aux côtés du carré; les deux bandes sont d'une largeur parfaitement égale, qui est de 8 à 9 millimètres. On place ce carton dans un lieu bien éclairé, et de manière que les deux bandes soient l'une horizontale et l'autre verticale; puis on s'en éloigne d'une vingtaine de pas. A cette distance on remarquera généralement que la bande horizontale paraît différer en largeur et en teinte, de la bande verticale; pour certains yeux, pour les miens, par exemple, la première paraît très-sensiblement plus large et plus noire que la seconde; pour d'autres yeux, les phénomenes sont opposés : c'est la bande verticale qui paraît plus large et plus noire. Si l'on incline la tête, de manière que la ligne qui joint les deux yeux soit verticale, l'effet devient inverse, c'est-à-dire que si c'était précédemment la bande horizontale qui paraissait plus large et plus noire que l'autre, ce sera maintenant la bande verticale, et vice versă. Si l'on n'incline la tête que de la moitié de la quantité précédente, ou si, la tête restant droite, on fait faire ce mouvement au carton, de manière que les deux bandes soient également inclinées sur l'horizon, tout effet disparaît, et ces bandes paraissent toutes deux parfaitement identiques en largeur et en teinte.

2º On obtiendra des effets analogues en employant une croix blanche sur un fond noir, les dimensions et toutes les circonstances étant les mêmes. Ainsi les personnes qui,

dans l'expérience précédente, voyaient, d'une manière prononcée, la bande horizontale plus large et plus noire que l'autre, la verront dans celle-ci plus large et plus blanche; et le contraire aura lieu pour les personnes qui voyaient précédemment un effet contraire. Ces apparences varieront de même avec la position des yeux ou du carton.

3º On substitue aux bandes croisées une bande circulaire noire sur un fond hlane, ou blanche sur un fond noir, la largeur de la bande étant d'environ 5 millimètres, et le diamètre extérieur de l'anneau d'environ 12 centimètres. Dans ce cas, la bande paraît généralement plus large et d'une teinte plus intense, c'est à dire plus noire ou plus blanche, selon sa couleur, en deux parties opposées qui, pour certains yeux tels que les miens, occupent le haut et le bas de l'anneau, et pour d'autres en occupent les côtés. Chez un petit nombre de personnes, ces deux points sont placés aux extrémités d'un diamètre oblique à l'horizon. Si l'on incline la tête, l'effet suit constamment la position des yeux. Il paraît d'ailleurs être plus sensible que celui des bandes croisées.

4° Plusieurs lignes circulaires concentriques et équidistantes, noires sur un fond blanc ou vice versa, produisent des effets plus intenses encore; pour des yeux tels que les miens, ces lignes paraissent plus espacées et plus distinctes entre elles le long d'un diamètre vertical; pourd'autres yeux, cette apparence se montre le long d'un diamètre horizontal, et pour un petit nombre, le long d'un diamètre oblique. L'effet suit toujours, du reste, la position des yeux.

5° Si l'on regarde une gravure, en la tenant de manière que les raies en soient verticales, et qu'on la place ensuite de façon que ces mêmes raies soient horizontales, on remarquera que, dans l'une de ces deux positions, les raies paraîtront plus espacées et plus distinctes, et qu'elles fatigueront beaucoup plus la vue que dans l'autre : pour des yeux comme les miens, c'est dans le sens horizontal que les raies paraissent plus distinctes; pour d'autres, c'est dans le sens vertical. Si l'on éloigne la gravure des yeux de la première espèce jusqu'à ce que les raies supposées verticales cessent de pouvoir être distinguées, et qu'alors, sans changer la distance aux yeux, on place les raies dans le sens horizontal, elles redeviennent aussitôt distinctes. Pour les yeux de la seconde espèce, les raies doivent d'abord être tenues dans le sens horizontal, puis placées dans le sens vartical.

Enfin, si l'on a une gravure dans laquelle deux systèmes de raies semblables se coupent à angles droits, et si on l'éloigne graduellement des yeux, en la tenant de manière que les raies soient les unes horizontales, et les autres verticales, l'un des deux systèmes cesse avant l'autre d'être distinct.

Tous les effets que je viens de décrire, s'observent également, soit qu'on regarde des deux yeux ou d'un seul.

De tout ce qui précède, il me paraît que l'on peut conclure:

- 1° Qu'il y a dans la vision quelque chose qui n'est pas symétrique dans tous les sens autour de l'axe optique;
- 2° Que la différence est en général à son maximum lorsqu'on compare l'effet produit dans le sens de la ligne qui joint les deux yeux, avec l'effet produit dans une direction perpendiculaire. »
- M. Carmoly, grand rabin de Belgique, fait hommage d'un mémoire inédit sur une médaille en l'honneur de

Louis-le-Débonnaire, laquelle est dans le cabinet de l'auteur.

M. Quetelet présente à l'académie une carte céleste indiquant la marche de la comète de Halley, qui doit reparaître en 1835 et 1836, avec ses distances à la terre et au soleil, pendant le temps de sa réapparition. Cette carte, construite d'après l'éphéméride, donnée dans le Nautical Almanac de 1835, a été lithographiée à l'établissement géographique de M. Vandermaelen. M. Quetelet annonce en même temps l'arrivée de plusieurs des principaux instrumens de l'observatoire. Ces instrumens ne sont pas encore en place, la régence de la ville n'ayant pas fait mettre l'observatoire en état de les recevoir.

Il demande l'autorisation de rédiger pour le commencement de 1835, un annuaire de l'académie, contenant ses statuts avec les modifications qu'ils ont subies et l'état passé et présent de la compagnie. Cette proposition est accueillie avec satisfaction par l'assemblée.

M. De Gerlache est choisi pour remplacer M. Dewez en qualité de troisième commissaire dans la classe d'histoire.

Enfin le directeur informe l'académie que le huitième volume des mémoires se distribue en ce moment.

#### OUVRAGES PRÉSENTÉS :

Mémoires de l'académie de Stockholm. 1834, 2 vol. in-8°.

Voyage entre Meuse et Rhin, par M. le baron De la Doucette. Paris, 1818, in-8°, avec une carte.

Tableau géologique, par Henri Galeotti. 1834, in-plano, lith. de M. Vandermaelen.

Der Heutigen physik von R. Tschiffely. Achen, 1835, (1834), in-8°, fig.

( <u>.);</u>

| - |  |  | <br> | <br> |
|---|--|--|------|------|
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      | ,    |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |
|   |  |  |      |      |

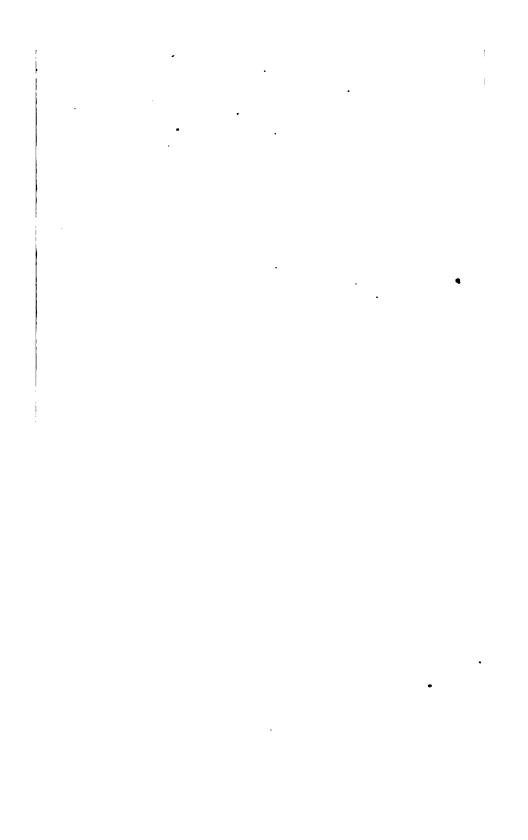

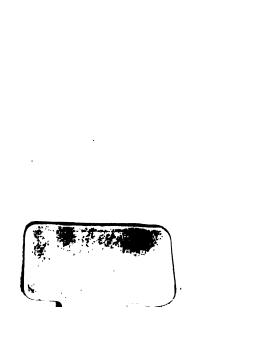

